

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>



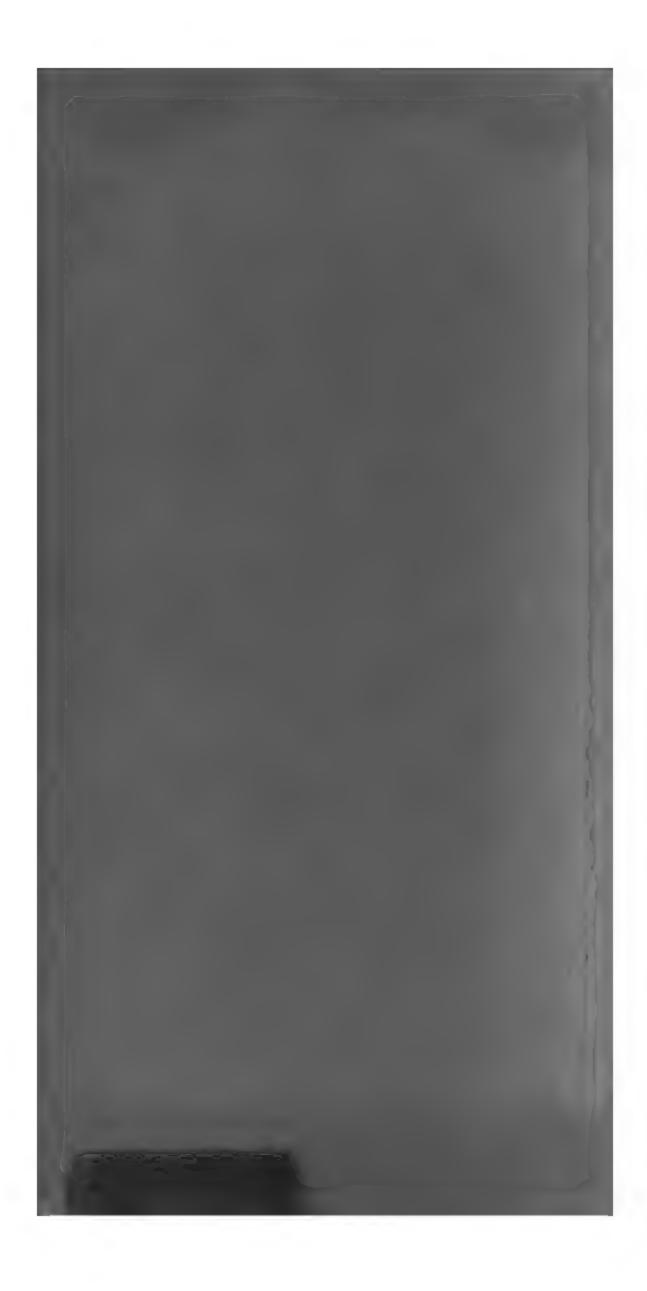

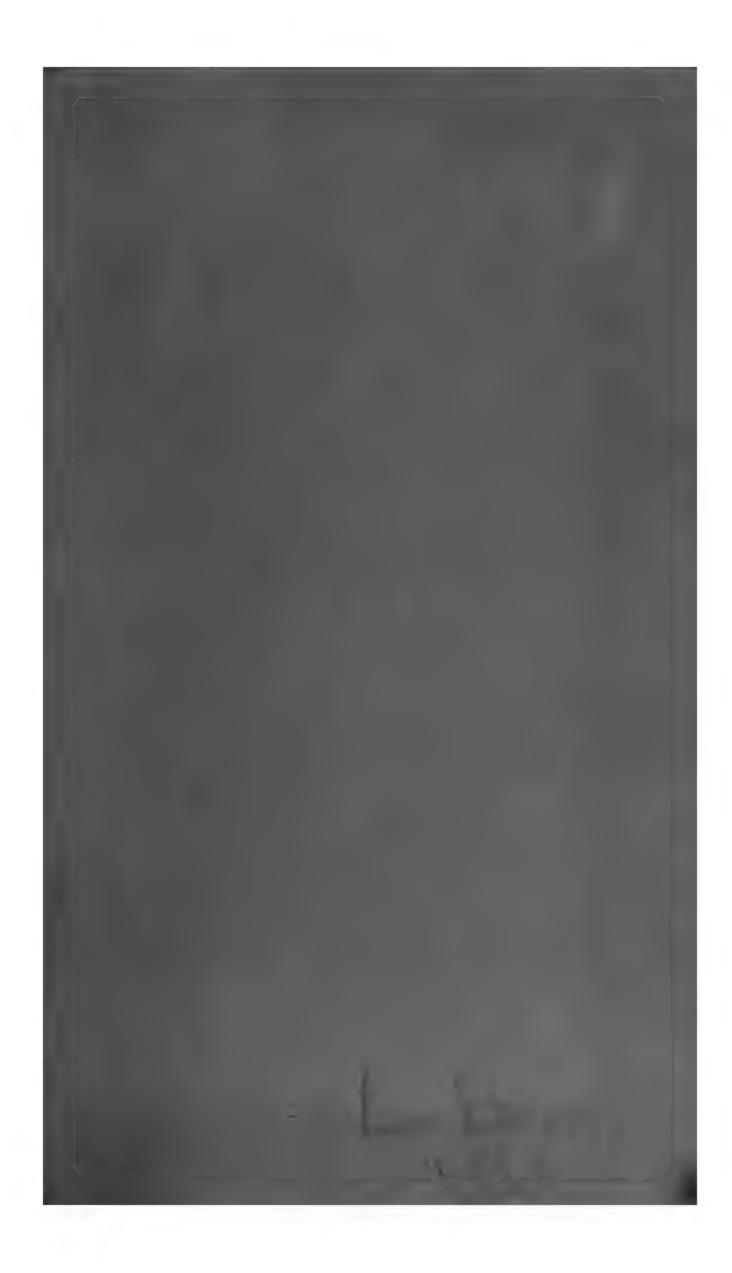



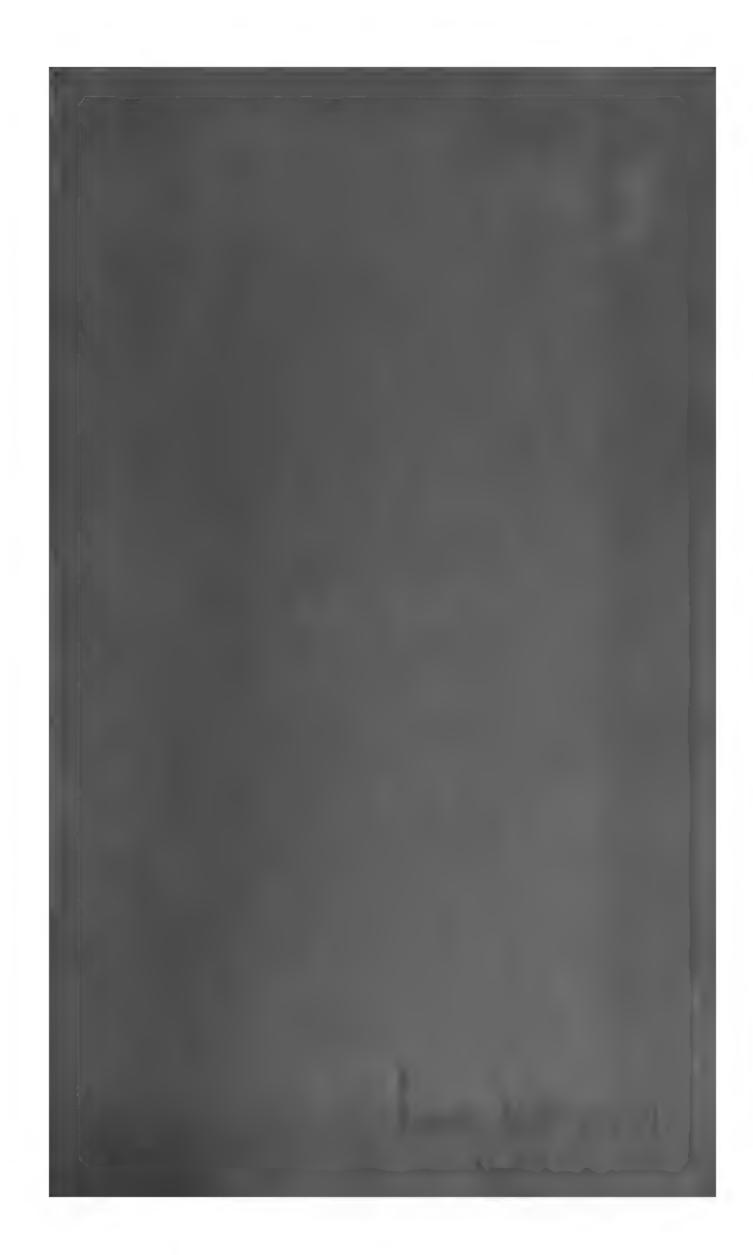







## HISTOIRE

# DU BAS-EMPIRE,

C)MMENÇANT A CONSTANTIN-LE-GRAND.

### PAR CH. LE BEAU.

TOME SIXIÈME.



DE L'IMPRIMERIE DE DIDOT LE JEUNE.

## PARIS,

CHEZ LEDOUX ET TENRÉ, LIBRAIRES, RUE PIERRE-SARRAZIN, N° 8.

M. DCCCXIX.

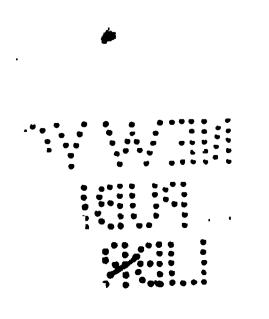

•

·

•

•

## HISTOIRE

# DU BAS-EMPIRE.

## LIVRE CINQUANTE-SIXIÈME.

## HÉRACLIUS.

Héraclius, à son avénement à la couronne, trouvoit An. 61 l'empire dans un état déplorable. Depuis huit ans, un Theoph. soldat brutal et féroce le gouvernoit comme il l'avoit Cedr. p. 1 acquis, par la violence et par le massacre. Plongé dans Zon. t. les plus infâmes débauches, baigné dans le sang de ses Hist. mis sujets, il sembloit ne connoître d'autre usage de la puissance souveraine que la licence, ni d'autre privilége que l'impunité. L'exemple du prince avoit achevé de corrompre les mœurs, qui dégénéroient depuis long - temps. Plus de courage, plus de sentimens d'honneur, plus de patrie. Les armées, qui comptoient autant de défaites que de combats, ne savoient plus que fuir. Ces guerriers rebelles, qui, après avoir tant de fois vaincu sous les étendards de Maurice, l'avoient indignement trahi, poursuivis par la vengeance du ciel, tomboient de toutes parts sous l'épée des Perses; et lorsque le nouvel empereur en sit faire le dénombrement, il ne se trouva que deux soldats de ceux qui avoient servi sous Maurice. L'Orient, ravagé depuis le Tigre jusqu'au Bosphore, pleuroit la ruine de ses villes et la captivité de ses habitans. Au mois de mai de cette an-

HIST. DU BAS-EMP. TOM. VI.

née 611, les Perses prirent Edesse. Ayant ensuite passé l'Euphrate, ils s'emparèrent d'Apamée, et portèrent le ravage jusqu'aux portes d'Antioche. Une armée romaine qui se rencontra sur leur passage sut entièrement saillée en pièces.

Les provinces que l'empire conservoit encore en Oc-Paul. diac. cident ne jonissoient pas d'un meilleur sort. La Thrace, 1. 4, c. 38, la Mœsie, l'Illyrie, la Grèce, étoient en grande partie Rubeus, hist. dépeuplées par les courses des Ahares, des Bulgares, des Murat. an- Esclavons. L'avarice des exarques sembloit travailler de nal. itul., t. concert avec les barbares à ruiner l'Italie. Réduits à la 4, p. 23, 27. Giann. hist. nécessité d'acheter tous les ans la paix avec Agilulf, ils nup., l. 4, n'étoient armés que contre les sujets de l'empire, emc. 4. ployant plus d'exacteurs pour les piller que de soldats pour les défendre. Tandis que les Abares désoloient le Frioul, où ils massacroient les Lombards, les Esclavons ravageoient l'Istrie, qui appartenoit encore à l'empereur. Ils y battirent cette année un corps de troupes romaines. Héraclius, dès le commencement de son règne, rappela l'exarque Smaragde, créature de Phocas. Jean Lémigius, qu'il lui substitua, se rendit encore plus odieux. Après cinq antiées d'une insupportable tyrannie, les habitans de Ravenne prirent les armes, le forcèrent dans son palais, et le massacrèrent avec sa femme et les magistrats qu'il avoit amenés de Constantinople.

Chron. Alex. Héraclius avoit épousé Eudocic le 7 octobre de l'anTheoph. p. née précédente, le même jour qu'il fut couronné. Au Zon. t. 2. p. bout de neuf mois accomplis, le 7 juillet 611, il lui Du Cange, naquit une fille, qui fut nommée Epiphanie Eudocie; fam. by z. p. c'étoient les noms de son aïeule maternelle et de sa mère. Pagi ad Bu- Elle reçut le titre d'Auguste le 4 octobre de l'année ren.

Pagi ad Bu- Elle reçut le titre d'Auguste le 4 octobre de l'année suivante. Dans la suite elle fut promise à Ziébel, chef des Khozars. Mais, ce prince étant mort dans le temps même qu'on la conduisoit en son pays, elle épousa Nicétas, cousin germain de l'empereur. Il y eut le

20 avril à Constantinople un grand tremblement de terre.

Le 3 mai 612, Eudocie accoucha d'un fils qui sut Ar. 612. nommé Héraclius-Constantin. Son père le fit couronner Niceph. p. empereur dès le 22 janvier suivant; et avant que ce et ibi Petav. Theoph. p. jeune prince eût un an accompli, il lui fiança Grégoria, 251. fille de Nicétas. Le mariage ne se sit que seize ans après; Cedr. p. 407. mais Héraclius s'empresso t dès-lors et continua dans Manas. p. la suite de resserrer de plus en plus par des alliances 75. les siens de parenté avec Nicétas, qui pouvoit seul lui p. 82. donner de l'ombrage. Eudocie ne survécut que trois sam. by z. p. mois à la naissance de son sils. Elle mourut d'épilepsie 118, 119. le 13 août. Un accident de la plus légère conséquence, ron. arrivé dans ses funérailles, ne mériteroit aucune place dans l'histoire, si l'événement tragique dont il fut suivi ne contribuoit à faire connoître les mœurs de ce siècle. Pendant que la pompe sunèbre traversoit la ville dans le plus magnifique appareil, une pauvre servante qui regardoit d'une fenêtre cracha par mégarde sur les étoffes précieuses qui couvroient le cercueil. On saisit aussitôt cette fille, on la condamne au feu. L'exécution. n'est différée que de peur d'interrompre la cérémonie, et le peuple court de la sépulture au bûcher de cette malheureuse victime. Comme si cette horrible punition ne sussissit pas encore, on cherche la maîtresse pour lui faire subir le même supplice. Ellavoit cu le bonheur de se dérober à la sureur du peuple, et elle ne reparut plus à Constantinople : tant le mélange des barbares avoit alors altéré l'humanité romaine.

Peu de temps après, une violence criminelle sut punie d'un châtiment plus juste à la vérité, mais dont l'exécution sut peu conforme aux lois. Vitulin, ossicier de la garde, riche, hautain et sier de son emploi, avoit une maison de campagne aux environs de Constantinople. Son voisinage incommodoit sort une veuve à laquelle il suscitoit des chicanes continuelles. Pour abréger les procédures, il jugea à propos d'envoyer ses esclaves se mettre en possession d'un champ contesté. Il y eut un

\$3

le

·C:

combat, et les gens de Vitulin tuèrent à coups de bâtons un des fils de cette veuve. La mère, désespérée, court à Constantinople avec la robe sanglante de son fils, et, se jetant au-devant de l'empereur qui traversoit la ville, elle saisit la bride de son cheval, et lui portant cette robe sous les yeux : Prince, s'écria-t-elle, puisse-t-il en arriver autant à vos fils, si vous refusez de venger selon les lois, le sang que je vous présente! Comme les soldats de la garde la repoussoient brusquement, l'empereur leur défendit de la maltraiter : Et vous, lui dit-il, n'ayez plus la hardiesse de m'aborder ainsi, je vous ferai justice. Cette femme, se croyant méprisée, se retira en pleurant et faisant des plaintes amères. Quelques jours après on célébroit les jeux du Cirque. Vitulin, persuadé que le prince avoit oublié son crime, vint prendre sa part du divertissement public; mais Héraclius, l'ayant démêlé dans la foule des spectateurs, le fit conduire en prison. Le spectacle terminé, il mande la \* veuve, écoute sa plainte, et, le coupable étant convaincu. il le livre aux autres fils de cette semme, avec ordre de l'assommer à coups de bâtons, comme il avoit fait périr leur frère : sentence qui tient de la barbarie. C'est punir les offensés que de les charger de la fonction de bourreaux. Cette année les Perses, sous la conduite de Razatès, s'avancèrent jusqu'à Césarée en Cappadoce; ils s'emparèrent de la ville, désolèrent les campagnes, et emmenèrent avec eux un nombre infini de prisonniers.

An. 613. Dès le commencement de l'année suivante, ils repasTheoph. p. sèrent l'Euphrate, et vinrent encore ravager la Syrie.

251.
Codr. p. 408. En même temps une troupe de Sarrasins se jeta dans la
Hist. miscel.
1. 18.
Pagi ad Ba- maines renfermées dans les forteresses, n'osant tenir la
ron.
Hottinger, campagne après tant de défaites, laissoient l'ennemi
hist. orient. courir impunément. Les Juis crurent l'occasion favo1. 1, c. 3.
rable pour se soustraire au joug de l'empire. Le bruit
s'étoit répandu parmi eux qu'Héraclius, adonné à l'as-

trologie, avoit été averti que la puissance romaine seroit détruite par un peuple circoncis. Les Sarrasins surent bien dans la suite profiter de cette prophétie prétendue; mais alors les Juifs s'imaginèrent qu'elle les regardoit, et que le temps étoit venu de rétablir le royaume d'Israël. Le commerce en avoit attiré quarante mille dans la ville de Tyr; ils conspirèrent ensemble, et envoyèrent en diligence des courriers secrets dans l'île de Cypre, à Damas, à Jérusalem et dans toute la Judée, pour inviter ceux de leur nation à se rendre la nuit de Pâques aux portes de Tyr. Ils promettoient de leur ouvrir les portes, et, après avoir massacré les chrétiens, qui ne passoient pas le nombre de vingt mille, ils devoient aller ensemble en faire autant à Jérusalem. Mais, l'évêque de Tyr ayant eu avis de ce dessein perfide, les principaux habitans firent prendre les armes aux chrétiens pendant la nuit, et les partagèrent sans bruit dans les différens quartiers. On surprit les Juiss dans leurs lits, et, après les avoir enchaînés, on les enferma dans des cachots. On tint les portes de la ville fermées, les murs furent garnis de machines de guerre, et tout fut préparé pour une vigoureuse défense. La nuit d'avant Pâques, une incroyable multitude de Juiss arriva devant Tyr. On les salua d'une décharge de toutes les machines, à laquelle ils ne s'attendoient pas, et qui en abattit un grand nombre. Voyant le conplot découvert, ils tournèrent leur colère sur les églises du dehors, qu'ils s'empressèrent de brûler ou d'abattre. Mais pour chaque église qu'ils ruinoient, les habitans, faisant monter sur la muraille cent Juiss qu'ils tiroient des cachots, les décapitoient à la vue des assiégeans, et jetoient les têtes au milieu d'eux par le moyen des machines. Il y en eut deux mille qui furent ainsi exécutés. Enfin cette multitude confuse, effrayée d'un si affreux spectacle tant de fois répété, prit la fuite en désordre, et les Tyriens, sortant sur eux, en firent un grand carnage.

An. 614. ron.

Cette entreprise des Juiss les rendit si odieux à l'em-Isid. chr. pereur, qu'il résolut d'exterminer cette nation infidèle. Append. ad A l'exemple de Phocas, il employa la contrainte pour Greg. Tur. de les faire haptiser, et, non content de les perséculer 4, c. 13, 22. dans les provinces de l'empire, il mit tout en œuvre Mariana, pour animer contre eux les autres princes. Sisebut réhist. esp. 1. gnoit depuis deux ans avec gloire sur les Visigoths, Après Pagi ad Ba- avoir apaisé les troubles de ses états, il conçut le dessein de chasser entièrement d'Espagne ce qui restoit encore de Romains dans l'Andalousie. Il gagna sur cux deux batailles, et leur enleva presque toutes leurs places, en sorte qu'ils ne conservoient plus qu'un coin de terre vers le promontoire Sacré, à l'extrémité de la Lusitanie. Il passa même le détroit, et se rendit maître de Tanger, place importante, et qu'on pouvoit regarder comme la clef de la Mauritanie Tingitane. Redoutable par ses victoires, il se fit aimer par sa clémence. Il racheta des mains de ses soldats les prisonniers romains, et leur rendit la liberté. Le patrice Césaire, qui commandoit pour l'empire en ce pays, hors d'état de résister à ce prince belliqueux, et charmé de sa générosité, entra n négociation avec lui. On convint de laisser aux Romains cette partie de la Lusitanie qu'on nomme aujourd'hui le royaume d'Algarve. Pour assurer ce traité, Sisebut envoya des ambassadeurs à Héraclius. L'empereur prit cette occasion de se venger des Juiss. Il les représenta au roi, par ses anibassadeurs, comme une nation ennemie irréconciliable de tous les peuples chrétiens, et l'exhorta à les bannir de ses états. Sisebut suivit ce 'conseil; il chassa de son royaume tous ceux qu'il ne put forcer à recevoir le baptême : procédé contraire à l'esprit du christianisme, et désapprouvé alors des évêques d'Espagne, et surtout de saint Isidore, qui tenoit le siège de Séville. Quelques années après, Héraclius engagea Dagobert, alors roi de France, à user de la même vigueur envers cette malheureuse nation. Mais il ne put

Dy Cange,

réussir lui-même à en délivrer ses états. Malgré les recherches et les vexations des gouverneurs, il en resta un 'très-grand nombre, dont le cruel ressentiment ne tarda pas long-temps à se satisfaire.

Héraclius étoit veuf depuis deux ans. Son second ma- Theoph.p. riage causa beaucoup de scandale dans tout l'empire. Il 251. choisit pour femme sa nièce Martine, fille de sa sœur Zon. 1. 2, Marie. Sergius, patriarche de Constantinople, employa Manas. p. les plus fortes instances pour le détourner de ce dessein, anssi contraire aux lois de l'empire qu'à celles de l'Eglise. 10, 11, 13, L'empereur, n'écoutant que sa passion, lui imposa si-Hist. miscel. lence par ces paroles : Je vous sais gré de votre zèle : L. 18. vous faites le devoir de patriarche; c'est à moi main-fam. tenant à décider si je dois déférer à vos avis. Il n'y déféra Pagi ad Bapas; Sergius fut lui-même obligé de célébrer le mariage, ron. et de mettre la couronne sur la tête de la nouvelle im-bibl. or. t. pératrice. La faction verte, selon la licence de ces temps-là, fit publiquement la censure de cette alliance, au milieu des jeux du Cirque, par des cris peu respectueux. Ce qui acheva de persuader au peuple que le ciel n'approuvoit pas cette union, c'est que, des deux premiers enfans qui naquirent de Martine, l'un, nomnié Flavius on Fabius Constantin, vint au monde avec les vertèbres du cou tellement disloquées, qu'il ne pouvoit tourner la tête. Ce défaut n'empêcha pas son père de lui donner, deux ans après, le titre de César; mais il mourut dans l'enfance. Le second fils, nommé Théodose, naquit entièrement sourd; il vécut plus long-temps, et épousa Nicé, une des filles de Nicétas. Il mourut avant son père. Pendant qu'Héraclius ne s'occupoit que de ses plaisirs, Romizanès, général des Perses, plus connu sous le nom de Sarbar, c'est-à-dire le Sanglier, prit et saccagea la ville de Damas, d'où il emmena en esclavage un grand nombre d'habitans.

Mais l'année suivante fut encore plus funeste. Une multitude innombrable de Perses, sous la conduite de

Ax. 615. Niceph. P.

Petav. Zon. t. 2, p. 83. Theoph. p. Baronius. Pagi ad Baecclés. l.37, Voyages de **2** , *p*. 519. Assemani

11, et ibi Sarbar, vint comme un torrent ravager la Palestine. La Chron. Alex. Galilée, et les rives du Jourdain, dans toute l'étendue Cedr. p. 408. de son cours, furent couvertes de ruines. Les habitans des campagnes avoient pris la fuite; mais quarantequatre pauvres solitaires, que la vieillesse et le mépris de la vie avoient retenus dans la laure de Saint-Sabas, souffrirent d'abord les plus horribles tortures de la part Fleury, hist. des soldats perses, qui vouloient les forcer à découvrir art. 10, 11. leurs trésors, et furent ensuite cruellement massacrés. Chardin, t. Huit jours après, au mois de juin, Sarbar marcha vers Jérusalem: il y entra comme dans une place de la Perse. bibl. or. t. Toutes les garnisons avoient abandonné les villes, et la terreur générale n'opposoit aucune résistance. Les habitans, hommes, femmes, enfans, furent chargés de fers pour être traînés au-delà du Tigre. Mais les Juifs, que Sarbar épargnoit, triomphans du désastre des chrétiens leurs compatriotes, et possédés d'une rage meurtrière, rachetoient tous ceux dont ils pouvoient payer la rançon, pour se donner le cruel plaisir de leur arracher la vie. On dit qu'ils en massacrèrent ainsi quatre-vingt mille. L'évêque Zacharie sut emmené en captivité; mais la perte la plus sensible aux chrétiens fut celle de la croix, que chacun d'eux auroit voulu racheter au prix de sa propre vie. Sarbar l'emporta enfermée dans un étui scellé du sceau de l'évêque. Le Saint-Sépulcre et les églises furent la proie des flammes. Les Perses enlevèrent les vases sacrés, et toutes les richesses que la piété des fidèles avoit accumulées dans ces saints lieux. On sauva l'éponge qui avoit été présentée à Jésus-Christ sur la croix, et la lance dont son côté avoit été percé. Nicétas retira ces deux saintes reliques des mains d'un officier perse, moyennant une grande somme d'argent, et les fit porter à Constantinople, où elles furent exposées pendant quatre jours à la vénération des fidèles; qui les baignoient de leurs larmes. On montre encore à Tauris, nommée alors Ganzac, dans l'Aderbigian, les

ruines d'un château où l'on prétend que Chosroës mit la sainte croix en dépôt. Les Perses, qui faisoient la guerre en brigands, sans garder leurs conquêtes. s'en retournèrent chargés des dépouilles de Jérusalem, dont la partie la moins riche étoit la plus précieuse aux yeux des chrétiens.

Lorsque les Perses furent retirés, les habitans qui avoient pu se soustraire par la fuite aux Perses et aux glaives des Juifs, revinrent dans la sainte cité. Modeste, abbé du monastère de Saint-Théodore, prit le gouvernement de l'Eglise en l'absence de Zacharie; il travailla aussitôt à rétablir les lieux saints. Dans cette pieuse entreprise il reçut de grands secours de Jean surnommé l'Aumônier, patriarche d'Alexandrie. C'étoit dans cette capitale de l'Egypte que s'étoient réfugiés en grand nombre les habitans de la Palestine. Le saint prélat les reçut avec une tendresse paternelle; il les logea dans des hôpitaux, où il alloit lui-même panser leurs blessures, essuyer leurs larmes, leur distribner la subsistance. Sa charité inépuisable suffisoit à tout. Il envoya un personnage pieux, nommé Ctésippe, pour porter de l'argent, du blé, des vêtemens à Jérusalem. Il mit de grandes sommes entre les mains de Théodore, évêque d'Amathonte, de Grégoire, évêque de Rhinocolure, et de l'abbé Anastase, qui s'exposèrent généreusement à tous les dangers pour courir après les Perses, et racheter autant qu'ils pourroient de prisonniers.

L'année suivante, Alexandrie eut besoin pour elle- Am. 616. même des secours qu'elle venoit de fournir à la Pales- Theoph. p. tine. Les Perses pénétrèrent en Egypte, prirent et pil- Cedr. p. 408. lèrent Alexandrie, et poussèrent leurs ravages jusqu'aux Niceph. p. frontières d'Ethiopie. Pendant ce temps-là Saës, à la tav. tête d'une autre armée, assiégeoit Chalcédoine. Pour bibl. or. t. éviter la confusion que peuvent apporter dans cette his-3. toire les noms des divers généraux perses employés par

Chosroës, il est bon de les distinguer. On en voit cinq dans cette guerre, tous capitaines expérimentés, tandis qu'Héraclius n'en avoit pas un seul à leur opposer. Comme quelques - uns d'entre eux portent plusieurs noms, le même général se trouve diversement nommé par les différens auteurs, ce qui pourroit les faire méconnoître. Nous avons déjà parlé de Razatès et de Romizanès; celui-ci est le même que Rasmisès, surnommé Sarbar, Sarbarazas, Sarbanazas, et aussi Shariar. Nous ferons mention dans la suite de Sarablagas ou Sarablancas, qui fit la guerre en Albanie. Nous verrons Saïs ou Sathis, nommé aussi Saïn, mourir de douleur d'avoir été vaincu par les Romains. Il ne faut pas le confondre avec Sais, dont nous parlons actuellement, et qui assiégeoit Chalcédoine.

p. 82. Glycas. p.

La prise de cette ville devoit mettre la capitale de Cedr. p. 408, l'empire dans le plus extrême danger, si les Perses pre-Niceph. p. noient le parti de s'y établir. Tout étoit en alarme dans Constantinople, d'où l'on voyoit l'ennemi, le fer et la Chron. Alex. flamme à la main, voler sur le bord du Bosphore, et Zon. 1.2, flamme à la main, voler sur le bord du Bosphore, et mettre à seu et à sang cette riche contrée. Héraclius, trop foible pour hasarder une bataille, entreprit de Hist. miscel. corrompre Saës; il lui envoya des présens; et Saës, fei-Pagiad Ba-gnant d'être sensible à ces avances généreuses, invita Assemani, l'empereur à conférer avec lui. Héraclius accepta la probibl. or. t. position, et monta dans une barque, suivi de toute sa cour, pour en imposer aux Perses par l'éclat de son cortége. Lorsqu'il se fut arrêté à quelque distance du rivage, Saës, s'avançant sur le bord, se prosterna devant lui, comme les Perses étoient en usage de faire devant leur souverain. Ensuite, élevant la voix, il s'étendit sur les avantages nutuels que la paix et la concorde procureroient aux deux empires, et sur les malheurs d'une guerre si suneste aux Romains. Il protesta avec serment que tout son désir étoit de réconcilier les deux nations. Héraclius témoigna qu'il y étoit lui-même très-disposé;

mais que, pour conclure un traité, il étoit nécessaire de s'assurer des intentions de Chosroës. J'en suis garant, répliqua Saës; faites partir avec moi vos ambassadeurs; je leur promets mes bons offices auprès de mon maître; et je vous réponds d'une paix sincère et durable. L'empereur, charmé de cet entretien, retourne à Constantinople. Le patriarche et le sénat sont d'avis de profiter d'une ouverture si favorable. On nomme aussitôt pour ambassadeurs Olympius, préset du prétoire; Léonce, préfet de la ville, et Anastase, économe de l'église de Sainte-Sophie. Saës, qui n'espéroit pas prendre Chalcédoine cette année, parce que la saison étoit trop avancée, laisse devant cette ville une partie de ses troupes petir la tenir bloquée pendant l'hiver, et part avec le reste, accompagné des plénipotentiaires. On les traita avec beaucoup d'honneur tant qu'ils furent sur les terres de l'empire; mais, dès qu'ils eurent le pied dans la Perse, Saës les fit charger de chaînes, et les conduisit à Chosroës comme des prisonniers. Il comptoit que son maître lui sauroit gré de cette perfidie, et Chosroës étoit de caractère à y applaudir. Mais ce prince sier et intraitable n'eut pas plus tôt appris l'entrevue de Saës et les honneurs qu'il avoit rendus à l'empereur, que jetant sur lui des regards surieux : Misérable, dit-il, tu as donc renoncé ton seigneur en prostituant à un étranger l'adoration que tu ne dois qu'à moi? c'étoit cet Héraclius qu'il falloit prendre et m'amener pieds et poings liés. En même temps il ordonne de l'écorcher vif, et de faire un outre de sa peau. Se tournant ensuite vers les anibassadeurs : J'épargnerai les Romains, leur dit-il, quand ils auront abjuré leur crucifié pour adorer le soleil; et sur-le-champ, il commande de les enfermer dans des cachots et de les traiter avec rigueur. Léonce y mourut de maladie. Les deux autres furent assommés à coups de bâtons à la première nouvelle que Chosroës recut, six ans après, de l'entrée d'Héraclius en Perse. Ce

monstre d'ingratitude, ennemi mortel des Romains, auxquels il devoit sa couronne, avoit aussi oublié qu'autrefois, dans l'extrémité de l'infortune, il n'avoit trouvé de secours que dans le dieu de Maurice, qu'il outrageoit par ses blasphèmes. Je ne tiens ici aucun compte d'une lettre que la chronique d'Alexandrie suppose avoir été mise par le sénat entre les mains des ambassadeurs pour être rendue à Chosroës. On y demande grâce à ce prince dans les termes les plus soumis; et il n'est nullement vraisemblable ni que le sénat ait eu la lâcheté ni qu'Héraclius ait permis d'avilir par tant de bassesse la majesté de l'empire. J'ai réuni dans ce récit ce que plusieurs historiens ont partagé en trois ambassades : selon un habile critique, Héraclius n'envoya james qu'une seule ambassade à Chosroës.

Sarbar acheva le siége de Chalcédoine, et les Perses, An. 617. Theoph. p. après avoir pillé la ville, l'abandonnèrent-selon leur 252. Cedr. p. 410. coutume. Pendant ces ravages de l'Orient, l'Italie au-Deus dedit roit pu jouir du repos. Agilulf, dont la valeur étoil temet in Bonif. pérée par la prudence, préféroit à la gloire des armes Paul. diac. le bonheur de ses sujets. Ce prince sage et réglé dans ses 1. 4, c. 35, mœurs, déférant aux salutaires conseils de sa femme, Rubeus, hist. la vertueuse Théodelinde, fut le premier roi lombard Sigon. de qui embrassa la religion catholique. Sa mort arrivée reg. ital. l. en 615 n'apporta aucun changement aux affaires. Théo-Peregrin. de delinde prit la tutelle de son fils Adaloald, qui n'avoit finib. Benev. que treize ans, et, suivant l'exemple de son mari, elle p. 33. Murat. annal. ital. t. continua de vivre en paix avec l'empire. Mais, faute d'en-2, p. 33, 35, nemis étrangers, les Romains d'Italie se déchiroient Giann. hist. eux-mêmes par des séditions et des révoltes. Les habinap. l. 4, c. tans de Ravenne s'étant soulevés contre Lémigius, et Pagi ad Ba-l'ayant massacré, l'eunuque Eleuthère, patrice et chambellan de l'empereur, envoyé pour lui succéder, fit le procès aux meurtriers, dont un grand nombre furent

punis de mort. A peine le calme étoit-il rétabli dans

Ravenne, qu'une autre révolte appela Eleuthère en

Campanie. Jean de Compsa, homme puissant et ambi-. tieux, avoit profité de ces troubles pour se rendre maître de Naples. Eleuthère força la ville, la réduisit à l'obéissance, et revint à Ravenne. Jean de Compsa fut tué en combattant. Peu de temps après, l'an 619, Eleuthère lui-même, regardant l'Italie comme un membre détaché de l'empire, auquel elle ne tenoit plus que par les exarques, entreprit de s'ériger en souverain. Dans ce dessein, il prit la route de Rome, à la tête d'une armée. Mais ses soldats, plutôt par mépris pour sa personne que par attachement à l'empire, se révoltèrent contre lui en Ombrie, dans un lieu nommé Lucéoles, près de Cantiano, le tuèrent, et envoyèrent sa tête à Constantinople. L'empereur lui donna pour successeur Isac, né en Arménie d'une famille illustre, qui tint l'exarchat pendant dix-huit ans. Pour achever de désoler l'Italie, à la méchanceté des hommes se joignirent de furieux tremblemens de terre, qui furent suivis d'un autre sléan: c'étoit une lèpre inconnue jusqu'alors, qui dura plusieurs années, et qui fit périr une multitude d'habitans.

La contagion s'étendit jusqu'en Thrace; et comme l'irruption des Perses en Egypte n'avoit pas permis Niceph. p. d'ensemencer les terres, les convois de blé qui venoient <sup>9.</sup> Chron. Alex. d'Alexandrie ayant manqué cette année 618, Cons- Godefr. patantinople se vit réduite à une extrême disette. Il fallut lib. 17. acheter du blé à grands frais; et, le trésor public étant Du Cange, épuisé, on fut obligé d'imposer une taxe toujours oné-Comt. chris. reuse, mais plus iusupportable encore dans un temps Pagi ad Bade calamité. Constantin, pour attirer dans sa nouvelle ron. ville un plus grand nombre d'habitans, avoit établi des distributions de pain qui se faisoient gratuitement toutes les semaines à ceux qui venoient bâtir à Constantinople. Ces gratifications passoient à leurs descendans, tant qu'ils conservoient la maison qui faisoit leur titre. Elles s'étendoient encore aux officiers du palais, et aux

An. 618. l. 2, C. 12. soldats de la garde. Chaque chef de famille recevoit un certain nombre de pains à proportion de sa dignité et. du nombre de ses enfans; et cette libéralité fut augmentée par Théodose le grand. Dans le désordre où se trouvoient les finances, Héraclius ne trouva d'autre moyen de fournir à cette dépense qu'en faisant payer une somme d'argent à ceux qui voudroient conserver ce droit. Il exigea trois pièces d'or une sois payées, c'étoit environ quarante francs de notre monnoie, pour chaque pain qu'on avoit coutume de recevoir. Ce qu'il y ent de plus fâcheux, c'est que, peu de temps après, ces sommes étant épuisées ou dissipées par une mauvaise écononie, il fallut supprimer une grande partie de ces distributions, quoiqu'elles eussent été payées d'avance : sorte de hanqueroute qui ne manqua pas d'exciter de justes murmures.

Il n'en auroit pas fallu davantage pour soulever cette grande ville et pour faire perdre la couronne à tout autre qu'Héraclius. Mais ce prince étoit chéri de ses sujets; on comparoit sa bonté et son humanité naturelle avec la tyrannie récente de Phocas. Il étoit lui-même plus inconsolable que son peuple; et, dans l'excès de son chagrin, il fut tenté de quitter sa capitale et de se retirer en Asrique. Ce projet étoit même si avancé, qu'il fit embarquer ce qu'il avoit de plus précieux avec ordre aux pilotes de faire voile vers Carthage. Ce sut encore une-nouvelle perte. La flotte étoit en mer et déjà à la vue des côtes d'Afrique, lorsqu'une violente tempête fit périr la plupart des vaisseaux, on les brisa contre les rivages. Dès que la résolution du prince fut connue à Constantinople, elle y répandit la consternation. On vit en un moment accourir une soule innombrable d'habitans qui, assiégeant les portes du palais. levant les bras vers les fenêtres, conjuroient l'empereur avec larmes et par des cris lamentables de ne les pas abandonner. Les plus impétueux menaçoient d'user de violence pour le retenir : rien ne ressembloit

1

mieux à une sédition que cette sorte d'émeute excitée par l'amour de leur prince et par la crainte de le perdre. Au milieu de ces clameurs tumultueuses, le patriarche fait sortir le prince, et le conduit, au travers des supplications et des gémissemens du peuple, à l'église de Sainte-Sophie. Arrivé dans ce saint lieu, il impose silence à cette multitude, et oblige l'empereur de jurer hautement à la face des antels qu'il n'abandonnera pas sa ville impériale. Ce serment, qu'Héraclius ne prêtoit que malgré lui, fut suivi de cris de joie; et un jour d'alarme se termina par les signes les plus éclatans de l'allégresse publique.

Cette même année, ou la suivante, un prince de la nation des Huns vint avec un grand cortége à Constantinople demander le baptême. L'empereur sut son parrain. Les seigneurs et les dames de la cour firent le même honneur aux autres Huns et à leurs femmes. Le chef sut décoré de la dignité de patrice; et tous retournèrent dans leur pays avec de riches présens et des titres honorables.

Depuis dix-huit ans, les Abares demeuroient dans .A . 619. une inaction peu conforme à leur caractère turbulent Niceph. p. et séroce. Cinq batailles perdues dans le cours d'une Theoph. p. senle campagne les avoient tellement affoiblis, qu'il leur Cedr. p. 408. allut attendre une nouvelle génération pour être en état Chron. Alex. d'inquiéter l'empire. Ainsi, sans avoir de traité avec les p. 82. Romains, ils n'avoient fait aucun mouvement durant Hist. miscel. tout le règne de Phocas et les huit premières années de celui d'Héraclius. Cependant l'empéreur, qui se préparoit à marcher contre les Perses, ne voulant pas laisser derrière lui ce sujet d'inquiétude, envoya des députés au kan des Abares, avec des présens, pour l'inviter à établir entre les deux nations une paix solide. Le kan leur répondit que la conduite qu'il tenoit depuis tant d'années prouvoit assez son amitié pour les Romains; et qu'afin de l'assurer davantage, il iroit lui-même conférer avec l'empereur. Héraclée fut choisie pour le lieu de l'entrevue. L'empe-

reur, voulant donner une sête au prince barbare, sit porter avec lui tout l'appareil d'un théâtre et d'une course de chars, avec quantité de riches habits qu'il destinoit au kan et aux seigneurs de sa suite. Il s'arrêta trois jours à Sélymbrie, où se rendit une foule de peuple que la curiosité attiroit. Pendant ce temps-là, le kan s'approcha d'Héraclée avec un nombreux cortége; et, ayant choisi ce qu'il avoit de meilleurs soldats, il les répandit dans les bois et dans les vallons, près de la longue muraille, avec ordre de se couler par des chemins fourrés, pour aller envelopper l'empereur et tous ceux qui l'accompagnoient. Ils ne purent marcher si secrètement qu'ils ne fussent aperçus de quelques paysans qui vinrent promptement en donner avis. Aussitôt Héraclius, saisi d'effroi, quitte sa pourpre et tontes les marques de sa dignité, prend l'habit d'un soldat, et, fuyant à toute bride avec son cortège, regagne Constantinople. Les Abares les poursuivent vivement, et le sabre à la main, au travers de cette foule d'hommes, de femmes, d'enfans qui fuyoient tout éperdus; ils les foulent aux pieds de leurs chevaux; ils massacrent, ils dépouillent; depuis Sélymbrie jusqu'aux murs de Constantinople, la terre est ionchée de cadavres. Ils campent dans l'Hebdome, et de là, s'étendant jusqu'à la pointe du golfe de Céras, qui borde la ville du côté du nord, ils ravagent tous les environs, brûlent les métairies, enlèvent les troupeaux, pillent les églises, brisent les statues et les autels, et couvrent toutes les campagnes de carnage. Les équipages de l'empereur, les habits qu'il avoit apportés pour en faire présent aux Abares, l'appareil du spectacle, les chars, les cochers, les voitures et les conducteurs, tout fut enlevé par les barbares. Ils se retirèrent au bout de quelques jours avec une multitude innombrable de prisonniers.

An. 620. Une si horrible perfidie méritoit la plus prompte '
Theoph. p vengeance; mais Héraclius, portant toutes ses vues sur

Perse, ne songeoit qu'à se mettre en repos du côté des Cedr. p. 4 of Mares. Il envoya des députés au kan pour se plaindre p. 83. l'un si étrange procédé. Le prince barbare répondit par Hist. misce les excuses qui, dans un autre temps, n'auroient pas ité écoutées, rejetant la fante sur ses gens, si affamés le pillage, qu'il n'avoit pu les contenir, offrant de renettre les prisonniers avec tout ce qu'il pourroit recouvrer du butin, et protestant qu'il répareroit cette insulte par un zèle constant pour la désense de l'empire. Héraclius sit semblant de se payer de ses raisons; il conclut la paix avec les Ahares, et ne s'occupa plus que de la guerre contre les Perses. Leurs incursions continuelles ne lui permettoient pas de différer, à moins qu'il ne consentît à voir toute l'Asie réduite à n'être plus que le tombeau de ses habitans. Ancyre, capitale de la Galatie, venoit d'éprouver toute la fureur de ces implacables ennemis.

Il se présenta une occasion de resserrer les Abarcs ans donner atteinte au traité fait avec eux. Ils avoient geog. table dépeuplé par leurs courses fréquentes la Dalmatie et pæ. les autres contrées voisines. La haute Moesie, la Dace, Porph. la Dardanie, la Péonie, n'étoient plus qu'un vaste dé-adm. im sert. Les Chrobates, que nous nommens aujourd'hui et ibi in Croates, nation sclavonne, habitoient alors au-delà des monts Krapacs, qui séparent la Hongrie de la Pologne. Ils étoient divisés en plusieurs petites principautés, qu'ils nonmoient zupanies, mot esclavon qui veut dire contrée. Cinq zupanies s'unirent ensemble sous le reg. Da commandement de cinq frères; et s'étant détachées du 1. 4, c. 6 reste de la nation, elles passèrent le Danube, et viurent Pugi ad l en Dalmatie, d'où elles chassèrent les Abares après une puerre de plusieurs années. Maîtres de ce pays, les Chrobates s'étendirent le long de la côte du golfe Adriaique, depuis les montagnes de l'Istrie jusque auprès de Dyrrachium. Comme ils étoient moins redoutables que la Abares, Héraclius, qui ne pouvoit défendre ce pays,

Ptolem nona Lu Consta

c.āu, et see Band. Du Can hist. by ďal Croat.

Servis.

au lien de s'opposer à leur établissement, y contribua lui - même; c'étoit une barrière capable d'arrêter les courses des Aliares. Il se réserva seulement quelques places maritimes, avec les principales îles du golfe; et les Chrobates reconnurent le domaine souverain de l'empereur. A leur arrivée, ils étoient idolâtres; mais leur union avec l'empire leur procura un avantage plus précienx que leur conquête. Héracléonas, successeur d'Héraclius, ou, selon d'autres auteurs, Constantin Pogonat, engagea le pape à leur envoyer un évêque et des prêtres pour les instruire, et leur consérer le baptême. Ils furent les premiers Esclavons qui embrassèrent le christianisme : aussi suivent - ils le rit latin. Jean, légat du pape, sut le premier évêque de Spalatro; et l'évêque de cette ville est encore aujourd'hui primat de Dalmatie et de Croatie. On dit que le pape les fit jurer, à leur baptême, que jamais ils n'envahiroient le pays d'autrui, et qu'ils vivroient en paix avec leurs voisins; et que de son côté il leur promit que, s'ils étoient attaqués injustement, Dieu et l'apôtre saint Pierre se déclareroient en leur faveur, et leur donneroient la victoire. Fidèles à ce serment, ils s'abstinrent de toute hostilité, quoiqu'ils sussent devenus assez puissans dans la suite pour mettre sur pied cent mille hommes d'infanterie et soixante mille chevaux, et pour avoir en mer cent quatre - vingts bâtimens. Il est vrai que ce n'étoient que des barques, dont les plus grandes ne pouvoient porter que quarante hommes. Cette nouvelle Croatie fut distinguée de l'ancienne par le nom de Croatie haptisée; l'autre se nommoit Bélochrobatie, c'est-à-dire la grande Croatie on la Croatie blanche, le terme esclavon pouvant recevoir ces deux explications.

Ce succès des Croates attira une nouvelle peuplade: de barbares. Les Serbles, que nons nommons Serves, pour adoucir la prononciation esclavonne, demande, rent à Héraclius la même grace qu'il avoit accordée aux Croates. Ce peuple, qui étoit aussi une branche d'Esclavons, venoit de la Sarmatie asiatique. Il y a beaucoup d'apparence que ce sont les Serbi de Ptolémée, qui les place aux environs du Volga, et qu'ils passèrent en Europe avec les Bulgares leurs voisins. Ils s'étoient établis à l'occident du Danube, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la basse Hongrie. Trop resserrés dans ce pays, dont une partie étoit occupée par les Abares, ils se partagèrent, et la moitié de la nation demanda des terres à l'empereur, qui leur donna d'abord le pays voîsin de Thessalonique. S'y trouvant encore trop à l'étroit, ils quittèrent cette demeure, et repassèrent la Save et la Drave, pour rejoindre leurs compatriotes. Mais s'étant bientôt repentis de leur inconstance, ils eurent encore une fois recours à l'empereur, qui leur céda un vaste pays à l'orient des Croates; c'étoient la Mœsie supérieure, la Dace, la Dardanie, qui changèrent de nom pour prendre celui des nouveaux habitans. C'est la Servie et la Bosnie d'aujourd'hui. Les Serves suivirent en tout l'exemple des Croates; ils recurent comme eux le baptême, et demeurèrent attachés à l'empire, sous le gouvernement de leurs princes particuliers.

Le lecteur doit être étonné de voir depuis dix ans Baronius. un prince à la fleur de son âge, issu d'une race de guer- $\frac{Pagi}{ron}$  ad Bariers, guerrier lui-même, qui avoit donné des preuves Assemani, bibl. jur. or. éclatantes de son courage en arrachant la couronne à t. 4, c. 1. Phocas, laisser les plus belles provinces de son empire en proie à des incursions continuelles, et languir dans une indolence léthargique, tandis que chaque année, par un retour aussi régulier que celui des saisons, voyoit revenir les Perses, et avec eux le ravage et la mort. A quoi attribuer cet engourdissement dans les commencemens de son règue, temps où pour l'ordinaire les princes les plus nonchalans jettent quelqué

étincelle d'activité? Héraclius aimoit le repos et le plaisir; il laissa éteindre sur le trône la valeur qui l'y avoit placé, et il eut besoin de violentes secousses pour la rallumer. Ajoutez encore l'état de foiblesse où il se voyoit réduit. L'empire étoit anéanti; la tyrannie de Phocas, comme un vent brûlant et pestilentiel, avoit desséché ce grand arbre jusque dans ses racines; il falloit une longue culture pour lui rendre la vie. Tout désertoit dans les garnisons, tout fuyoit, tout périssoit dans les armées; et il est remarquable que sous le règne d'Héraclius l'histoire ne montre, à l'exception du seul monarque, nul personnage, ni dans l'ordre militaire, ni dans l'ordre civil, qui mérite d'être connu de la postérité, tant l'empire étoit frappé de stérilité. Il est vrai que le courage du prince marchant en personne à la tête de ses troupes auroit pu les ranimer; un vaillant capitaine sait créer de braves soldats. Mais les finances épuisées mettoient l'empereur hors d'état de former une armée. Ce fut pour cette raison qu'il s'occupa premièrement à trouver des ressources, et il faut avouer qu'il eut d'abord recours à celles qu'il devoit regarder comme les moins légitimes. Il envoya en Egypte le patrice Nicétas, pour demander au patriarche d'Alexandrie, Jean l'Aumônier, l'argent qu'il dissipoit en libéralités inutiles. C'est ainsi qu'une cour corrompue appeloit les aumônes par lesquelles ce saint prélat a mérité le surnom particulier qui devroit être commun à tous les évêques. Jean répondit au patrice que ce qu'il demandoit étoit le bien des pauvres, et que Dieu seul en étoit le maître. Nicétas, piqué de ce resus, sorce le = trésor et emporte le dépôt de l'église. Mais bientôt après, touché de repentir, ou bien étonné d'un miracle. = comme le rapporte l'auteur de la vie du saint prélat, il renvoie l'argent, y en ajoute même du sien, et devient ami du patriarche. Il l'engage à venir à Constantinople pour donner sa bénédiction à l'empereur. Jean

se mit en mer avec lui; mais, étant tombé malade à Rhodes, il se fit transporter en Cypre, où il mourut dans Amathonte, lieu de sa naissance.

Tranquille du côté de l'Occident, Héraclius ne songea Ax. 621. plus qu'à réprimer l'audace des Perses. Chosroës, enflé Niceph. p. de ses succès, non content de verser le sang des Ro- Thooph. p. mains, répandoit celui de ses propres sujets, et se rendoit 253. de jour en jour odieux par sa cruauté et par les impôts Hist. miscel. dont il les accabloit. L'empereur conçut l'espérance de Pagi ad Baréduire un prince puissant à la vérité, mais qui ne ré-ron. gnoit plus sur le cœur de ses peuples. La longue inaction des Abares avoit laissé à la Thrace le temps de se repeupler. Les Croates et les Serves ne demandoient qu'à essayer leurs armes au service de l'empire; l'Occident offroit une nouvelle pépinière de soldats pour réparer les pertes et la désolation de l'Orient. Mais il manquoit encore à Héraclius les deux grands ressorts de la guerre, l'argent et de bons généraux. Les talens militaires sembloient éteints ainsi que la valeur. Loin qu'il se fût formé d'habiles capitaines sous la tyrannie de Phocas, sa cruelle jalousie avoit fait périr ceux qui avoient survécu à Maurice. Héraclius résolut de commander lui - même son armée, persuadé qu'un prince courageux et aimé de ses sujets vaut seul plusieurs généraux, et que l'œil du souverain fait naître la valeur. Pour suppléer au mauvais état de ses finances, il fit fondre l'or et l'argent qui servoient à la décoration des églises, croyant qu'il étoit moins fâcheux de dépouiller les temples du Seigneur pour les désendre que de les laisser avec toutes leurs richesses en proie à des sacriléges destructeurs. Il passa l'année entière en préparatifs; et, ayant mis sur pied des troupes nombreuses, il les fit passer en Asie, à dessein d'aller se mettre à leur tête au commencement du printemps.

Tandis que les deux puissances les plus anciennes, les An. 6222 plus étendues et les mieux affermies, se préparoient à

s'entre-détruire, un homme caché dans les déserts de l'Arabie forgeoit dans l'obscurité des ressorts dont il ignoroit lui même la force, et dont les prodigieux effets devoient réduire en poudre les deux empires et changer la face du monde. Mahomet étoit né, et jetoit déjà les semences d'un fanatisme qui se développoit d'abord avec peine, mais qui dans la suite, abreuvé de ruisseaux de sang, prit des accroissemens rapides, remplit l'Asie et l'Afrique, et étendit ses branches jusqu'en Europe. Mahomet comptoit encore ses prosélytes, lorsqu'en cette année 622 il fut obligé de s'enfuir de sa patrie, fuite plus fameuse que les plus célèbres victoires, et qui sert d'époque à tous les peuples musulmans pour compter leurs années. Comme nous verrons désormais la nation formée par Mahomet porter les plus grands coups à l'empire romain, je ne puis me dispenser d'en rapporter l'origine; et, quoique ce redoutable imposteur soit connu de toute la terre, il est de mon sujet d'en rassembler les principaux traits, répandus dans un grand nombre d'auteurs.

Elmacin. Ecchel, hist. arub.

homet.

hom. duct. d'O-

kley. bibl. orient.

1. A. z. 15.

Mahomet descendoit de mâle en mâle d'Ismaël, fils Abraham d'Abraham, Ismaël, chassé de la maison paternelle avec sa mère Agar, s'arrêta dans l'Egiaz, qui s'étend le long D'Herbelot, du golfe Arabique, entre l'Arabie pétrée et l'Arabie Gagnier, heureuse. Il y trouva établis les descendans de Jectan, via da Ma- que les Arabes nomment Cahtan, fils du patriarche Sale, dissert. Héber, nommé Houd par les Arabes, et dont la sépulaur la Ma-ture se montre encore dans l'Arabie heureuse. Yarab, Jault, préf. fils de Jectan, avoit donné son nom à la nation. Les do la tra- Ismaélites furent appelés Mostarabes, c'est-à-dire Arabes mêlés, par distinction des descendans de Jectan; qui Assemani, furent nommés Arabes purs. Ils surent aussi nommés Agaréniens, du nom d'Agar. Mais celui de Sarrasins Hist. univ. ne leur vient point de Sara, avec laquelle leur origine n'a aucun rapport; il vient d'un mot arabe Mémoires de qui signifie Orientaux; et c'est ainsi que les appeloient les Grecs et les Juiss, parce que l'Arabie est à

l'orient de la Judée et des pays habités par les Grecs. inser. et les les Arabes eux-mêmes ne se sont jamais donné le nom 1.52, p. les de Sarrasins; cependant, pour nous conformer à l'usage, nous le leur donnerons presque toujours dans la suite de cette histoire. Ismaël, ayant fixé son séjour dans le lieu même où l'ange avoit montré à sa mère une source d'eau, y bâtit un temple au Seigneur, et fut aidé, selon les Arabes, par son père Abraham dans la construction de cet édifice. C'est la fameuse Caaba, ou maison carrée, le centre de la dévotion musulmane. le point de la terre vers lequel ils se tournent toutes les fois qu'ils font leurs prières en quelque pays qu'ils soient, le lieu qu'ils doivent visiter au moins une fois dans leur vie. Quelques - uns de leurs anteurs prétendent que la Caaba subsistoit long-temps avant Ismaël; qu'Adam y adoroit le Seigneur sous une tente descendue du ciel; que son fils Seth bâtit en ce lieu un temple de pierre qui fut détruit par le déluge, et qu'Abraham et Ismaël n'en furent que les réparateurs. Le puits de Zemzem, voisin du temple, est, selon eux, le puits d'Agar, et ils montrent encore sur une pierre noire très-révérée l'empreinte des pieds d'Abraham. La ville de la Mecque s'étant formée autour de la Caaba, tant par la multiplication des enfans d'Ismaël que par le concours des étrangers que la dévotion y attiroit, les descendans de ce patriarche furent en même temps princes de la Mecque et prêtres du temple.

Ismaël eut douze fils, desquels sortit une postérité nombreuse, qui se divisa en un grand nombre de tribus. Celle des Coraïscites, dans laquelle naquit Mahomet, fut en possession de la Mecque; elle descendoit de Cédar, que les Arabes donnent pour l'aîné des fils d'Ismaël, quoique les livres saints attribuent l'honneur de la primogéniture à Nabajoth, père des Nabathéens. Il paroît par l'histoire de Mahomet que la qualité de prince de la Mecque ne donnoit pas une autorité souveraine, et

que le gouvernement de cette ville étoit aristocratique. Un conseil formé des chefs de famille de la tribu des Coraïscites régloit toutes les affaires publiques. Ce petit état, situé dans un terrain pauvre et stérile, se soutenoit par la valeur des Coraïscites, souvent en guerre avec les tribus voisines, par la célébrité du pèlerinage, et par le commerce que le port de Gidda, sur le golfe Arabique, à deux journées de la Mecque, facilitoit avec l'Egypto et l'Ethiopie. Haschem, bisaïcul de Mahomet, ouvrit encore une autre voie pour enrichir son pays; il établit des caravanes qui alloient, dans des saisons réglées, chercher les marchandises de l'Arabie méridionale et de la Syrie. Il les conduisoit lui - même; et ce fut alors la fonction la plus importante du prince de la Mecque d'escorter ses caravanes, et les défendre contre les Arabes du désert, qui ne vivoient que de pillage.

L'idolátrie régnoit déjà en Arabie lorsque Ismaël vint y rétablir la religion primitive dans laquelle il étoit né. Cette religion ne se conserva pas long - temps dans sa pureté. L'homme, sorti des mains du Créateur, le perdit de vue à mesure qu'il s'éloigna de son origine. Environné de besoins, il se borna aux objets sensibles qui servoient à les satisfaire. Il ne vit plus que les bienfaits, sans s'élever jusqu'au bienfaiteur, et l'adoration fut le tribut de sa reconnoissance. Les peuples qui habitoient un terrain fertile adorèrent la terre qui produisoit les moissons, le soleil et la lune qui fécondoient les germes dans le sein de la terre, les arbres qui leur donnoient. des fruits, les sources qui désaltéroient leur soif. Les. Arabes, ainsi que les pâtres de la Chaldée, errans dans des plaines immenses où ils conduisoient leurs troupeaux. et toujours obligés d'avoir les yeux vers le ciel pour reconpoître et diriger leur route, firent des astres l'objet de leur culte; ils y placèrent des intelligences, ils leur donnèrent des noms, leur dressèrent des autels et des statues; le culte primitif sut corrompu, et ensuite oublié.

La Caaba, où le dien d'Abraham étoit d'abord seul adoré, fut peuplée d'idoles; et cette nation ignorante donna aveuglément dans tous les écarts de l'idolâtrie. Les chrétiens hérétiques, chassés des terres de l'empire par les édits des empereurs, les Juifs, chargés de superstitions, trouvoient une retraite sûre dans les sables de l'Arabie, et le mélange de leurs dogmes grossissoit encore la masse des anciennes erreurs. D'ailleurs les Arabes étoient viss, remuans, hardis, voluptueux; et leur imagination, exaltée par le soleil du climat, étoit une matière préparée à recevoir la flamme du plus ardent fanalisme.

Ce fut dans des circonstances si favorables à l'imposture que Mohammed, que nous nommons Mahomet, Abulfarage. naquit à la Mecque, l'an de l'ère chrétienne 570. Deux Ecchel. mois apres il perdit son père Abdollah, qui laissa dans 277: l'indigence sa femme Amena. Elle ne survécut à son Cedr. p. 421. mari que de six ans. Mahomet, orphelin, trouva un p. 86. asile dans la maison de son grand-père, Abdolmotalleh. Porph. de Mais ce vieillard mournt deux ans après, âgé de cent dix ans, et le recommanda en mourant à son fils Abntaleb. L'unique occupation de Mahomet, dans ses premières années, fut d'accompagner son oncle dans les Curio, hist. voyages qu'il faisoit en Syrie pour y vendré et acheter Hottinger, des marchandises. A l'âge de vingt ans il fit ses premières armes sous les ordres du même Abutaleb, dans c. 25. nne guerre des Coraïscites contre deux tribus voisines. abrégé de Ce sut là que Mahomet sit l'essai de ce courage qui lui procura dans la suite les succès les plus étonnans. Eu-Pagi ad Banuyé de vivre dans la dépendance de ses parens, l'es-ron. pérance d'une meilleure fortune le fit passer au service bibl. or. d'une riche veuve nommée Cadigha; elle le chargea de vie de Mala direction de son commerce et de la conduite de ses sale, dissert. caravanes. Il n'eut pas de peine à se faire aimer de sur le macette semme âgée de quarante ans ; il en avoit vingt-Okley, hist. anq. Elle l'épousa, et en eut quatre fils, qui moururent des Arabes.

F.lmacin. Abraham

Theoph. p.

Zon. t. 2,

Constant. adm. imp. C. 14, 17. Strukusius, syntug ma hist. sarac.

hist. or. l. 1, c. 4; l. 2,

l'hist. des Sarr.

Sault, prés. dans l'ensance, et quatre filles, qui épousèrent dans de la tra-duct. d'O. la suite les principaux chess de la secte mahométane. ley.
Assemani, Le nom d'Al-Cassem, qu'il avoit donné à l'aîné

bibl. orient. de ses fils, lui fit prendre, selon l'usage des Arabes, Hist. univ. le surnom d'Abul-Cassem, c'est-à-dire père de Cassem.

des Anglois,

1. 1, C. 24.

Mahomet, se voyant à l'abri de l'indigence, ne s'oc-Mém. acad. cupa plus que du grand projet qu'il méditoit depuis Riccioli, long-temps. Dès l'âge de douze à treize ans, lorsqu'il chr. réform. suivoit Abutaleb dans ses voyages de Syrie, il avoit entretenn à Bostra un moine nestorien, nommé par les Arabes Bohaïra, et par les Romains Sergius, chassé de Constantinople à cause de ses erreurs. Ce moine hé rétique et ignorant, mais ardent et enthousiaste, lui avoit donné une idée grossière, telle qu'il l'avoit luimême, de la religion chrétienne; il lui avoit lu quelques endroits de l'Ecriture sainte. Ces semences germèrent dans l'esprit de Mahomet; il conçut dès-lors du mépris pour l'idolâtrie. L'ambition vint animer ces sentimens; il forma en même temps le dessein de réformer le culte et de se rendre maître du pays. Nul titre ne lui parut plus flatteur que celui de fondateur à la fois d'un empire et d'une religion. L'ignorance des Arabes prêtoit à la séduction; la division et l'indépendance mutuelle des tribus facilitoient la conquête; il falloit de moindres efforts pour réussir de proche en proche, dans ce double objet, sur des peuples désunis; une tribu séduite ou subjuguée devoit servir à séduire et à subjuguer les autres. Il eut l'adresse de se faire un moyen d'un obstacle. Il ne savoit ni lire ni écrire, et se donna bien de garde de l'apprendre; il tira bien plus d'avantage de passer pour n'être que l'organe du ciel, pour n'être instruit que par des révélations, et pour n'enseigner aux hommes que ce qu'il apprenoit de Dien même. Il s'en fait gloire dans l'Alcoran, où il affecte de se dire le prophète non lettré. D'ailleurs ses autres qualités aidoient merveilleusement à l'imposture. Ha-

e à connoître les hommes et à les mouvoir, parlant n, mais éloquent, prêt à tout entreprendre et à tout iffrir, intrépide au milieu des plus grands dangers, ofond, impénétrable, plein de dissimulation et d'arce, il avoit tous les vices qui peuvent servir l'ambin, et savoit les cacher sous les dehors de toutes les tus : impie et scélérat, la piété sembloit respirer is toutes ses paroles, animer toutes ses actions; cruel, idicatif, n'épargnant ni le poison, ni les assassinats, ne montroit que douceur et clémence. Ravisseur inte, il saisoit parade de justice, de désintéressement, libéralité, de charité envers les panvres. Il savoit saher à ses intérêts tous ces caprices, tous ces défauts alternes qui mettent souvent plus d'obstacle aux cès que les vices décidés. Sobre, d'une humeur égale, il et complaisant, gai et familier avec ses amis, plein condescendance pour ses inférieurs, humble même sque son orgueil y trouvoit à gagner. De tous les vices pouvoient nuire à sa politique, il ne retint ouversent que l'incontinence : la dépravation de son cœur l'ardeur de son tempérament triomphèrent en ce nt de l'hypocrisie; mais, pour couvrir ses dissolutions, ent la hardiesse d'en rendre le ciel complice : sacrie imposteur, il osa faire parler Dieu même pour se penser des lois qu'il imposoit aux autres. Il ne proa, pour récompense dans l'autre vie que les plaisirs seus : pouvoit-il manquer de succès au milien d'une ion ignorante et voluptueuse? Il arma pour la dése de son évangile les passions les plus brutales; il ma pour ressort à sa religion le plus puissant mo-2 du cœur humain abandonné à lui-même, la corction de la nature. Son extérieur inspiroit à la fois le pect et la confiance. Il étoit de taille médiocre; il it la tête assez grosse; le teint basané, mais relevé la vivacité du coloris; la barbe longue; les yeux nds, noirs et pleins de seu; les traits réguliers; la

physionomie donce et majestueuse; dégagé dans ses mouvemens, sa démarche, selon l'expression des Arabes, ressembloit au cours d'un ruisseau qui coule sur un terrain libre et facile.

L'extérieur de la piété, le zèle pour la pureté du culte, avoient distingué Mahomet dès sa première jeunesse. On lui donnoit le surnom de Fidèle. Son mariage le mit en état de se livrer à la vie contemplative. Chaque année, pendant un mois, rompant tout commerce avec les hommes, il se retiroit dans une caverne du mont Héra, à une lieue de la Mecque. Il ne se lassa pas durant quinze ans de jouer cette comédie, pour sé faire considérer comme un personnage extraordinaire qui recevoit des visites de la cour céleste; et peut-être à force de jeunes, d'abstinences et de solitude, vint-il à hout de sé le persuader à lui-même. Il sut faire servir à son dessein jusqu'aux attaques d'épilepsie. Cadigha, qui avant son mariage ne s'étoit pas aperçu qu'il fût sujet à cette maladie, en fut d'abord alarmée. Mahomet lui fit accroire que ces accès étoient autant d'extases, pendant lesquelles l'ange Gabriel lui révéloit les secrets du Trèshaut; et le moine Sergius, que Mahomet avoit fait venir à la Mecque, acheva de la rassurer. Cadigha se trouva fort honorée d'avoir un mari en commerce avec le ciel: on lui recommanda le secret, afin de le répandre davantage; mais cette confidence se borna d'abord à quelques femmes imbécilles. Mahomet ne s'attribua la qualité de prophète qu'à l'âge de quarante ans; aussi dit-il dans l'Alcoran qu'aucun prophète, excepté ' Jésus, n'a obtenu avant cet âge le don de prophétie. Ce sut alors qu'il prétendit que l'ange Gabriel lui apparoissoit sur le mont Héra, et qu'il lui apportoit dans 🤃 sa retraite les chapitres de l'Alcoran. Pendant les quatre premières années, il n'osa débiter ses mensonges qu'en secret. Zaïd, son esclave; Ali, son cousin, fils d'Abutaleb; Abubècre, qui sut ensuite son beau-père et son!

successeur, furent les premiers séduits. Il n'avoit encore que neuf prosélytes, lorsqu'à l'âge de quarante-quatre ans il se déclara hautement prophète envoyé de Dieu.

Il ne s'annonça pas comme auteur d'une nouvelle religion. Sa mission, disoit-il, ne consistoit qu'à ramener à la pureté primitive la seule religion véritable, professée par Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et tous les prophètes, mais défigurée par les idolâtres, altérée par les Juiss et par les chrétiens. Toute sa doctrine se réduisoit à ces deux articles : Il n'y a qu'un seul Dieu, et Mahomet est son apôtre. Telle est l'essence de l'islamisme: c'est ainsi que les musulmans appellent leur religion; et ce mot signifie une entière soumission, une résignation du corps et de l'âme à Dieu et à ce que Mahomet a révélé de sa part. Les principaux points de sa doctrine étoient la circoncision, le jeûne du mois ramadan, dans lequel l'Alcoran avoit commencé à descendre du ciel, cinq prières par jour, la purification du corps, le pèlerinage de la Mecque, la désense de manger du sang des animaux morts d'eux-mêmes, ni de la chair de porc. Il approuvoit la loi de Moïse et celle de l'Evangile. Sclon lui, les prophètes et les apôtres avoient annoncé la vérité; mais leurs livres avoient été corrompus par les Juifs et par les chrétiens. Il convient que Jésus-Christ est fils de Dieu, mais par grâce, et non par nature; c'est le verbe de Dieu, c'est-à-dire un grand prophète né de la Vierge par la vertu divine, et sans opération humaine : toutesois c'est un pur homme; il n'est pas vraiment mort ni ressuscité; Dieu en a substitué un autre, que les Juissont crucifié: pour lui, il est retourné à Dieu, dont il étoit l'envoyé. Le dogme de la trinité est proscrit comme le polythéisme: c'est pour cette raison que l'Alcoran consond les chrétiens avec les idolâtres, et que les musulmans se donnent le titre d'unitaires, comme étant les en euls qui n'adorent qu'un seul Dieu. Abraham, Moïse, léus, étoient autant d'apôtres envoyés en différens tempe 501

pour réformer les abus qui altéroient le culte primitit.
Mahomet est le dernier; il apporte aux hommes unit
loi plus parfaite, et il n'en doit venir nul autre après lui
jusqu'à la consommation des siècles.

Le livre dans lequel il renferma toute sa doctrine nomme Alcoran, c'est-à-dire la lecture. C'est un composé monstrueux de christianisme, de judaïsme, de pa ganisme. Ces trois religions partageoient alors l'Arabie et Mahomet emprunta de toutes les trois pour gagner plus aisément tous les esprits. Il n'y a pas jusqu'aux fables de Lockman, d'Esope, des Orientaux, qui ne se trous vent mêlées avec la sainte Ecriture. Comme il étoit très-ignorant, il se servit du moine Sergius et d'un rabbin nommé Abdiah-ben-Salom, pour rassembler toutes les pièces dont il formoit le corps de sa religion. Il ne leur donna aucun ordre. Les divers chapitres, et quel quesois même de simples versets, lui étoient apportés au besoin et en différens temps par l'ange Gabriel; et ce fut une adresse de ce fourbe de ne pas répandre tout à la fois sa doctrine, il se seroit donné des entraves à luimême, mais d'en produire successivement les diverses parties pour les ajuster à ses intérêts et à ses passions. Vouloit-il enlever une femme mariée à un autre, ou s'autoriser à prendre une concubine, un nouveau chapitre descendoit du ciel pour donner dispense au prophète. Aussi l'Alcoran est-il un tissu de pièces mal assorties et pleines de contradictions. Dans la naissance de la secte, lorsqu'elle étoit encore dans un état de foiblesse, Mahomet prêchoit la tolérance universelle; il avouoit que les autres lois pouvoient conduire au salut, et qu'il n'étoit pas en droit de contraindre les consciences. Dès qu'il se sentit en état de faire tête à ses adversaires, il permit de faire usage de l'épée pour la défense de sa loi; mais, lorsqu'il fut devenu plus fort, alors l'épée, selon 4 le langage des musulmans, devint la clef du ciel: l'Al coran prit un autre ton; il menaça, il tonna: Tuez les es partout où vous les trouverez; assiégez-les; mez rien pour les faire périr; et par idolâtres, it tous ceux qui ne sont pas musulmans. Il déclara guerre faite aux infidèles étoit d'un grand méux yeux de Dieu, et que ceux qui perdoient la s ces combats remportoient la palme du martyr; fécond en victoires, et qui, joint à celui de la ination absolue, a conquis une grande partie de rs.

raie religion s'est annoncée par des miracles; elle mentée par le sang des martyrs. Mahomet étoit bile pour démasquer son impuissance en entret de forcer les lois de la nature; les tentatives qu'on ibuoit à ce sujet ne sont fondées que sur des trafabuleuses, dont le recueil est nommé la Sonna, e plein de rêveries, et qui tient, chez les musulle même rang que le Talmud chez les Juiss. L'Alne parle que d'un seul miracle, qui, ne pouvant l'autre garant que Mahomet lui-même, ne peut, nséquent, servir à prouver sa mission. C'est ce : merveilleux dans lequel, pendant le court ine d'une seule nuit, il fut transporté de la Mecque salem, et de Jérusalem au plus haut des cieux, par sazes immenses, pour s'entretenir avec Dieu. Il se sans cesse de cette faveur surnaturelle. D'ailleurs ne pour preuve de sa mission divine l'Alcoran , dont il défie ses adversaires d'égaler la pureté quence; en sorte que Dieu seul est capable d'avoir sé un si parfait ouvrage. Il étoit écrit du doigt de suprême, avant tous les temps, sur les tables du d'où l'ange Gabriel en apportoit des copies au ète par chapitres et par versets. C'est, en effet, dèle de style pour les Arabes; ils tiennent compte somet de chaque verset comme d'autant de mi-; et, selon ce calcul, il en a fait plus de six mille. les musulmans spéculatifs ont-ils long-temps disputé si l'Alcoran est un ouvrage créé ou s'il est incréé, éternel comme Dieu même, une lumière réfléchie des rayons de sa substance; et quand les princes ont pris part à cette dispute, elle a excité de vives persécutions. Pour ce qui est des martyrs, Mahomet et ses disciples n'en connoissent point d'autres que ceux qui meurent en combattant contre les infidèles. D'ailleurs il défend de disputer de sa religion; il permet même de la nier dans les tourmens, pourvu qu'on la conserve dans le cœur. Ce faux prophète et ses sectateurs trouvèrent bien plus court et plus commode de faire des martyrs que de l'être euxemêmes.

Cependant Mahomet fut d'abord persécuté. Les Coraïscites, attachés à l'idolâtrie, firent tous leurs efforts pour étouffer sa secte naissante, et les premiers musulmans furent obligés de s'ensuir en Ethiopie. Il ne s'esfraya pas du péril. Sa réputation s'étendit jusqu'à " Yatreb, ville considérable à soixante-quinze lieues de 'i la Mecque, vers le nord, d'où il lui vint soixantequinze prosélytes. Douze d'entre eux surent renvoyés " pour persuader leur compatriotes, et ils réussirent. Mais enfin Mahomet, averti que le dessein étoit formé de le faire mourir, prit le parti de la retraite, et s'enfuit à Yatreb, où il avoit grand nombre de partisans. Son séjour dans cette ville en sit changer le nom; elle prit celui de Médinat-al-Nabi, c'est-à-dire, ville du prophète, ou simplement de Médine, ville par excellence. C'est cette fuite qui est désignée par le nom d'hégire, et qui sert d'époque aux mahométans. Omar, second suc- t cesseur de Mahomet, institua cette ère dix-sept ans après; et quoique Mahomet cût pris la fuite dans le troisième mois de l'année des Arabes, nommé le pre-c mier rebiah, Omar, pour commencer l'hégire avecil'année, la fit remonter jusqu'au premier jour de moharram, premier mois de l'année arabique. Dans cette = année 622 de Jésus-Christ, ce jour tomboit au ven-

dredi 16 de juillet, et c'est de là qu'il faut dater le commencement de l'ère mahométane. Ces années sont lunaires, et ne contiennent que trois cent cinquante-quatre jours, huit heures, quarante-huit minutes. Pour ne pas perdre ces fractions de jours, leurs astronomes, entre lesquels ils s'en est trouvé de fort habiles, ont établi un cycle de trente ans, dont dix-neuf sont de trois cent cinquante quatre jours, et les onze autres de trois cent cinquantecinq. Ces années étant donc plus courtes, tantôt de dix, tantôt de onze jours que nos années solaires, pour réduire le calcul de l'hégire à celui de l'ère chrétienne, sur trente-trois de leurs années on en retranche une; en sorte que trente-trois ans de l'hégire ne valent que trente-deux des nôtres: ce qui ne donne encore qu'une approximation, puisqu'en retranchant ainsi une année entière, on ôte six jours de trop. Ce sut à l'imitation des chrétiens, qui comptoient alors leurs années depuis la persécution de Dioclétien, que le calife Omar établit l'usage de commencer l'ère mahométane à la persécution suscitée à Mahomet.

La fuite de Mahomet sut le commencement de ses succès, et Médine, qui étoit pour lui un lieu d'exil, devint le siége de sa puissance. S'étant rendu maître de cette ville par l'empire qu'il savoit prendre sur les esprits, après avoir passé les douze années précédentes à prêcher, il passa le reste de sa vie à combattre. Quoiqu'il n'ait pas étendu ses conquêtes hors de l'Arabie, on peut lui attribuer celles de ses successeurs, et le regarder comme le créateur d'une nouvelle nation. D'un peuple misérable, méprisé, confiné dans les déserts, sans armes, sans discipline militaire, il fit un peuple de guerriers formidables. Ce sut son esprit, ce sut le sanatisme qu'il inspira qui, dans l'espace de quatrevingts ans, conquit plus de provinces et de royaumes que la valeur romaine n'en avoit subjugué pendant sept cents ans; et quoique cette vaste monarchie, après avoir

éprouvé diverses secousses, selon le sort des choses humaines, se soit enfin entièrement écroulée au milieu du treizième siècle, lorsque le tartare Holagon renversa le trône des califes, ses débris ont couvert une grande partie de la terre; on a vu s'élever de ses ruines des royaumes et des empires qui aubsistent encore avec splendeur. De quels efforts n'étoient pas capables des soldats obligés par religion à combattre de pied ferme l'ennemi, quoique supérieur en forces, à s'animer les uns les autres, à courir avec joie au-devant de la mort qui les faisoit passer du champ de bataille dans un séjour de délices, dont la seule idée enivroit des Ames grossières et voluptueuses! La cruauté de Mahomet à l'égard des vaincus contribuoit encore à la rapidité de ses succès : l'effroi qu'il répandoit désarmoit ceux qu'il menaçoit de la guerre. Lorsqu'il la déclaroit à des peuples de religion différente, il leur proposoit trois conditions : ou d'embrasser l'islamisme, ou de se soumettre et de payer tribut, ou de décider la querelle par l'épée. S'ils prenoient le premier parti, ils étoient en sûreté pour leurs personnes, leurs familles et leurs biens; ils participoient à tous les priviléges des musulmans : s'ils se soumettoient au tribut, ils conservoient la liberté de professer leur religion, pourvu que ce ne sût pas une idolâtrie grossière : s'ils avoient le courage de combattre. point de quartier pour ceux qui étoient pris les armes à la main; ils étoient égorgés saus miséricorde, à moins qu'ils ne se fissent mahométans; les femmes et les enfans étoient réduits en esclavages. Les premiers califes suivirent ce plan. Il est vrai que dans la suite, lorsque la religion mahométane cut jeté d'assez fortes racines pour n'avoir plus à craindre d'être détruite par ses ennemis, ce traitement fut jugé trop sévère, et cessa d'être pratiqué.

Ce seroit m'écarter de mon sujet que de suivre les Sarrasins dans toutes leurs guerres, je dois me bornes-

aux expéditions qui ont rapport à l'empire. Je ne parlerai donc qu'en passant des exploits de Mahomet en Arabie, où les Romains ne possédoient que quelques places sur la frontière de la Syrie. Les Coraïscites épronvèrent bientôt la vengeance de leur citoyen sugitif. Sa première armée ne sut que de trois cents hommes, avec lesquels il en défit dix-neuf cents, et se rendit maître d'une riche caravane. C'est la sameuse bataille de Bèdre, si vantée par les musulmans, qui se donna la seconde année de l'hégire. Huit autres combats le mirent en possession de la Mecque, où il détruisit les idoles, établit le nouveau culte dans la Caaba, et se fit déclarer souverain. Les Juiss étoient puissans en Arabie; il les défit en onze combats, s'empara de toutes leurs places, et traita avec une extrême rigueur cette nation, contre laquelle il étoit plus acharné que contre les chrétiens. Maître de toutes les tribus des Arabes, il les réunit en un seul corps sous sa domination; et cette réunion lui fut aussi nécessaire pour étendre ses conquêtes que leur division lui avoit été utile pour les commencer et pour établir sa religion.

La puissante tribu des Homérites, qui possédoient l'Arabie heureuse, différa quelque temps à se ranger sous son obéissance. Ces peuples avoient été soumis successivement à quatre rois, sous la protection du graud Négus, ou roi d'Ethiopie; lorsque Seïf, issu de leurs anciens princes, ayant obtenu de Chosroës un secours que lui avoit refusé Justin second, chassa les Ethiopiens, et monta sur le trône qu'avoient occupé ses ancêtres. Il fut tué peu de temps après par des Ethiopiens qui étoient restés dans le pays. Les Perses s'en emparèrent sur son successeur Sanaturcès, au temps de la naissance de Mahomet, ainsi que je l'ai raconté; et depuis plus de cinquante ans les Homérites obéissoient à la Perse, qui leur donnoit des vice-rois. La septième année de l'hégire, Mahomet, portant ses vues au-delà de l'Arabie,

•

: i

lei

1161

et joignant le zèle d'un prophète à la fierté d'un souverain, députa aux princes voisins pour les inviter à reconnoître sa mission. Les lettres qu'il leur écrivit étoient scellées d'un sceau qui portoit ces paroles : Mahomet l'apôtre de Dieu. Chosroës reçut sa lettre avec mépris, la mit en pièces, et, ayant chassé honteusement l'ambassadeur, il manda au vice-roi d'Arabie de se saisir de la personne de Mahomet, et de le ramener à son bon sens, ou de lui envoyer sa tête. Mahomet, instruit des troubles de la Perse et de l'extrémité à laquelle Héraclius avoit réduit Chosroës, comme je le raconterai dans la suite, éconta froidement le rapport de son ambassadeur, sans dire autre chose que ces mots: Dieu mettra en pièces ton royaume. Il venoit d'apprendre la mort funeste du roi de Perse, encore ignorée en Arabie, lorsqu'il reçut un courrier de Badhan, vice-roi de l'Yemen. Badhan, chargé par Chosroës de l'alternative de deux commissions également difficiles, se contenta de mander à Mahomet qu'il avoit ordre de l'envoyer à la cour de Perse. Mahomet, pour soutenir son rôle de prophète, disséra sa réponse au lendemain matin; et alors il dit au courrier: Il m'a été révélé cette nuit que Chosroës a été tué par son fils Siroës. Allez en instruire volre maître. Le courrier étant de retour, Badhan reçut une lettre de Siroës, qui lui apprenoit la mort de son père, et lui défendoit d'inquiéter Mahomet. Badhan et les Persans de sa suite, ne doutant plus. que Mahomet ne fût en correspondance avec le ciel, ... l'envoyèrent assurer de leur obéissance, et se firent musulmans. Cette soumission acheva la réduction de l'Arabie, à la réserve de la province d'Yamama, où Moseïlama, rival de Mahomet en fait d'imposture, avoit sormé un parti nombreux, qui ne sut réduit que sous le califat d'Abubècre.

Tandis que le royaume de Perse se détruisoit par des divisions intestines, Mahomet conçut le dessein de

s'agrandir du côté de l'empire. Les historiens grecs disent qu'il alla lui-même conférer avec Héraclius, qui s'étoit rendu à Emèse, dans le voyage qu'il fit à Jérusalem, au retour de son expédition de Perse; que Mahomet sit avec l'empereur un traité de commerce, et qu'il en obtint quelque étendue de pays. C'étoit une partie de l'Arabie pétrée, gouvernée alors par plusieurs petits princes sarrasins qui relevoient de l'empire, mais qui, dans la guerre de Perse, avoient pris parti pour Chosroës. Ce sut apparemment en conséquence de la concession d'Héraclius que Mahomet se rendit maître de Daumat-al-Giandal, ville située à quinze journées de . Médine et à cinq de Damas. Les auteurs arabes racontent cette négociation avec Héraclius d'une manière bien plus honorable pour Mahomet. Selon eux, le prophète envoya une ambassade à l'empereur, et lui écrivit pour l'inviter à embrasser l'islamisme : ils rapportent même sa lettre, pleine de cette froide simplicité que sait affecter le plus ardent fanatisme. Héraclius, disent-ils, reçut la lettre avec respect; il s'entretint familièrement avec l'ambassadeur sur la personne de Mahomet, sur sa religion, sur ses miracles: il se fit même mahométan; mais, dans la crainte de perdre sa couronne, il n'osa en faire profession publique. Il renvoya l'ambassadeur chargé de riches présens. Ce récit, rempli de faussetés, est démenti par les événemens qui vont suivre. Il n'y a pas plus de vérité dans ce que ces mêmes auteurs rapportent du grand Négus, auquel Mahomet avoit écrit en même temps. Ils prétendent que ce prince avoit renoncé au christianisme dès l'an 623, converti par les musulmans réfugiés dans ses états, et que la lettre de Mahomet acheva de l'affermir dans l'islamisme. Mais il est certain que les rois d'Ethiopie continuèrent de professer la religion chrétienne, altérée par les erreurs d'Eutychès, telle qu'ils l'avoient reçue du patriarche Dioscore.

Ce fut dans les dernières années de Mahomet que s'alluma cette guerre cruelle qui dura plus de huit cents ans entre les musulmans et l'empire; et qui, n'étant interrompue que par de courts intervalles, couvrit de carnage l'Asie, l'Afrique et une partie de ä l'Europe, réduisit en déserts les régions les plus florissantes de l'univers, éteignit dans des flots de sang le christianisme pour rétablir dans ces vastes contrées une religion grossière et brutale, et ne se termina que Ē par la destruction de l'empire grec, et par la prise de Constantinople au milieu du quinzième siècle. Voici 2 quelle sut la première étincelle qui produisit cet horrible embrasement. Mahomet envoya un député au gouverneur de Bostra pour l'exhorter à embrasser l'islamiame. C'étoit un de ces princes sarrasins, attachés au ·£ service de l'empire et à la religion chrétienne. Ce député étant à Muta, ville de Syrie au-delà du Jourdain, fut assassine par ordre du gouverneur. A cette nouvelle, a Mahomet, justement irrité, mit sur pied trois mille, hommes d'élite, dont il donna le commandement à Zaïd son affranchi. Cette petite troupe, arrivée près de Muta, rencontra l'armée romaine, dont les historiens : arabes exagèrent le nombre jusqu'à lui donner cent : mille lemmes; ce qui n'est nullement vraisemblable: .. il suffit de dire qu'elle étoit sort supérieure. Les Sarra- : sins, buillant des premières ardeurs du fanatisme, indifférens entre la victoire et le martyre, attaquèrent. les Romains avec fureur; mais ils furent obligés de ceder au nombre. Zaïd, qui portoit la grande enseigne de l'islamisme, fut des Giafar lui succèda, et soutint = vaillanunent le combac qu'à ce qu'ayant perdu la main droite, et ensuite la , - che, il embrassa l'étendard, et le tenoit serre centre sa poitrine, lorsqu'un soldat. romain lui feudit la tête d'un coup de sabre. Abdollabreleva l'etendard, et retablit ta combat; mais, ayant ete tue lui même comme les dera autres, les Sarrasin prirent la fuite. Caled, le plus déterminé de tous les musulmans, et que Mahomet appeloit l'épée de Dieu, rallie les fuyards, et, à la tête des plus braves, il retourne à la charge; tout cècle à ce guerrier terrible; il enfonce les Romains, les met en suite, et les poursuit jusque bien avant dans la nuit. Les deux armées campèrent an même lien où avoit cessé la poursuite. Le lendemain Caled sortit du camp dès la pointe du jour, et rangea sa troupe en bataille. Quoiqu'elle eût fait un grand carnage des Romains, elle étoit encore fort inférieure en nombre. Caled usa de stratagème pour couvrir sa soiblesse; il fit faire à ses soldats des mouvemens si variés, changeant l'arrière-garde en avant-garde, l'aile droite en aile gauche, que les Romains, s'imaginant qu'il lui étoit arrivé pendant la nuit de nouveaux renforts, prirent l'épouvante; ils se débandent, ils fuient; les musulmans les poursuivent, couvrent de morts toute la plaine jusqu'aux montagnes, se rendent maîtres du camp, et retournent à Médine avec de riches dépouilles.

Les auteurs chrétiens donnent au contraire aux Romains tout l'honnuur de cette campagne. Voici ce qu'ils racontent. Mahomet avoit choisi quatre capitaines, auxquels il donna le nom d'émirs, pour subjuguer les Arabes chrétiens qui servoient l'empire. Ils marchèrent vers un bourg nommé Moucha, où Théodore, lieutenant du gouverneur de Palestine, se trouvoit alors. Théodore fut averti de leur marche par un Coraïscite qui trahissoit son parti. Ayant aussitôt rassemblé toutes les troupes des environs, il prévint les ennemis, fondit sur eux, les tailla en pièces; et des quatre émirs il ne resta que le seul Caled, qui échappa de la défaite. Il est difficile de décider lequel de ces deux récits est le plus réritable. Ce qu'il y a de certain, c'est que, dans ces premiers temps, les musulmans se croyoient invincibles. lamais leur petit nombre ne leur ôta le courage. Sur la prole de leur prophète, ils étoient persuadés qu'à leur

tête marchoient des légions d'anges qui leur assuroient la victoire; et cette confiance, étendant leurs conquêtes, les mit bientôt en état de lever des armées innombrables, et de se passer de ces secours invisibles.

S'il est vrai que les Romains aient eu l'avantage dans cette première rencontre, l'avarice et l'insolence d'un de leurs officiers leur en firent perdre tout le fruit. Les Sarrasins employés à la garde de la frontière du désert recevoient une somme modique. A l'arrivée du trésorier, qui étoit un eunuque du palais, ils se présentèrent pour le recevoir. Mais, loin de les satisfaire, ce courtisan superbe et arrogant, ne voyant devant lui qu'une troupe d'Arabes demi-nus et dans un état misérable: Retirez-vous, leur dit-il; l'empereur ne trouve qu'avec peine de quoi payer ses soldats; il n'a rien à donner à ses chiens. Ces Arabes, outrés de cette cruelle insulte, abandonnèrent aussitôt le service de l'empire, et allèrent grossir les troupes de Mahomet, dont ils embrassèrent la religion.

L'année suivante, qui étoit la neuvième de l'hégire, Mahomet apprit que les Romains se préparoient à entrer en Arabie, et qu'ils étoient campés à Belkaa, audelà du Jourdain. Il arma trente mille hommes, qu'il voulut commander en personne. Après une longue et pénible marche, il campa près de Tabuc, à moitié chemin entre Médine et Damas. Il reçut dans ce camp des députés de plusieurs princes. Jean, seigneur d'Aïla, à la, pointe du golfe Arabique, vint demander à Mahomet une alliance qui lui fut accordée sous la condition, d'un tribut annuel. Mahomet lui fit présent d'un man-, teau, qui tomba depuis entre les mains des empereurs turcs, et que le sultan Amurat, troisième du nom, fit enfermer dans une cassette d'or. Giara et Adraa, villes de Syrie, se mirent aussi sous sa protection, et se soumirent au tribut. Plusieurs autres villes et bourgades, suivirent cet exemple. Ayant appris que les Romains,

sur le bruit de sa marche, s'étoient retirés, et qu'ils ne pensoient plus à porter la guerre en Arabie, il songea aussi au retour. Mais, comme il étoit campé sur les terres de l'empire, il écrivit encore à Héraclius pour l'exhorter à croire à sa mission. Il n'en reçut aucune réponse, et reprit le chemin de Médine.

Cependant le mahométisme commençoit à infester la Syrie. Héraclius avoit donné le gouvernement de Rabbat-Ammon, qui est l'ancienne Philadelphie, à un Sarrasin nommé Farva. Cet officier, né et élevé dans le thristianisme, s'étant laissé séduire peut-être par quelque prisonnier musulman, écrivit à Mahomet, lui envoya des présens, et le reconnut hautement pour l'apôtre de Dieu. Il fut arrêté par ordre d'Héraclius, qui voulut d'abord le faire revenir de son égarement, en lui promettant non-seulement le pardon, mais le rétablissement dans ses emplois. Farva répondit sièrement qu'Héraclius savoit bien lui-même que Mahomet étoit l'envoyé de Dieu, et que la crainte de perdre sa couronne l'empêchoit seule de le reconnoître à la face de tout l'empire. Son insolente opiniâtreté fut punie de mort; il sut pendu à Ophra en Palestine. Mahomet tournoit déjà ses regards sur l'Egypte, et il y a heaucoup d'apparence que, s'il eût vécu plus long-temps, il auroit entrepris cette conquête, dont il laissa l'honneur à Omar. Mocaucas, Egyptien d'origine, et gouverneur de Mesra, la capitale de l'Egypte, s'étoit rendu trèspuissant dans ce pays. L'empereur l'avoit chargé du soin de recueillir les impôts. Il étoit de la secte des jacobites, hérétiques attachés aux erreurs d'Eutychès, et haïssoit mortellement les Grecs orthodoxes, qu'on nommoit alors melchites, c'est-à-dire, royalistes, parce qu'ils s'accordoient de croyance avec l'empereur. Mocaucas, profitant des troubles qui agitoient l'empire, retenoit les contributions de l'Egypte, et prenoit la qualité de prince des Egyptiens. Quoiqu'il n'eût pas ouvertement secoué le joug de l'obéissance, il agissoit en souverain indépendant, et craignoit le ressentiment de l'empereur. Mahomet lui écrivit, et l'Egyptien reçut la lettre avec respect; il l'appliqua sur sa poitrine, disent les écrivains mahométans, et la renferma dans une boîte d'ivoire, qu'il scella de son sceau. Il répondit par une lettre flatteuse, dans laquelle, sans contester à Mahomet sa mission divine, il demandoit du temps pour se déclarer. On voit clairement qu'il redoutoit l'ambition du conquérant arabé autant que la vengeance de l'empereur. Il accompagna sa réponse de présens, entre lesquels on est indigné de voir deux jeunes Egyptiennes de noble famille, que ce politique scélérat sacrifioit à la lubricité du prétendu prophète. Nous parlerons encore de cet infidèle ministre dans l'histoire de la conquête de l'Egypte. Tels sont les événemens de la vie de Mahomet qui ont quelque rapport aux affaires de l'empire. J'ai cru convenable de les réunir pour ne pas interrompre trop souvent le récit de la guerre de Perse, qui développa les talens d'Héraclius, et exerça pendant six années la valeur de ce prince par des combats presque continuels.

## LIVRE CINQUANTE-SEPTIÈME.

L'EMPEREUR, enfin résolu de tirer vengeance de tant An. 612. d'insultes qu'il recevoit sans cesse de Chosroës, et de Niceph. p. rabattre pour toujours l'orgueil d'une nation formi- Cedr. p. 407. dable aux Romains depuis sept cents ans, voulut aupa- Zon. t. 2, ravant s'assurer de Crispe, ce gendre de Phocas auquel il avoit donné dès le commencement de son règne le gouvernement de Cappadoce. Crispe avoit des troupes; elles étoient sans doute insuffisantes pour tenir tête aux Perses; mais la Cappadoce, ravagée sans qu'il eût fait aucun mouvement, Césarée mise au pillage sans résistance, le rendoient justement suspect de lâcheté, on même de trahison. Fier d'avoir d'abord procuré l'empire à Héraclius, et de lui avoir ensuite cédé la couronne qu'Héraclius lui offroit, il méprisoit le prince, il s'échappoit en discours injurieux, comme si les plus éclatans services pouvoient autoriser un sujet à manquer à son souverain. Héraclius, frappé d'une juste défiance, vouloit s'éclaireir par lui - même de ses dispositions. Il alla le trouver à Césarée, sous prétexte de s'instruire par ses propres yeux de l'état de la province, et de conférer avec lui sur la guerre qu'il alloit entreprendre. Crispe, devenu encore plus insolent par la démarche du prince, feignit d'être malade pour se dispenser d'aller au-devant de lui : comme s'il eût en effet porté le diadème, qu'il avoit regret de n'avoir pas accepté, il l'attendit dans son lit, et prit avec lui le ton de maître. tournant en ridicule son entreprise, et disant qu'il convenoit peu à un empereur de faire le personnage d'aventurier, et d'abandonner son palais pour aller se saire battre à l'extrémité de ses états. Héraclius dissimula

son indignation; et, sur la nouvelle qu'il reçut que l'impératrice venoit d'accoucher d'un fils, il reprit en diligence le chemin de Constantinople, après avoir invité Crispe à s'y rendre-pour être le parrain de l'ensant. Crispe le suivit accompagné de ses troupes. Dès qu'il fut arrivé, l'empereur convoqua le sénat, où Crispe voulut se trouver, croyant qu'il ne s'agissoit que de délibérer sur l'expédition prochaine. Lorsque les sénateurs furent assemblés avec le patriarche Sergius, Héraclius élevant la voix : Je n'ai, dit-il, qu'une question à vous faire. Celui qui outrage son empereur n'offense-t-il que la personne d'un homme mortel? Tous s'écrièrent unanimement que l'outrage retomboit sur Dieu même, de qui le prince tient sa puissance. Et vous, dit-il en se tournant vers Crispe, que pensez-vous? Crispe, qui se croyoit trop grand pour être accusé, ne se douta pas même du dessein de l'empereur. Je pense, répondit-il, qu'un si grand crime ne mérite aucune grâce. Dès qu'il eut, sans le savoir, prononcé sa propre sentence, l'empereur lui rappela l'offre qu'il lui avoit faite de la couronne, les honneurs dont il l'avoit comblé; il exposa ensuite au sénat la conduite de Crispe depuis qu'il gonvernoit la Cappadoce, l'insolence avec laquelle il avoit reçu son empereur, ses railleries, ses mépris; et le frappant au visage avec un rouleau de pièces qu'il tenoit entre ses mains : Voici, lui dit-il, d'autres accusations encore dont je te fais grûce : je suis en faute moi-même de m'être attendu qu'un gendre perside pourroit devenir un ami fidèle. Il le fit sur-le-champ sortir de sa présence, et ordonna de lui couper les cheveux et de le renfermer dans un cloître. Les soldats de Crispe, apprenant ce qui se passoit dans le sénat, s'étoient assemblés aux portes et commençoient à murmurer. Héraclius sortit, et les regardant d'un air assuré : Soldats, leur dit-il, choisissez entre la condition de valets d'un prêtre ou de gordes de l'empereur. Je vous mets des à présent ,

sur l'état de ma maison pour composer ma garde, avec une pension annuelle. Il n'en fallut pas davantage pour changer les murmures en acclamations et en actions de grâces. Crispe mournt un an après dans le monastère qui lui servoit de prison. Philippique, beau - frère de Maurice, fut en même temps tiré de celui où il avoit été enfermé par ordre de Phocas. Le gouvernement de Cappadoce fut conféré à Théodore, frère d'Héraclius, et curopalate. Philippique lui fut donné pour adjoint dans cet emploi, que les conjonctures rendoient très-important. Mais il ne survécut pas long-temps. Il fut enterre à Chrysopolis, dans l'église qu'il avoit fondée. Le fils qui venoit de naître à l'empereur fut nommé Héraclius; et, pour le distinguer de son frère aîné, fils d'Eudocie, on lui donna dans la suite le nom d'Héracléonas.

Tout étant prêt pour le départ d'Héraclius, il déclara Theoph. p. son fils Héraclius Constantin régent de l'empire en son 253, 254/ absence, quoique ce jeune prince n'eût encore que dix 410. ans. Ce n'étoit qu'un titre d'honneur. L'empereur char- 12, et gea de la conduite des affaires le patriarche Sergius et Petav. le patrice Bon, dont il connoissoit la prudence. Il crai- P., 84. gnoit l'humeur inquiète et turbulente du kan des Abares; 1 18. il lui écrivit une lettre remplie de protestations d'ami- Pagi ad Balié, le priant avec instance de maintenir inviolablement l'alliance quil venoit de contracter avec les Romains, et de se regarder comme le tuteur et le père du jeune empereur. Il lui promit deux cent mille pièces d'or, t'est-à-dire près de trois millions de notre monnoie; et pour gage de sa parole il lui donna trois otages; Etienne, son neveu, fils de sa sœur Marie et d'Eutrope, Jean, surnommé Athalaric, et un'autre Jean, fils naturel du patrice Bon. Ces otages demeurèrent pendant douze ans au pouvoir des Abares. Quoique dans cet intervalle le kan eût rompu toute alliance avec l'empereur en assiégeant Constantinople, il en coûta de grandes sommes

Niceph. p. Hist. miscel. d'argent en 634 pour les retirer de leurs mains. Après avoir célébré avec une dévotion édifiante la fête de Paques, qui arriva cette année le 4 avril, il se rendit le lendemain à l'église de Sainte-Sophie, et se prosternant au pied de l'autel : Selgneur, s'écria-t-il, ne nous punissez pas à proportion de nos crimes ; ne nous rendez par la rirée de nos ennemis, tournez sur nous des regards de miséricorde ; faites que les infidèles ne ne glorifient pas de nos perten, et n'insultent pas votre héritage. Se tournant alors vers le patriarche : Je laisse, dit-il, ma capitale et mon file à la garde de Dieu, de la sainte Vierge, et à la vôtre. Premant ensuite entre ses mains cette image du Sauveur, qu'on disoit n'avoir pas été saite de main d'homme, il marcha vers le Bosphore, et s'embarqua au milieu des acclamations et des voux d'un peuple innombrable.

Arrivé en Asie, il rassembla les différens corps de troupes dispersés en diverses provinces, et il en forma ' une armée. Ce n'étoit qu'un mélange confus de Romains et de barbares perdus de débauche, énervés par l'inaction, saus ordre, saus discipline, saus connoissance du maniement des armes, exercés seulement à fair devant : l'ennemi. Le son d'une trompette suffisoit pour les : glacer d'effroi. Il fallut passer une grande partie de cette année à en faire des soldats , à leur apprendre à se servir 🤞 de leurs armes, à les dresser aux monvemens, aux évolutions, aux factions militaires, à fortifier leurs cœurs par l'image des combats. Ils ne savoient faire la guerre . qu'aux habitans des campagnes, qu'ils pilloient et qu'ils 🤫 massacroient. L'empereur établit dans son camp une : exacte discipline, et, loin de se rendre odieux par une 🦡 juste sévérité, il aut tellement la tempérer par son affa- . bilité, par ses soins paternels, par les récompenses et : par les louanges, qui touchent encore plus sensiblement : les âmes militaires, qu'il se fit en même temps aimer : de ses soldats plus que leur propre vie, et redouter plus

que l'ennemi : sentimens qui sont les deux plus forts aiguillons du courage, et les deux plus grands ressorts de la victoire. Il leur parloit souvent; il les animoit par des discours pleins de feu. Naturellement vif et éloquent, il leur rappeloit la gloire de leurs ancêtres, l'honneur du nom romain; il embrasoit leurs cœurs par la honte, par la vengeance, leur représentant les campagnes désolées, les villes saccagées, les autels profanés, les églises réduites en cendres. Après avoir transformé en corps militaires ces brigands indisciplinés, il assembla toute l'armée, et, tenant en main l'image de Jésus-Christ, il jura qu'il combattroit comme eux et avec eux jusqu'à la mort, qu'il partageroit tous leurs dangers, et qu'il leur seroit inséparablement uni comme un père à ses enfans.

Lorsqu'il fut entré dans la petite Arménie, ses conreurs rencontrèrent un parti de cavaliers perses qui, ayant pris les devans, venoient fondre sur les Romains, dont ils comptoient avoir bon marché, ainsi qu'il étoit ordinaire; mais tout étoit changé. Au lieu de mettre en fuite l'armée, comme ils s'en flattoient, ils furent taillés en pièces par les seuls coureurs: le chef fut pris, chargé de chaînes, et conduit à Héraclius. On étoit déjà en automne; et, l'empereur s'étant retiré dans le Pont, où il se rendit maître de tous les passages, les ennemis se persuadèrent qu'il avoit dessein d'y séjourner et d'y prendre ses quartiers d'hiver: c'étoit, selon leur pensée, la fin de la campagne; mais, selon celle d'Héraclius, ce n'en étoit que le commencement. Dès qu'il les vit retirés, il revint sur ses pas, et marcha vers la Perse par l'Arménie. Sarbar, qui commandoit les Perses, étonné de cette marche, crut l'arrêter par une diversion. Il entra sur les terres de l'empire, et se jeta en Cilicie. Lorsqu'il vit qu'Héraclius continuoit sa route sans prendre le change, il se détermina lui-même à suivre les Romains, à dessein de les surprendre à la première occasion. Il crut l'avoir trouvée dans une nuit obscure, et il se préparoit à les charger par-derrière, lorsque la lune, cachée jusqu'alors dans des nuages épais, parut tout à coup, et montra aux Romains l'armée des Perses. Sarbar, trahi par cet astre, qu'il adoroit comme une divinité, le chargea de malédictions, et se retira sur les montagnes, d'où il eut le loisir de considérer, le jour suivant, le bel ordre de l'armée romaine, qui lui parut tout nouveau. Héraclius resta dans la plaine, et il livra plusieurs combats où les Romains firent le premier essai de leurs forces, toujours avec avantage. Ce qui les rendoit invincibles, c'est qu'ils voyoient en toute occasion à leur tête leur prince affrontant le danger, et leur donnant l'exemple en même temps que les ordres.

Un déserteur perse contribua encore à augmenter la 2 confiance des Romains. Après s'être rendu dans leur camp, s'apercevant qu'ils étoient fort inférieurs en nombre, il se repentit de sa désertion, et retourna, au camp des Perses. Mais, quandil vit le découragement de ses compatriotes et l'effroi dont ils étoient frappés, il ne douta plus qu'ils ne fussent vaincus; et, ayant passé; de nouveau du côté des Romains dix jours après les avoir abandonnés, il les instruisit de l'état où se trouvoient les Perses. Sarbar, naturellement vif et impatient, en-nuyé de perdre le temps en petits combats peu décisifs, résolut de livrer bataille. Il descendit dans la plaine au point du jour, et rangea ses troupes en face du soleil levant, objet de l'adoration des Perses, qui le saluèrent, par des cris de joie. Cet hommage qu'ils rendoient à l'astre, du jour, loin de faire prospérer leurs armes, fut une des causes de leur défaite. La divinité ingrate éblouissoit leurs yeux, et leur laissoit à peine apercevoir l'ennemi. Pour accélérer la victoire, Héraclius usa de stratagème. Par une suite simulée, il attire après lui les Perses, qui e débandent dans l'ardeur de la poursuite. Lorsqu'il le voit en désordre, il fait volte-face, les arrête, les ren

verse, les met en fuite à son tour. On en fait un grand carnage; on les poursuit jusque sur les montagnes. C'étoit une chasse plutôt qu'une bataille. Les Perses, dispersés, ne faisant aucune résistance, fuient de rochers en rochers comme des chèvres sauvages; les uns tombent sous le fer ennemi, les autres se précipitent; un grand nombre se rend aux vainqueurs; le camp est pris et pillé: et les Romains, qui depuis plusieurs années fuyoient à la seule vue de la cavalerie perse, étonnés de leur propre victoire, rentrent dans leur camp, levant les bras au ciel, rendant à Dieu des actions de grâces, et comblant d'éloges leur empereur: c'étoit, disoient-ils, un ange tutélaire qui effaçoit leur houte passée et leur annonçoit un retour de prospérités. Après cette glorieuse journée, Héraclius établit ses troupes en quartiers d'hiver dans l'Arménie, sous le commandement d'un de ses lieutenans-généraux, et il alla partager avec sa capitale la joie de ce premier succès.

L'année suivante, Héraclius partit le 25 mars, et, An. 623. ayant célébré la sête de Pâques deux jours après à Ni-Chron. Alez. comédie avec sa famille, il renvoya ses ensans à Con- 12, et ibi stantinople, et, retenant avec lui l'impératrice, il prit le Petav. chemin de l'Arménie. Le 20 avril, il étoit déjà dans la 256, 257. Perse. Ce fut alors que Chosroës, transporté de colère, Zon. t. 2. fit assommer les ambassadeurs romains qu'il tenoit en p. 84. prison depuis six ans. Il rappela Sarbar, qui avoit déjà 276. passé l'Euphrate pour marcher en Bithynie; et, ayant Chil. c. 66.1 rassemblé un grand corps de troupes, il en donna le list. misc. commandement à Saïs, avec ordre de se joindre à Sar-Strukhusius, bar, et de s'opposer ensemble aux progrès d'Héraclius. syntagma, hist. sarrac. A la nouvelle de l'horrible traitement sait aux ambassa- P. 2.
Pagi ad Badeurs, l'empereur assembla son armée : « Romains ( dit-ron. 'ar il), vous voyez à quels ennemis vons avez affaire. Ce Mém. acad. sont des bêtes féroces plutôt que des hommes. Ils ont les rompu les liens les plus sacrés de la société humaine en massacrant les médiateurs de la paix; ils en ont

HIST. DU BAS-EMP. TOM. VI.

Niceph. p. Cedr. p. 411.

« détruit tonte espérance. Ils déclarent la guerre à tontes « les nations; ils la font à Dieu même. Nés pour la « ruine du monde, ils ne reconnoissent pour divinité « que cet élément destructeur qui réduit en cendres vos « temples et vos autels : c'est leur rage qui fait votre « force. Dieu combattra pour vous. Armez-vous de con-« fiance; la loi surmonte toutes les craintes, elle triom-« phe même de la mort. Nous avons traverse l'Asie; « qu'avons-nous trouvé dans ces belles provinces? les « cendres de nos villes, les os de vos compatriotes semés « sur la terre. Nous voici dans le cœur de la Perse; « faisons-en à notre tour le tombeau de ses habitans. « Songez qu'environnés d'ennemis, vous ne pouvez lepr « échapper que par la victoire : suir, c'est courir à la « mort. » Ces paroles embrasoient tous les cœurs; les yeux de ses soldats étinceloient de courage; et, quoiqu'il eût cessé de parler, ils demeuroient encore immobiles. tenant leurs regards fixés sur l'empereur, lorsque, du milieu de ce silence, s'éleva une voix qui s'écria : Prince. comptez sur notre valeur; nous ne craignous qu'un seul péril, c'est celui auquel vous exposez trop souvent votre personne sacrée; ne versez que notre sang; il est à vous plus que le vôtre. Cette voix, interprète des sentimens de tonte l'armée, fut soutenue d'une acclamation générale. Héraclius se mit en marche; et avançant à grandes journées, sans s'arrêter à aucun siège, il mettoit le seu aux villes et aux villages qu'il rencontroit sur sa route. et laissoit partout des traces sanglantes de son passage. On remarqua, comme un signe de la protection divine : sur les armes romaines, que les chaleurs du solstice. très-ardentes en ce climat, surent adoucies par des rosées abondantes, qui répandoient une agréable fraî-

L'armée approchoit de l'Atropatène, lorsque Héraclins apprit que Chosroës, à la tête de quarante mille hommes, étoit campé à Ganzac, capitale de cette pro. C'est la ville nommée aujourd'hui Tauris, et que rméniens nomment encore Gandzac-Schahistan, m qui paroît désigner une habitation royale, que ce sut autresois la résidence des rois de l'Atène. Gandz, en langue arménienne, signifie un , comme le mot gaza l'a signifié dans les langues tales. En effet, les rois de Perse y avoient un tréet, selon une tradition fabuleuse, c'étoit celui de is, roi de Lydie, que Cyrus y avoit transporté. clius marcha droit à cette ville. Une troupe de sins à sa solde, qui devançoient son armée, tomit sur les gardes avancées du camp des Perses, les rent en pièces, et jetèrent tant d'épouvante, que roës prit aussitôt la fuite avec toutes ses troupes. Romains les poursuivent vivement, en tuent rand nombre, font beaucoup de prisonniers, et rsent le reste. Héraclius, étant entré sans résistance Ganzac, brûla un fameux temple du feu. Le de cet élément, la grande divinité de la Perse, it nulle part si ancien ni si bien établi que dans patène; c'est même ce qui a fait donner à cette ée le nom d'Aderbigian: ader, en langue perse, sie le feu. Zoroastre, disoit-on, étoit né et avoit vécu ce pays. Mais ce qui donna le plus d'étonnement, même temps d'indignation à l'empereur, ce fut losse de Chosroës, qui surpassoit encore en orimpie les rois de l'ancienne Babylone. Il étoit au milieu du palais, sous un dôme qui représene ciel. On voyoit autour de lui le soleil, la lune, autres astres, accompagnés d'anges qui portoient des res. Au moyen de certaines machines, le colosse it des pluies et faisoit gronder le tonnerre. Hérasit jeter par terre et mettre en poudre la statue; il aux flammes toute cette scène impie, le Pyrée, et partie de la ville, qui étoit grande et peuplée, connt plus de trois mille maisons.

Il arriva devant Thébarmès, aujourd'hui Ormia, encore plus célèbre par son pyrée. On croyoit qu'Ormia étoit la patrie de Zoroastre, instituteur du culte du feu. Le temple et la ville furent consumés par les flammes, et l'on continua de poursuivre Chosroës. Ce prince fuyoit au travers des défilés qui donnoient passage dans la Médie, sans s'arrêter deux jours dans le même lieu, en sorte qu'il fut impossible de l'atteindre. On ne voit pas non plus que Sarbar et Saïs, avec leurs armées, aient paru pendant toute cette campagne en présence d'Héraclius, soit qu'ils n'aient pu le rejoindre, soit que ces généraux, intimidés par la défaite précédente, aient évité sa rencontre. L'hiver approchoit, et, dans le conseil d'Héraclius, les uns étoient d'avis de retourner en arrière et de prendre des quartiers en Albanie, les autres de pénétrer plus avant dans la Perse. L'empereur, pour obtenir de Dieu la grâce de l'éclairer sur le parti qu'il devoit prendre, ordonna un jeûne de trois jours; ensuite, par un effet de superstition en usage alors et long-temps après, ayant ouvert les saints Evangiles, il crut y voir l'ordre d'aller hiverner en Albanie. Il en prit aussitôt le chemin; et comme son armée, chargée de butin, traînoit encore avec elle près de cinquante mille prisonniers, elle sut souvent harcelée dans sa marche par des détachemens ennemis, qui furent toujours repoussés avec perte. Les Romains eurent beaucoup à souffrir des glaces de ces contrées, et du froid qui fut fort vif durant cet hiver. Les prisonniers étoien réduits à un état déplorable. Dès qu'on fut en Albanie 🚅 Héraclius, naturellement humain, les mit en liberté; il leur procura tous les soulagemens qui surent en som pouvoir, comme s'ils eussent été ses propres soldats, gagna tellement leur cœur par son humanité, que cæ malheureux, fondant en larmes, conjurcient le ciel. délivrer la Perse de la tyrannie d'un prince odieus pour y établir un monarque si biensaisant Il est à marquer que l'extinction du seu perpétuel des Perses, qu'Héraclius ensevelit sous les ruines de leurs pyrées, donna occasion aux Mahométans d'en faire honneur à leur prophète; ils ont faussement publié que ce seu s'étoit éteint de lui-même et par miracle au moment de la naissance de Mahomet.

Ce fut vers ce temps-là que Suintilla, roi des Visi- Baronius. goths, successeur de Récarède, dont le règne n'avoit Pagi ad Baduré que trois mois après la mort de son père Sisebut, Mariana, l. acheva de chasser d'Espagne ce qui restoit de Romains Murut andans la province des Algarves. Ce petit coin de terre étoit nal. ital. t. néaumoins partagé en deux contrées, sous le gouvernement de deux patrices. Le roi gagna l'un par insinuation, vainquit l'autre par la force des armes, et les obligea tous deux de sortir du pays, et de se retirer dans les îles Baléares. Les secours que les Romains tiroient du voisinage de l'Afrique les avoient jusqu'alors maintenus dans cette partie de l'Espagne; mais la perte de Tanger, dont Sisebut s'étoit rendu maître, leur ayant sermé toute communication avec d'Assique, il fallut abandonner entièrement cette célèbres conquête des Scipions. C'étoit la première province du continent où ils eussent mis le pied autrefois, et ce fut la dernière qu'ils perdirent à l'occident de l'Italie.

La campagne suivante se passa tout entière en Al- An. 624. banie. Chosroës, honteux du mauvais succès de ses armes Theoph. p. pendant les deux années précédentes, fit celle-ci les plus Cedr. p. 412, grands efforts. Sans attendre la fin de l'hiver, il mit sur 413, 414. pied trois armées, et en fit partir deux sous la conduite adm. imp. de Sarbar et de Sarablagas, pour prévenir Héraclius qui Hist. miscel. n'étoit pas encore sorti de ses quartiers. Ils marchèrent 1. 18. d'abord séparément, à dessein d'enfermer entre deux Niceph.
l'armée romaine. Mais, n'osant l'approcher de trop près, ron. ils se contentèrent de se rendre maîtres des défilés qui conduisoient de l'Albanie dans la Perse. Héraclius, ayant assemblé ses troupes au commencement du printemps,

PP

rte

258 et segq.

prit un long détour vers l'occident pour s'éloigner de la mer et des montagnes, et traversa de vastes plaines qui lui fournissoient des vivres en abondance. Sarablagas, instruit de cette marche, prit les devans par les gorges des montagnes, pour rencontrer les Romains au moment qu'ils paroîtroient au-delà, et Sarbar se mit à les poursuivre. L'avis de l'empereur étoit de retourner , d'abord sur Sarbar, qui le suivoit en queue, et dont la cavalerie étoit harassée par des marches rudes et difficiles. Mais les Lazes, les Abasges, les Ibères, qui faisoient une grande partie de son armée, resusèrent d'obéir. C'étoit, disoient-ils, perdre leur sang inutilement que de combattre un ennemi qui se contentoit de les suivre sans pouvoir mettre obstacle à leurs progrès. Cependant, lorsqu'ils eurent tourné les montagnes, et qu'ils virent devant eux Sarablagas qui leur fermoit le passage, en sorte qu'il falloit se hâter de lui passer sur le ventre, on de se voir enfermés entre deux armées, ils reconnurent leur faute; et demandèrent pardon de leur désobéissance, priant l'empereur de ne les pas ménager, et lui protestant que désormais ils suivroient aveuglément ses ordres. Héraclius marcha droit à Sarablagas, le battit; et continua sa route vers la Perse.

La perte qu'avoit faite Sarablagas n'étoit pas considérable, Héraclius s'étant contenté de s'ouvrir le passage sans poursuivre les vaincus. Ainsi les deux généraux réunis suivirent les Romains à dessein de les combattre. Ils y étoient encouragés par deux déserteurs qui leur persuadoient qu'Héraclius craignoit une bataille, et que sa marche étoit une véritable fuite. De plus, ils apprenoient que Saïs alloit incessamment les joindre avec une troisième armée, et ils s'empressoient de prévenir son arrivée pour ne lui pas laisser la gloire d'avoir battu les Romains. Ils se hâtèrent donc d'atteindre Héraclius, et vinrent le soir camper à sa vue, résolus de le forcer à combattre dès le lendemain. Pour accroître leur con-

fiance, et prendre un terrain plus avantageux, l'empereur décampa sans bruit dès que la nuit sut venue, et, ayant marché jusqu'au point du jour, il campa sur le penchant d'une colline couverte de bois, et fit reposer ses soldats. Les ennemis ne s'aperçurent de sa retraite qu'au matin; ce qui acheva de leur persuader qu'il fuyoit devant eux. Ils coururent aussitôt après lui, et arrivèrent en désordre au pied de la colline. Les Romains n'eurent que la peine de descendre sur eux; ils les mirent en fuite du premier choc, les poursuivirent dans les vallons, et en firent un grand carnage. Ils n'étoient pas encore rentrés dans leur camp, lorsque Saïs arriva : il avoit forcé sa marche pour avoir part à la bataille. La victoire que les Romains venoient de remporter, loin de les avoir fatigués, leur fit trouver de nouvelles forces; ils se railient, fondent sur les troupes de Saïs, sans leur donner le temps de se reconnoître, en massacrent une grande partie, dispersent le reste, et se rendent maîtres de tous les bagages. Il est à croire que Sarablagas avoit péri dans le combat; son nom ne paroît plus dans l'histoire.

Sarbar et Sais rallièrent les débris de leurs armées, et se réunirent pour ne faire qu'un seul corps. Héraclius, joignant la ruse à la valeur, seignoit de craindre une action contre toutes les forces des Perses ainsi rassemblées; il ne marchoit que par des routes escarpées, campoit sur des hauteurs presque inaccessibles, et traînoit après lui les Perses, qui ne le perdoient pas de vue. Il épioit l'occasion de les attaquer à son avantage. Mais les Lazes et les Abasges, fatigués de ces marches pénibles, où ils avoient sans cesse l'ennemi derrière eux, se séparèrent des Romains, et retournèrent dans leur pays. Cette désertion, qui affoiblissoit de moitié l'armée romaine, releva les espérances des généraux perses, qui se trouvoient fort supérieurs en nombre. Ils présentèrent la bataille, et l'empereur, se fiant sur le courage de ses coldats déjà tant de fois vainqueurs, et sur les ressources

de son génie, ne la refusa pas. Il rangea ses troupes, et courant lui-nume entre les rangs: Soldats, disoit-il, ne complez pas les ennemis: ils ont fui devant vous en plus grand nombre; ceux-ci ne sont que des misérables restes de trois défaites; ce sont des victimes échappées au tranchant de vos épées. Montrez-leur que ce n'est pas aux Lazes et aux Abasges que vous devez vos victoires. Les deux armées restèrent en présence jusque fort avant dans le jour sans en venir aux mains, chacun voulant conserver l'avantage de son poste. Enfin, le soleil étant sur son déclin, Héraclius fit défiler son armée en bon ordre, et se remit en marche, toujours suivi des ennemis, et toujours prêt à combattre, s'ils attaquoient son arrière-garde. Ce prince actif et vigilant s'étoit si bien fait instruire de la situation des lieux, qu'il connoissoit le pays mieux que les Perses mêmes. Il mesuroit ses marches avec tant de précision, qu'il se trouvoit toujours au soir dans un campement avantageux et hors d'insulte. Les Perses, ayant changé de route pour le prévenir et lui couper le chemin, s'engagèrent dans des marécages, où leur armée fut sur le point de périr. On traversoit alors la Persarménie: les habitans de ce pays, sujets des Perses et naturellement guerriers, vinrent en foule grossir l'armée de Sarbar; mais bientôt après, aux approches de l'hiver, ils s'en détachèrent, et regagnèrent leurs demeures. Saïs étoit retourné en Perse, et avoit laissé son collègue en Albanie, où il établissoit déjà ses quartiers d'hiver. Héraclius, infatigable, et qui ne cédoit que fort tard aux rigueurs de la saison, voulut couronner cette campagne par une action d'éclat. Apprenant que Sarbar étoit cantonné dans un château de l'Albanie, et que ses troupes campoient alentour, il choisit les mieux montés de ses cavaliers, avec les plus alertes et les plus braves, de son infanterie, et les partage en deux corps. Il fait, partir le premier au commencement de la nuit, pour

aller jeter l'alarme dans le camp des Perses, et se met lui-même à la tête du second, pour profiter de cette première attaque et achever la défaite. Après une marche précipitée, ils arrivent au camp ennensi. Les Perses, endormis, prennent les armes en désordre; ils font peu de résistance. Héraclius survient, tout fuit, tout tombe sous le fer des Romains. Sarbar, réveillé en sursaut par tant de cris confus, croit que l'ennemi est déjà dans la place; il saute sur son cheval, sans se donner le temps de prendre ni ses habits ni ses armes, et se sauve à toute bride. Ses femmes, les satrapes, les principaux officiers, toute la fleur de la noblesse de Perse, logés avec lui dans le château, montent sur les toits et essaient de se défendre. Héraclius y saire mettre le seu : les uns se précipitent, les autres sont dévorés par les flammes. Ceux qui tentent de s'échapper sont ou tués, ou chargés de chaînes. On prend, on apporte à l'enipereur les habits et les armes de Sarbar, entre lesquelles étoit un bouclier couvert de lames d'or et une ceinture enrichie de pierreries. On court à la poursuite de ceux que la terreur avoit dispersés dans les campagnes. La plupart furent massacrés ou fait prisonniers. Après cet exploit important, Héraclius rassembla toutes ses troupes, et passa l'hiver dans les quartiers que Sarbar avoit destinés pour lui-même. Quoique les généraux perses eussent été hattus quatre fois dans cette campagne, cependant, à force de marches, de contre-marches et de chicanes militaires, ils étoient venus à bout d'empêcher Héraclius de pénétrer dans la Perse.

Depuis trois aus qu'Héraclius étoit parti de Constantinople, chaque année avoit été signalée par de glorienses victoires. Mais, malgré de si brillans exploits, tant de batailles, tant de marches pénibles, toujours à la vue Cedr. p. 414 des ennemis, la difficulté des convois, les maladies, les Hist. miscel rigueurs de deux hivers passés dans une contrée froide et stérile, avoient fort affoibli son armée. Il résolut de Niceph.

An. 625. Theoph. p. 263. Petav. a bent dans le fleuve, tandis que leur armée, rangée sur le bord, tire sans cesse sur les Romains. Rien n'arrête Héraclius; il passe au travers d'une grêle de slèches; accompagné d'un peloton de soldats, il donne tête baissée dans le gros de l'armée ennemie. On le reconnoissoit à ses bottines de couleur de pourpre, et plus encore à son intrépidité et à la pesanteur de ses coups. Au rapport des historiens; il se signala dans cette journée par des efforts au-dessus de l'humanité. Sarbar fuyant avec effroi, et tournant vers lui ses regards: Vois tu ton maître? dit-il à un déserteur romain qui suyoit avec lui, c'est lui seul qui désait notre armée. Ses armes furent taussées en cent endroits; il reçut plusieurs blessures, dont aucune ne se trouva dangereuse. Le combat ne finit qu'avec le jour. Sarbar s'éloigna pendant la nuit avec ce qu'il put rallier de ses troupes, et ne revint de son épouvante qu'après avoir repassé l'Euphrate. Il regagna promptement la Perse, et passa le reste de l'année à réparer ses pertes, pour revenir l'année suivante avec de plus grandes forces. L'empereur remonta vers Sébaste dans le Pont, et ayant passé l'Halys, il mit son armée en quartier de rafraîchissement sur les bords délicieux de ce sleuve. Chosroës se vengea de la défaite de ses tronpes sur les églises de la Perse, dont il enleva tous les ornemens; et, pour saire dépit à l'empereur, il força les chrétiens de ses états d'embrasser la secte de Nestorius. Quinze ans auparavant, par complaisance pour son médecin, il avoit contraint les habitans d'Edesse d'adopter l'hérésie contraire. Ce prince violent et superbe s'attribuoit les droits de souveraineté jusque sur les pensées des hommes; il se jouoit de toutes les religions, et prétendoit les saire obéir à sa politique et à ses passions.

An. 626. Les finances de l'empereur n'étoient pas si bien gouvernées que ses armées, qu'il conduisoit lui-même. Depuis huit ans on avoit aboli les distributions de pain

établies par un long usage à Constantinople. On les avoit cependant continuées aux soldats de la garde. Jean Sismus, trésorier de l'épargne, sous prétexte de fournir aux dépenses de la guerre de Perse, les supprima entièrement; et, de plus, il voulut mettre sur les vivres un impôt qui en rehaussoit le prix dans la proportion de trois à huit; ce qui causa une grande émeute. Le 14 mai, le peuple et les soldats s'attroupèrent dans l'église de Sainte-Sophie, au moment qu'on alloit commencer l'office, jetant de grands cris, et accablant Sismus d'imprécations. Le patriarche les calma pour quelques momens, en promettant d'employer son crédit pour leur procurer satisfaction. Mais dès que l'office fut achevé, ils accoururent de nouveau, et les clameurs recommencèrent. Le patriarche, accompagné d'Alexandre, préset du prétoire, du comte Léonce, écuyer de l'empereur, et de plusieurs magistrats, étant monté dans la tribune, ne put les apaiser qu'en leur promettant que la trésorerie ne seroit plus entre les mains de Sismus, qu'on n'augmenteroit pas le prix des vivres, et qu'incessamment on rétabliroit les distributions sur l'ancien pied. Aussitôt la multitude satisfaite sortit en foule de l'église, et alla décharger sa colère sur les statues de Sismus, qui furent mises en pièces. Plus le mérite étoit devenu rare, plus les monumens institués pour en être la récompense s'étoient multipliés. Il suffisoit d'entrer dans quelque charge pour se voir décoré de statues, de médaillons, et d'inscriptions honorables, qui perdirent leur prix par cet abus.

Chosroës, au désespoir de voir sa fortune enchaînée Niceph. par celle d'Héraclius, et de ne redoubler ses efforts Chron. A depuis quatre années que pour recevoir de nouveaux Theoph assronts, mit toute la Perse en mouvement pendant cet Cedr.p. hiver. Sans distinction de libres et d'esclaves, de na-416. turels du pays et d'étrangers, il forma trois grandes 75, 76. armées. Il donna les meilleures troupes à Saïs, qui de- zon.

263 et se Manas.

axaliss. apud Combesis. Hist. miscel. l. 18. ccph. bibl. orient. des Huns, t.

2, p. 507.

Orat. in Fes- voit marcher contre Héraclius. Dans cette armée étoient cinquante mille hommes choisis dans toute la Perse, qu'on appeloit les bataillons d'or, parce que le ser de leurs javelots étoit doré. Sarbar, à la tête d'une autre armée, avoit ordre d'aller droit à Constantinople, et Du Cange, d'agir de concert avec les Abares, les Bulgares et les Petav. ad Ni- Esclavons, pour l'investir et s'en rendre maître. Une troisième armée, sous la conduite de Razatès, étoit des-Pagi ad Ba-tinée à couvrir la frontière. Sur ce plan l'empereur di-D'Herbelot, visa ses troupes en trois corps; il en envoya un à Conau mot Kho- stantinople pour désendre la ville; il mit à la tête d'un ars. M. de Gui. autre son frère Théodore, pour résister à Saïs; il gnes, hist. marcha lui-même en Lazique avec le troisième. La première action de cette campagne se passa entre Saïs et Mêm. acad. Théodore. Saïs, ayant traversé l'Euphrate, vint attaquer t.32, p. 565. Théodore dans les plaines de la petite Arménie. L'heureux succès de cette bataille fut attribué à la protection de la sainte Vierge. Dès que les deux armées furent aux mains, il tomba sur les Perses une grêle si violente, qu'un grand nombre en furent tués ou blessés, tandis que l'armée romaine jouissoit d'une parfaite sérénité. Les Romains n'eurent pas de peine à mettre l'ennemi en déroute ; ils en firent un grand carnage. Un accident si imprévu n'excusa pas Saïs auprès de Chosroës, qui, dans les transports de sa colère, lui destinoit une mort cruelle. Mais le désespoir de cet infortuné général prévint la barbarie du prince. Il mourut de chagrin peu de jours après sa défaite. Chosroës donna ordre d'embaumer son corps; et l'ayant fait apporter devant lui, il assouvit sa rage en le meurtrissant de coups, et vomissant contre lui les plus horribles injures.

> Héraclius étant parti des bords de l'Halys, où il avoit passé l'hiver, avoit traversé le Pont, et étoit entré en Lazique, où il parcouroit les bords du Phase, mettant des garnisons dans toutes les villes, pour s'assurer de l'obéissance de ces peuples, qui, deux ans auparavant,

avoient abandonné son armée. En avançant vers le nord, il prit connoissance d'une nation puissante, qui s'étoit depuis peu établie dans ces contrées. C'étoient les Khazars ou Khozars, que l'histoire nomme ici pour la première fois. Si l'on en pouvoit croire les historiens orientaux, l'origine de ce peuple remonteroit jusqu'à la première division du genre humain. Khazar, fils de Japhet et frère de Turk, disent-ils, s'établit sur les bords du sleuve Atel, qui est le Volga; il y bâtit une ville, à laquelle il donna son nom; et c'est de là que les Persans appellent la mer Caspienne mer de Khozar. Les autears les nomment quelquesois Turcs orientaux, parce qu'ils venoient du côté de la Sarmatie asiatique. Ils s'étendirent depuis le Daguestan le long du mont Caucase, et dans tout le nord de la Circassie et du Pont-Euxin, jusque dans la Chersonèse taurique, aujourd'hui la Crimée; ce qui leur a fait donner quelquesois le nom de Tauroscythes. Leur prince avoit le titre de kan; ils étoient divisés en plusieurs tribus: celle de Cabarta a donné le nom au pays qu'on appelle Cabarta, à l'orient de la Circassie. C'est une espèce de république indépendante. Il y'a encore au nord de la Géorgie une tribu de Tartares qui conserve le nom de Khozars.

Ces barbares, conduits par Ziébel, qui gouvernoit la nation sous l'autorité du kan, avoient fait une irruption dans la Perse par le détroit de Derbend; et, après avoir pénétré jusque dans l'Aderbigian, ils avoient ravagé une grande étendue de pays. Héraclius, alors en Lazique, résolut d'en tirer des secours. Il envoya donc des présens à Ziébel qui revenoit de Perse avec une multitude de prisonniers, et lui fit proposer une alliance. Ce général témoigna qu'il s'en trouvoit fort honoré; et, sur cette réponse, Héraclius alla au-devant des Khazars. Ils se rencontrèrent près de Tiflis, ville d'Ibérie, alors occupée par les Perses, aujourd'hui capitale du pays de Carduel en Géorgie. Dès que Ziébel

aperçut l'empereur, il s'avança à la tête d'un escadron, et, sautant a bas de son cheval, il se prosterna devant lui ; toute la troupe en fit autant, et ensuite l'armée entière. L'empereur leur ayant fait signe de se relever, et à Ziébel de remonter a cheval et de s'approcher, il l'appela son fils, et, ôtant la couronne de sa tête, il la mit sur celle du prince khazar. Tout cela se passoit à la vue des Perses qui bordoient les murs de Tillis. L'empereur donna un repas à Ziébel, et lui fit présent de toute la vaisselle qu'on avoit servie au festin sur les tables, d'une robe de riche étoffe, et de pendans d'oreilles de grand prix. Il distribua aussi des présens aux principaux officiers. Ziébel, charmé de la générosité de l'empereur et de la prudence qui paroissoit dans ses discours, le pria de recevoir son fils âgé de quatorze a quinze ans, afin qu'il pût s'instruire à la suite d'un prince si sage. L'empereur, de son côté, lui présentant le portrait de sa fille Ludocie : Je vous la promets en mariage , lui dit-il, si vous me secondez contre notre ennemi commun. La mort du prince khazar, arrivée peu de temps après, prévint l'accomplissement de cette promesse. Mais l'empereur étoit bien résolu de la tenir, puisque la princesse étoit déja en chemin. Il falloit qu'Héraclius eût la destruction de Chosroës plus a cœur que ni la majesté de l'empire, ni l'honneur de sa famille, paisqu'il achetoit a ce prix l'alliance d'un barbare qui n'étoit pas même souverain dans son pays. Ziébel, comblé de libéralités et de caresses, se retira avec son armée, dont il laima quarante mille hommes a Héraclius, pour retourner avec lui dans l'intérieur de la Perse.

Pendant qu'Héracius se faisoit de nouveaux alliés en Orient, ceux qu'il avoit en Occident se liguoient avec ses ennemis. Sarbar avoit engagé par ses députés le kan des Abares a se joindre a lui avec les Buigares et les Esciavons, pour attaquer la capitaie de l'empire. En attendant l'arrivée de ces secours, il demeuroit campé devant

Chalcédoine, dont il brûloit les faubourgs. Enfin, le 29 juin, on vit arriver la tête de l'armée abare, composée de trente mille hommes, qui campèrent au pied de la longue muraille. Aussitôt les différens corps de troupes romaines, répandus autour de Constantinople, se renfermèrent dans l'enceinte de la ville. Le lendemain les Abares avancèrent jusqu'à la distance de quatre lienes, et campèrent près de Mélantias. Leurs partis infestoient tous les environs, brûlant les bourgs et les villages. Néanmoins dix jours après, comme il ne paroissoit point de barbares dans la plaine, il sortit de la ville grand nombre de soldats suivis des valets de l'armée, et de plusieurs habitans, pour aller faire un fourrage à trois lieues. Cette hardiesse ne fut pas heureuse. Un corps de troupes supérieur en forces tomba sur eux, en tua une partie, et fit beaucoup de prisonniers. Cependant les soldats romains combattirent avec courage, et sauvèrent aux dépens de leur vie celle de leurs valets et des habitans qui fuyoient derrière eux. Ce même jour, un corps d'environ mille Abares tourna le golse de Céras, et s'avança au-delà du faubourg de Syques, jusqu'au bord du Bosphore, pour se montrer aux Perses campés à Chrysopolis, dans le même lieu où est aujourd'hui Scutari. Ils se donnèrent mutuellement des signaux, les Abares pour avertir les Perses de leur arrivée, les Perses pour exhorter les Abares à commencer les attaques.

Dès qu'on avoit appris à Constantinople que le kan se liguoit avec les Perses, on lui avoit député un sénateur nommé Athanase, pour tâcher de traverser cette négociation. Le kan, sans avoir aucun égard à ses remontrances, ne lui permettoit pas de retourner, et le retenoit à sa suite. Lorsqu'il fut arrivé près d'Andrinople avec le reste de son armée, qu'il conduisoit en personne, il le fit venir devant lui: Va dire à tes compatriotes, lui dit-il, qu'il est encore temps pour eux de me désarmer, pourvu qu'ils consentent à payer ma re-

traite. Athanase, porteur de ces paroles, fut mal reçu par le patrice Bon, et par les sénateurs, qui lui reprochèrent de s'être avili jusqu'à devenir le messager d'un harbare perfide et insolent. Il s'excusa sur la commission dont le sénat lui-même l'avoit chargé de rapporter la réponse du kan des Abares, ajoutant qu'il étoit prêt à lui reporter la leur sans en adoucir les termes, au risque d'essuyer toute la colère d'un prince brutal et cruel. Pour lui saire voir que la ville étoit en état de défense, on fit en sa présence la revue des troupes. Il se trouva douze mille chevaux avec une infanterie sans doute beaucoup plus nombreuse, mais dont les écrivains ne spécifient pas le nombre. Athanase fut chargé d'une réponse par laquelle, sans insulter le kan, on lui significit une résolution irrévocable de se défendre jusqu'à l'extrémité plutôt que de s'abaisser à des conditions que les Abares ne pouvoient proposer sans injustice, ni les Romains accepter sans déshonneur. Le kan. irrité de cette fermeté, chassa de sa présence Athanase: Va périr avec tes concitoyens, lui dit-il, et dis-leur de ma part qu'il faut qu'ils m'abandonnent tout, ou que je détruirai leur ville de fond en comble.

Le peuple, animé par les discours du patriarche et par la confiance qu'il avoit en la protection de la sainte Vierge, patronne de la ville, ne s'effraya point de ces menaces. Bon disposoit tout pour une vigoureuse défense, tandis que Sergius imploroit l'assistance de Dieu par des prières et des processions dans lesquelles on portoit les images et les reliques des saints, en chantant les premiers versets du psaume exurgat Deus, et dissipentur inimici ejus. Le 29 juillet le kan arriva, suivi du reste de son armée, et s'avança jusqu'à la portée des machines pour reconnoître la ville. Les Abares parurent innombrables. Le lendemain, pendant qu'il faisoit reposer ses troupes, un de ses partis courut à l'église de Sainte-Marie de la fontaine, qui n'étoit qu'à cent vingt-

cinq pas de la Porte dorée. Il fut repoussé et taillé en pièces par un corps de troupes légères qui sortirent de la ville. Le 31 juillet, le kan fit battre la muraille par le bélier et par toutes sortes de machines, depuis le commencement du jour jusqu'à six heures du soir. L'attaque continua les deux jours suivans avec la même violence. Douze tours roulantes, aussi hautes que les tours des murailles, faisoient pleuvoir les pierres, les flèches, les javelots. Les assiégés se défendoient avec un courage opiniâtre; les machines dont les murs étoient couverts, et les fréquentes sorties faisoient périr grand nombre d'ennemis. On détruisoit, on brûloit leurs ouvrages. Les gens de mer se joignirent aux soldats et aux habitans, et ces trois ordres de combattans se disputoient le prix de la hardiesse et de la valeur. Un matelot inventa une nouvelle machine; c'étoit un mât porté sur des roues, au haut duquel étoit suspendue une nacelle; poussé le long de la muraille, il suivoit le mouvement des tours ennemies, auxquelles les matelots, dont la nacelle étoit remplie, mettoient le feu avec des torches ardentes qu'ils y lançoient.

Après trois jours d'attaques continuelles, toujours courageusement repoussées, le kan demanda un pourparler. On lui envoya cinq des principaux sénateurs. Lorsqu'ils furent en sa présence, il fit venir trois officiers perses, que Sarbar lui avoit députés; il les fit asseoir à ses côtés, laissant debout les envoyés romains, auxquels il parla en ces termes: « Ces Perses que vous « voyez viennent m'offrir leurs bras; je n'en ferai point « d'usage, si vous écoutez les conseils de ma clémence: « sortez tous de votre ville, sans rien emporter que « l'habit qui couvrira votre corps; abandonnez - moi « tout le reste, et retirez-vous au camp des Perses, dont « vous ne recevrez aucun mauvais traitement. Sarbar « m'en a donné parole, et je suis garant de sa bonne foi. « C'est l'unique moyen de sauver votre vie et celle de

iit

de

;t-

« vos familles, à moins que vous n'ayez le secret de « vous transformer en poissons ou en oiseaux pour vous « échapper au travers des eaux ou des airs. Que votre « confiance dans le secours de votre Dieu ne vous aveugle « pas; je prendrai demain votre ville, et j'en ferai un « désert. Ne comptez pas non plus sur votre empereur ; « ces Perses m'assurent qu'il n'est point entré dans leur « pays, et qu'il n'a point d'armée. » S'ils l'assurent, reprit brusquement un des sénateurs, ce sont des imposteurs qui vous abusent par leurs mensonges. Comme un des Perses lui répliquoit en termes injurieux : Je n'ai rien à te répondre, dit le sénateur, quand tu nous insultes ; ce n'est pas toi , c'est le kan qui nous outrage ; et, se tournant vers le prince abare: Avec tant de forces, lui dit-il, vous avez donc encore besoin du secours des Perses? Point du tout, dit le kan, mais ils me l'offrent parce qu'ils sont mes amis. Eh bien, répliqua le Romain, acceptez leurs offres: pour nous, n'espérez pas que nous abandonnions notre ville; si vous n'avez point \* d'autre proposition à nous faire, permettez - nous de nous retirer. Après cette entrevue, ils rentrent dans la ville. La nuit suivante, les trois Perses, traversant le Bosphore dans une nacelle pour retourner à Chrysopolis, furent pris au passage par un vaisseau romain, et conduits à Constantinople. On trancha sur-le-champ la tête à l'un des trois; on coupa les deux mains à un autre, et, après les avoir attachées à son cou avec la tête de son camarade, on le mit hors de la ville pour aller en cet état horrible se présenter au kan des Abares. Le troisième fut conduit dans un vaisseau à la vue de Chry sopolis; là on lui coupa la tête sur le tillac, et on la jeta par le moyen d'une machine, dans le camp des Perses, avec un écriteau en ces termes : Le kan s'est réconciliavec nous; il nous a fait présent de vos députés; n soyez point inquiets des deux autres; nous vous ren voyons la tête de celui-ci. .

Quelque irrités que fussent les Perses de cette cruelle ironie, ils ne pouvoient s'en venger, faute de vaisseaux pour passer le Bosphore. Le kan entreprit de leur procurer le passage. Il avoit apporté au siége un très-grand nombre de canots pour bloquer la ville du côté du golfe de Céras, tandis qu'il l'attaqueroit du côté de la terre. Mais les vaisseaux romains, maîtres du golfe, ayant rompu ses mesures, il avoit pris le parti de jeter ses canots à l'embouchure du Barbyssus, qui se décharge à la pointe du golfe. Comme il y avoit beaucoup de vase en cet endroit, et que l'eau y étoit fort basse, les vaisseaux ne pouvoient en approcher, et les canots se trouvoient hors d'insulte. Il en fit transporter une partie dans une baie du Bosphore, nommée Chelæ, à deux lieues de Constantinople, en remontant vers le nord, afin qu'ils ne fussent point aperçus de la ville. Mais, malgré cette précaution, l'entreprise ne put demeurer secrète. Plusieurs vaisseaux sortirent du port, quoique avec un vent contraire, et se mirent en état de s'opposer au passage. Le kan, qui avoit voulu conduire lui-même ce transport, revint vers le soir devant Constantinople, et les Romains, par bravade, lui envoyèrent un présent de vins et de gibier. Comme l'officier qui recevoit ce présent leur reprochoit la cruauté dont ils venoient d'user envers les députés des Perses, et l'insulte faite au kan, qui se préparoit, disoit-il, à en tirer une terrible vengeance: Nous l'attendons, répondirent-ils. La nuit suivante les Perses, prêts à s'embarquer, bordoient le rivage, et les canots des Abares traversoient le Bosphore, lorsque les vaisseaux romains fondirent dessus, et s'en emparèrent, massacrant et précipitant dans la mer les Esclavons qui les conduisoient.

Le kan, consterné de cette perte, résolut de faire un dernier effort pour emporter la ville par un assaut général. Voici quel étoit l'ordre de l'attaque. Toute son armée devoit, dès le point du jour, s'avancer au pied

des murs, dégarnir la muraille et en abattre les défenseurs par une grêle continuelle de flèches; faire jouer en même temps toutes les machines; et, lorsqu'on seroit près de monter à l'assaut, on devoit donner le signal, avec des torches allumées, aux Esclavons qui étoient sur les canots à l'embouchure du Barbyssus. Ceux - ci devoient aussitôt entrer dans le golfe, débarquer le long de la ville, l'attaquer de ce côté-là pour faire diversion, y pénétrer, s'il étoit possible, et donner la main aux troupes qui auroient escaladé du côté de la terre. Le patrice Bon sut averti à temps de toutes ces dispositions. Pour les rendre inutiles, il rassembla dès l'entrée de la nuit tous les vaisseaux dispersés dans les différens ports de Constantinople, et les fit ranger sans bruit le long des deux rivages vers la pointe du golfe. Dès que les canots sortis de l'embouchure du fleuve au signal donné se sont avancés en pleine eau, les vaisseaux fondent sur eux à droite et à gauche, et les enveloppent; les Esclavous sont la plupart assommés et déchirés à coups de crocs; les autres tâchent de se sauver à la nage vers l'endroit où ils avoient vu briller des feux, croyant y trouver les Abares; ils y trouvent la mort. Un corps d'Arméniens rangé sur le bord de Blaquernes les passe au fil de l'épée à mesure qu'ils atteignent le rivage. Quelques - uns échappent et gagnent l'armée du kan, qui ne leur fait pas plus de quartier. Outré de colère de ce qu'ils avoient mal exécuté ses ordres, il les fait tuer sans pitié. Les eaux du golfe étoient rougies du sang des Esclavons et couvertes de leurs cadavres flottans, entre lesquels on reconnut plusieurs semmes. Cependant l'armée de terre battoit les murs de la ville. Le kan, placé sur une éminence avec sa cavalerie, voyant toutes ses mesures rompues, se livroit aux plus violens excès de la rage et du désespoir. Les habitans profitent du désordre pour faire une furieuse sortie; l'épouvante saisit les Abares; ils suient avec tant d'effroi,

que les enfans mêmes et les femmes, mêlés avec les combattans, pénètrent jusqu'à leur camp.

Cet échec découragea entièrement le prince abare. La nuit suivante il sit démonter toutes ses machines. brûla les tours roulantes, combla ses retranchemens, pendant que le patriarche et tout le peuple de Constantinople, les mains levées vers le ciel et versant des larmes de joie, rendoient à Dieu des actions de grâces. Dès le matin, étant prêt à partir avec toute son armée, il envoya un héraut crier aux habitans qu'il ne se retiroit que pour revenir dans une saison plus commode et avec de plus grands préparatifs; que bientôt ils le reverroient armé de toutes ses forces et de toute sa vengeance, pour leur faire à tous le même traitement qu'ils avoient fait aux tres députés des Perses. Cependant quelques momens après il fit demander encore une entrevue au patrice, qui répondit qu'il n'avoit plus de pouvoir pour traiter avec les Abares; que le frère de l'empereur étoit sur le point d'arriver avec son armée victorieuse, et que ce prince iroit incessamment chercher le kan dans son pays, apparemment pour lui parler de paix. Ce mensonge jeta dans le cœur du roi barbare une nouvelle terreur; il craignit d'avoir sur les bras l'armée de Théodore vainqueur de Saïs, et décampa aussitôt. Pour couvrir sa retraite, il laissa dans la plaine de Constantinople sa cavalerie, qui passa le reste du jour à brûler ce qui subsistoit encore d'églises et de villages alentour, et le rejoignit la nuit suivante. La ville, qui avoit soutenu des attaques continuelles pendant treize jours depuis le 31 juillet jusqu'au 12 d'août, crut devoir sa délivrance à la protection de la sainte Vierge. En mémoire de cet heureux événement, on institua une sête annuelle, qui se célébroit le samedi de la cinquième semaine de carême, et dans laquelle on passoit la nuit à chanter des hymnes en l'honneur de la mère de Dieu. Sarbar, quoique dénué du secours des Abares, ne renonça pas au siége de Chalcédoine: il y passa l'hiver sans discontinuer ses ravages. Cette ville avoit été prise et pillée par les Perses neuf ans auparavant; mais, fortifiée depuis peu et bien munie de soldats et de toutes les provisions de guerre, elle soutint un siége de deux ans, et résista à tous les efforts de Sarbar. Bon, qui avoit signalé son courage et sa prudence dans la défense de Constantinople, mourut le 21 mai de l'année suivante, et fut enterré avec de grands honneurs dans l'église de Saint-Jean-Baptiste, au monastère de Studius, près de la Porte dorée.

627.

Le siége de Constantinople avoit tenu Héraclius en échec sur les frontières de Perse. Craignant d'être obligé de retourner sur ses pas pour courir au secours de sa capitale, il n'avoit osé s'engager dans l'intérieur du pays. Après la retraite des Abares, il s'avança dans l'Atropatène, où il passa l'hiver : au printemps il entra en Assyrie, où il prit plusieurs villes, et fit de grands ravages. On étoit déjà au mois de septembre, et les approches de l'hiver se faisoient déjà sentir dans ces contrées montagneuses et froides. Ce prince infatigable avoit tellement endurci, par l'habitude des travaux, et surtout par son exemple, les soldats ronfains perdus de mollesse avant cette guerre, qu'ils surpassoient en force et en constance des barbares nés dans les glaces du nord, au milieu de toutes les incommodités de la vie. Les Khazars, fatigués des marches pénibles et des combats continuels qu'il falloit soutenir contre les Perses, qui les. harceloient sans cesse, redoutant d'ailleurs l'hiver qu'ils avoient déjà passé hors de leur pays, commencèrent à déserter séparément; enfin, tous ensemble vinrent demander à Héraclius la permission de se retirer. Il leur donna aussitôt leur congé à la tête de ses troupes assemblées, et vit quarante mille hommes se détacher de son armée, sans témoigner aucun regret. Se tournant alors vers ses soldats, de peur que cette désertion ne diminuât leur courage: Mes amis, leur dit-il, nous avons vaincu sans aucun secours étranger, sachons gré à ces barbares de ne pas vouloir partager notre gloire. Dieu ne vous abandonne pas; il veut faire voir à l'univers que nous ne devons nos succès qu'à son bras puissant et à la valeur qu'il vous inspire.

L'empereur se vengeoit sur l'Assyrie des ravages de l'Asie mineure. Les habitans suyoient de toutes parts, ou tomboient sous l'épée des Romains. Le 9 octobre il entra dans la contrée nommée Camaétha, et y fit reposer son armée pendant sept jours. Cependant Razatès, chargé de la défense du pays, étant parti de Ganzac, suivoit les traces de l'armée romaine. Comme elle consumoit tous les magasins sur son passage, et qu'elle détruisoit ce qu'elle ne pouvoit consumer, il avoit beaucoup de peine à faire subsister ses troupes, et il perdit quantité de chevaux. Le premier décembre Héraclius arriva au bord du grand Zab, et l'ayant passé, il campa près de Ninive. Razatès alla passer une lieue au-dessous, où il trouva un gué, et campa près du confluent du Zah et du Tigre. Baane, un des lieutenansgénéraux d'Héraclius, ayant rencontré un parti de Perses, le tailla en pièces avec le commandant, dont il porta la tête à l'empereur, et ramena vingt-six prisonniers, entre lesquels se trouvoit l'écuyer de Razatès. Celui-ci, interrogé sur les desseins de son maître, dédara que Razatès avoit ordre de combattre, et qu'il attendoit un renfort de troupes qui devoient le joindre. L'empereur, résolu d'en prévenir l'arrivée, marcha aux ennemis; et, s'étant arrêté dans une plaine assez unie et assez spacieuse pour y développer toutes ses troupes, il les rangea en bataille. Razatès ne tarda pas de s'y rendre, et on se prépara de part et d'autre à une action écisive.

Le 12 décembre, les deux armées en vinrent aux mains. Héraclius s'avança le premier de tous, et ter-

rassa un cavalier perse qui se présentoit pour le combattre. Un autre accourut, et eut le même sort. It en vint un troisième, et quelques historiens prétendent que c'étoit Razatès lui-même. Il blessa légèrement l'empereur de deux coups, l'un au visage, l'autre au talon. Héraclius, plus animé par ses blessures, l'abattit d'un coup de lance. Les deux armées se choquèrent ensuite avec fureur. L'empereur s'exposa dans le plus fort de la mêlée; son cheval fut blessé; il reçut plusieurs coups dans ses armes, qui, étant à l'épreuve, lui sauvèrent la vie. Le combat, commencé dès le matin, ne finit qu'avec le jour. Les Perses y perdirent trois de leurs principaux commandans, avec le général, presque tous leurs officiers, et plus de la moitié de leurs soldats. Du côté des Romains, il n'y eut que cinquante hommes : de tués; mais il y en eut un très-grand nombre de blessés, ¿ qui n'auroient pas évité la mort après la bataille, sans le bon ordre et les bons traitemens établis par Héraclius, qui vouloit bien y veiller lui-même. Ce prince savoit que les suites d'un combat sont souvent plus funestes que le combat même, qu'un hôpital militaire est je un nouveau champ de bataille, et que les vrais ennemis des soldats sont moins quelquefois ceux qui les blessent que ceux qui sont chargés de les guérir. De plusieurs milliers de blessés il n'en mourut que dix. On rem porta vingt-huit enseignes, sans compter celles qui furent brisées ou déchirées dans l'action. Les soldats romains gagnèrent quantité de casques, de cuirasses, et tout sortes d'armes. Ce qu'il y eut de singulier dans cette bataille, c'est que les Perses, quoique très-maltraités, ni prirent cependant pas la fuite; glacés d'effroi, et devel, nus comme immobiles, ils passèrent plus de la moit de la nuit à deux portées d'arc des Romains, entre Le cadavres de leurs camarades. Enfin, revenus à eux mêmes, ils regagnèrent leur camp, où ils ne rentrèrent que pour emporter leur bagage. Ils se retirèrent encor,

escarpée. Le lendemain, les Romains, étant entrés dans le camp ennemi, y trouvèrent encore beaucoup de richesses échappées à la précipitation de la fuite : des épées d'or, des ceintures garnies de pierreries, la cotte-d'arme et le bouclier de Razatès, couvert de six-vingts lames d'or, sa cuirasse d'or tout entière, ainsi que ses bracelets, et la selle de son cheval. Ils trouvèrent aussi son cadavre abandonné, dont ils emportèrent la tête. On fit prisonnier Barsamesès, prince des Ibériens soumis aux Perses, qui n'avoit pu se sauver à cause de ses blessures.

Une si grande victoire redoubla le courage des Romains, et les rendit insensibles aux rigueurs de la saison, qui devenoit plus supportable à mesure qu'ils approchoient de Ctésiphon. Héraclius résolut de marcher droit à Chosroës, et de le serrer de près, afin de l'obliger, par son propre danger, à rappeler Sarbar qui continuoit le siège de Chalcédoine. Le 21 décembre, il apprit que le renfort de troupes qu'avoit attendu Razatès avoit joint l'armée vaincue, et que les Perses étoient devenus assez hardis pour le suivre dans sa marche. Il s'empara de Ninive, qui n'étoit plus qu'une bourgade bâtie des ruines de l'ancienne capitale de l'Assyrie; il passa de nouveau le grand Zab pour prendre la route de Ctésiphon. George, un de ses lieutenans, à la tête d'un corps de cavalerie, fit seize lieues en une mit, et se rendit maître de quatre ponts sur le petit Zab, qui est l'ancien Caprus. Il prit d'emblée plusieurs châteaux, dont il fit les habitans prisonniers. Le 27 décembre, l'empereur traversa le petit Zab. Dans cette pontrée de l'Assyrie, le long des bords du Tigre jusqu'à tésiphon, s'élevoient de distance en distance de subes palais où les rois de Perse aimoient à faire leur four. L'empereur s'arrêta quelques jours au palais Yesdem, pour reposer ses troupes et refaire sa cavalequi avoit manqué de fourrage. Chosroës, apprenant

que les Romains approchoient de Ctésiphon, avoit voyé ordre à son armée de hâter sa marche pour teindre Héraclius, et de lui livrer une seconde bats Les Perses firent en effet tant de diligence, qu'ayant des routes abrégées, ils gagnèrent une journée sur l'er reur; mais ils ne se pressoient pas d'en venir aux ma et se contentoient de le devancer dans la marche et ses campemens. Héraclius, arrivé à un second pa nommé Rousa, le détruisit de fond en comble. Il c gnoit que les ennemis ne l'attendissent au passage c rivière nommée Torna, autrefois Physcus, aujourd Odorneh; mais, dès qu'ils l'apergurent, ils prires fuite.

An. Gall. Theoph. p. Sodr. p. 4.7. 118.419. , H4. . 1M. Elmacin. 1. Assemuni, lible orient. Mém. acad.

L allev.

Le premier jour de janvier l'empereur pass Chron. Alex. Torna et logea son armée dans un palais nommé 187, ci segg. clal; c'étoit une des ménageries du roi de Perse. C nourrissoit un nombre infini d'animaux de toute est Niceph. p. privés et sauvages, Les Romains y firent bonne ch Zun. 1. 2, et le détruisirent ensuite. Il y avoit un cirque. H Hist. miscel, clius, pour distraire ses soldats de leurs fatigues, donna le divertissement d'une course de chevaux. palais n'étoit éloigné que de cinq milles de Dastag ville considérable, nommée autrefois par les Mace niens Artémita, située sur les bords de l'Arba, riv 34, p. 567 profonde, dont le lit étoit resserré par des digues qui donnoit passage dans la ville par un pont fort ét La rivière ce nomme aujourd'hui *Diïala* , et la Dascara el Melic, c'est-à-dire, la Royale, nom qui a conservé du séjour de Chosroës. Il y faisoit sa dem ordinaire depuis vingt-quatre ans, ayant abande Ctésiphon, parce que ses astrologues lui avoient pi que cette ville lui seroit funeste. Il y avoit rassembl troupes. Héraclius espéroit le trouver en ce lieu, et miner la guerre par une bataille. Mais, dès le 23 cembre, Chosroës, effrayé de l'approche des Roma avoit pendant la nuit percé secrètement le mur c

ville qui touchoit à son palais, et s'étoit sauvé avec ses femmes et ses enfans, sans en donner avis même aux principaux seigneurs de sa cour que lorsqu'il fut éloigné de deux lieues. Alors il envoya ordre à son armée de le snivre.

Les Romains trouvèrent dans le palais de Dastagerd trois cents enseignes gagnées sur eux dans les guerres précédentes, des amas immenses d'or, d'argent, d'aromates, d'épiceries, de soies, de tentes, de meubles précieux; quantité de statues qui représentoient ce prince orgueilleux en diverses attitudes; les jardins et les parcs étoient peuplés de paons, de faisans, d'autruches, de chevreuils, de sangliers. On 'y avoit même enfermé des lions et des tigres d'une grandeur extraordinaire, pour donner au prince le plaisir de la chasse. Le sérail étoit rempli d'un peuple nombreux de jeunes filles, choisies entre les plus belles de la Perse, ou enlevées sur les terres de l'empire. Il n'est pas possible d'ajouter foi aux exagérations d'un auteur arabe. Chosroës auroit possédé plus de richesses que tous les princes ensemble. Selon cet historien, il entroit tous les ans dans ses trésors plus de cinq milliards de notre monnoie; il avoit mille coffres pleins de pierreries, mille éléphans, dont plusieurs étoient aussi blancs que la neige; plusieurs avoient donze pieds de haut; ce qui devoit être infiniment -rare, la plus haute taille de ces animaux ne passant ja-.mais dix pieds et demi. Tout fut pillé; ce qu'on ne put emporter fut livré aux flammes avec le palais même, édifice d'une admirable structure. Grand nombre de prisonniers d'Edesse, d'Alexandrie et de toutes les provinces romaines ravagées par les Perses, recouvrèrent la liberté. Héraclius donna quelques jours de repos à ses troupes, et passa en ce lieu la fête de l'Epiphanie.

Chosroës suivoit la route de Ctésiphon, n'étant acconspagné que de son sérail. Ses semmes, que la jalousie orientale avoit jusqu'alors tenues comme prisonnières, et qui

ne s'étoient jamais vues, traînant chacune leurs enfans, fuyoient à pied pêle-mêle, s'embarrassant, se heurtant, se querellant les unes les autres. Après huit lieues de chemin, il passa la nuit dans une pauvre chaumière, où l'on ne pouvoit entrer qu'en rampant. On la montra quelques jours après à Héraclius, qui ne put voir ce misérable hospice du plus puissant roi de l'Asie sans gémir sur le néant des grandeurs humaines. Chosroës marcha trois jours, et ce prince, qui depuis vingtquatre ans, frappé de la prédiction de ses astrologues, n'avoit osé faire un pas du côté de Ctésiphon, arriva en désordre dans cette ville; mais il ne s'y arrêta pas. Des, qu'il eut passé le Tigre, il continua sa route vers la Susiane, et choisit pour sa retraite une grande ville nommée par les Perses Guédéser, et par les Grees, Séleucie, un peu au-delà de Suse et du fleuve Eulæus, à près de cent lieues de Ctésiphon. Il garda auprès de lui sa femme Sira, le plus jeune de ses fils nommé Médarsès, ses filles, et trois de ses concubines. Il envoya les, autres, avec le reste de sa famille, à Mahuza, ville royale. C'étoit la nouvelle Antioche, bâtie par son aïeul.

Réduit à de si grandes extrémités, Chosroës n'avoit, de ressource que dans l'armée de Sarbar. Après la défaite de Razatès, il lui avoit mandé de venir en dilique gence au secours de son roi. Le courrier fut arrêté par un parti romain, et conduit à Héraclius. L'empereur retint le courrier et la dépêche; il en supposa une autre par laquelle Chosroës mandoit à Sarbar qu'il avoit entièrement défait Héraclius joint aux Khozars; que la Perse étoit en sûreté; que Sarbar se donnât bien de garde d'abandonner Chalcédoine, et de se présenter der vant lui sans lui apporter les clefs de cette ville. Sarbar trompé par cet artifice, continua le siège. Chosroës; apprenant qu'il ne se disposoit nullement à revenir, fut fort irrité de cette désobéissance. La malice des flatteurs, funeste instrument de la colère divine pour la destruct

des empires, profita de l'occasion pour ruiner ar dans l'esprit du roi. On lui persuada que ce gél le méprisoit; que, s'attribuant tous les succès pré-18, il triomphoit des disgrâces présentes, et qu'il ne oit que la perte de son maître pour usurper le trône. n falloit pas tant pour porter aux dernières vios un prince aussi impétueux que Chosroës. Il fait r un de ses écuyers, chargé d'un ordre adressé au mant-général de Sarbar; il lui commandoit de tuer ir, et de ramener l'armée en Perse. Le porteur de dres fut encore arrêté en Galatie et conduit à Connople. Constantin demande une entrevue à Saret lui envoie un sauf-conduit. Il lui met entre les s la dépêche de Chosroës, et Sarbar ajoute à la un ordre de massacrer avec lui quatre cents ofde l'armée. Il retourne ensuite au camp, assems troupes, leur fait la lecture de cet ordre sangui-, et demande au lieutenant-général s'il est disposé técuter. Les officiers, sans attendre la réponse, asés d'une furieuse colère, s'écrient qu'ils n'ont l'autre ennemi que Chosroës; que c'est à ce tyran e et cruel qu'il faut aller faire la guerre. On lève se; on traite avec le jeune empereur d'un consennt unanime. Sarbar lui donne en otage deux de ls, et ceux du lieutenant-général, qui n'ose les er, et l'on marche vers la Perse.

ut y étoit dans un affreux désordre. Avant que de de Dastagerd, Héraclius avoit écrit à Chosroës s termes: « Si je m'attache à vous poursuivre, ce st pas pour vous combattre, c'est pour vous conindre à faire la paix. Les maux qu'entraîne la erre m'affligent autant que vos sujets qui les restent; c'est vous qui me forcez à désoler vos conles. Quittons les armes; resserrons de nouveau les euds d'amitié qui unissoient les deux empires. vous voulez concourir avec moi, il sera facile

« d'éteindre cet incendie avant qu'il ait em « toute la Perse. » Chosroës méprisa ces avance lui faisoit l'empereur, et par cette opiniâtreté il tira la haine de ses sujets. Epuisé de forces, il c des armes à ses domestiques, aux esclaves de ses fer et des seigneurs de sa cour, et envoya ce foible re à l'armée de Gurdanaspe, successeur de Razatès d commandement. Il lui ordonnoit de repasser l'A de rempre tous les ponts. Héraclius, étant parti de tagerd le 7 janvier, arriva en trois jours à l'endrl'Arbase décharge dans le Tigre. Gurdanas pe étoit c au-delà, dans le dessein de couvrir Ctésiphon, qui r éloignée que de quatre lieues. Son armée n'avoit d midable que deux cents éléphans. L'empercur de ardemment de le joindre et de lui livrer bataille; ses coureurs lui rapportèrent que tous les ponts é rompus, et que l'Arba n'étoit guéable en nul en Il apprit en même temps que Chosroës avoit t dans sa famille un ennemi plus redoutable que le mains. Il résolut de laisser les Perses se déchirer tuellement par une guerre civile, et de donner du à ses troupes en attendant l'événement. Il remoi long de l'Arba jusqu'à une ville nommée. Siarzur jourd'hui Scherzour, au pied des montagnes du distan, qui est l'ancienne Assyrie; et, après y avoir sumé les vivres et les fourrages, il marcha vers Ga où il espéroit trouver plus d'abondance. Il eut beau de peine à passer le mont Zara; et s'il eût tar quelques jours, son armée auroit courn risque ensevelie dans les neiges. Depuis le 24 février de année jusqu'au 30 mars, il ne cessa de neiger de pays. A son approche, le gouverneur de Ganzac e les habitans, laissant la ville déserte, se sauvèrer les montagnes et dans les châteaux du voisinage.

Voici ce qui se passoit en Perse pendant ce tem Chosroës, attaqué d'une cruelle dysenterie, résol

se nommer pour successeur son fils Médarsès, qu'il avoit en de Sira, son épouse chérie. Dans ce dessein, il se mit en marche pour retourner à Ctésiphon, où se devoit faire la cérémonie du couronnement, conduisant avec lui Sira et Médarsès. Siroës, son fils aîné, étoit alors détenu à Mahuza, dans une étroite prison. Dès que le roi fut parti de Séleucie, un Perse nommé Samata, que Chosroës avoit injustement dépouillé de ses biens, se transporte en diligence à Mahuza, et sur un ordre du roi qu'il avoit su contresaire, il sait élargir Siroës. Le premier usage que le prince sit de sa liberté, fut de massacrer ses vingt-quatre frères, que Chosroës avoit envoyés dans cette ville, comme dans un asile assuré. Il court ensuite à Ctésiphon, où il arrive avant son père, que sa maladie obligeoit de marcher à petites journées. Il fait ouvrir les prisons, et donne aux prisonniers des armes et des chevaux. Il n'avoit à craindre que l'armée campée au bord de l'Arba. Il écrit en ces termes au général Gurdanaspe : « Vous savez en quel « état la Perse est réduite par le détestable gouverne-« ment du plus méchant de ses rois. Sachez encore qu'il « veut m'arracher la couronne qui m'appartient par le « droit de ma naissance, et qu'il prétend la mettre sur « la tête du dernier de mes frères. Vous êtes le maître - de vos soldats; si vous les engagez à mon service, • j'augmenterai leur paie, je ferai la paix avec-les Ro-• mains, je délivrerai la Perse de tous les maux qu'elle - endure, et vous tiendrez auprès de moi le premier - rang. Votre roi légitime attend de vous cette preuve « de votre zèle pour maintenir les lois et rétablir " l'honneur et la prospérité de la Perse. » Gurdanaspe, mécontent de Chosroës, qui s'étoit rendu odieux à tous sujets, se déclara pour le rebelle, et n'eut pas de peine à entraîner son armée dans ce parti. Il se rendit à Clésiphon, et trouva toute la noblesse du royaume, dia rassemblée autour de Siroës. Leur dessein étoit d'aller combattre Chosroës; et si la fortune leur étoit contraire, ils étoient résolus d'aller se jeter entre les bras d'Héraclius. Gurdanaspe se chargea lui-même de mettre ce prince dans leurs intérêts. L'étant allé trouver à Ganzac avec cinq des principaux seigneurs, il en reçut un accueil favorable, et des avis pour le succès de l'entreprise. Ce n'étoit plus le temps où la générosité romaine rejetoit avec horreur des propositions criminelles, lors même qu'elles étoient utiles. Gurdanaspe demeura auprès d'Héraclius pour l'entretenir dans ces dispositions, et fit savoir à Siroës le conseil que lui donnoit l'empereur de marcher sans délai à Chosroës, et de lui livrer bataille.

Il ne sut pas besoin de combattre. Abandonné de tous ses sujets, Chosroës n'attendit pas l'armée de son fils; il fut arrêté dans sa fuite, et amené à Ctésiphon le 24 février. On le chargea de chaines; on l'enferma dans une tour qu'il avoit fait hâtir pour y serrer ses trésors. Siroës se fit couronner dès le lendemain; et la première action de son règue fut de condamner son père à mourir de faim : juste vengeance de la part du souve-, rain juge, qui punissoit ainsi le parricide dont Chosroës s'étoit rendu complice autrefois; mais horrible et eriminelle de la part d'un fils dénaturé, qui, insultant encore au malheur de son père, lui adressa ces cruelles paroles: Nourris-toi de cet or pour lequel tu as déself! l'univers, et fait mourir de faim tant de milliers de tes sujets. Comme si le parricide n'eût pas été suffisant = pour assonvir sa rage, il fit rechercher ceux qui avoient? reçu de Chosroës quelque mauvais traitement, et le envoya dans son cachot, les excitant à le frapper et l'aceabler des insultes les plus outrageantes. Médaret = sut égorgé devant les yeux de son père. Comme le matérie heureux vieillard respiroit encore le cinquième jour Siroës le sit tuer à coups de flèches. Dès que le nouveau roi de Perse se vit sur le trôn

il envoya un de ses secrétaires, nommé Chosdaës, au Theoph. p. camp de Ganzac, pour traiter avec l'empereur. Comme Cedr. p. 419, la chute des neiges retenoit long-temps ce député dans 420. Manas. p.: son voyage, Siroës en fit partir un second nommé -6. Phaïac, qui arriva au camp le 3 avril. Siroës témoigna Zon. t. 2, à l'empereur un extrême désir de vivre en bonne intel- Hist. misc. ligence avec les Romains. Héraclins répondit en ces Suid. voce termes: « Le souverain arbitre des victoires, qui tient Heardins. « en sa main le cœur des monarques, m'est témoin que Elmacin. l. « je n'ai jamais prétendu usurper les états de Chosroës 1. « ni ceux d'aucun prince. Malgré les cruautés barbares ceph. p. 70, qu'il a exercées sur les Romains, ainsi que sur ses in Cange, e propres sujets, je n'avois dessein que de le réduire, de inf. avi num. art. 65. « mais non pas de le détrôner. Dieu, qui connoissoit ses mais non pas de le détrôner. Dieu, qui connoissoit ses Gagnier,
 funestes intentions, a bien voulu rendre le repos à la homet, l. 5, « terre, et la paix aux deux nations, en faisant périr c. 8. e celui qui senl y mettoit obstacle. J'accepte de bon ron. \* cœur l'alliance que vous demandez, et je ne vous  $\frac{M. de Gui}{gues}$ , hist. « demande de ma part que des conditions aussi con- des lluns, t. « formes à la justice qu'à nos intérêts réciproques. » Ces 1/101. univ. conditions étoient que les deux états se borneroient à angl. t. 15, leurs anciennes limites; que les prisonniers servient rendus de part et d'autre, et qu'on remettroit entre les mains d'Héraclius la sainte croix, què Sarbar avoit emportée de Jérusalem. Eustathe, garde des archives de l'empire, fut chargé de porter ces conditions à Sirvës, qui les accepta sans balancer; et, après une guerre de vingt-quatre ans, honteuse et funeste aux Romains pendant les dix-huit premières années, mais enfin terminée avec gloire par Héraclius, la concorde fut rétablie entre les deux nations.

En exécution du traité, Théodore, frère d'Héraclius, tecompagné des commissaires de Sirvës, parcourut tontes les villes de Syrie, d'Egypte et de Mésopotamie, y mit des garnisons, en fit sortir les Perses répandus in toutes ces provinces, les faisant escorter jusqu'à

105

leurs frontières. Le 15 mai, jour de la Pentecôte, on sit à Constantinople, dans l'église de Sainte-Sophie, la lecture des lettres de l'empereur qui annonçoient la conclusion de la paix, et qui contenoient le détail des derniers événemens. Elle sut reçue avec toutes les marques de la plus vive joie. L'empereur prit sa route par l'Arménie, et, étant arrivé au bourg de Théman, qu'on disoit avoir été bâti par Noé, au sortir de l'arche, il monta sur la montagne de Giudi, la plus haute de ces contrées, pour voir le lieu où l'arche s'étoit arrêtée. Cette montagne saisoit partie de celle de la Gordyène. De là il passa par Amide, où il s'arrêta quelque temps. En arrivant à Hiéraple, il appprit la mort de Siroës.

Ce prince, encore plus méchant que son père, et trèscorrompu dans ses mœurs, ne régna que six mois. Objet d'horreur à toute la Perse, il tomba dans une profonde mélancolie. La peste, qui succéda aux maux de la guerre, abrégea le cours de sa vie et de ses crimes. La Perse, ébranlée jusque dans ses fondemens par les secousses de la guerre précédente, et plus encore par la tyrannie de ses trois derniers rois, ne fut plus qu'un théâtre changeant de sanglantes et rapides révolutions. Dans l'espace de quatre années, elle vit huit rois ne monter sur le trône que pour en être aussitôt précipités. Entre ces princes on compte deux femmes. Le plus célèbre de ces rois éphémères est ce même Sarbar qui avoit si longtemps commandé les armées de Chosroës. Il avoit même : épousé une des filles de ce prince; mais, malgré cette al- = liance, il ne s'étoit mis à couvert des injustes soupçons de Chosroës que par la révolte. En sortant des terres de l'empire, il avoit écrit à Héraclius pour s'excuser des: ravages qu'il y avoit faits pendant tant d'années, et qui ne devoient être imputés qu'à Chosroës, dont il avoitsuivi les ordres. Il promettoit de les réparer aux dépens même de tous les trésors de la Perse, s'il en avoit jamais le pouvoir, et protestoit que, si l'empereur l'honoroit d=

plus zélé et plus fidèle. Héraclius, sensible à ces témoignages d'attachement, l'avoit assuré de son amitié, et Sarbar, comptant sur une si puissante protection, se défit d'Artaxerxès III, qui régnoit après son père Siroës, et s'empara de la couronne. Mais, au bout de deux mois, il la perdit avec la vie. Tant de scènes tragiques ne cessèrent qu'en 632, par le couronnement d'Isdegerd III, fils de Sarbar, qui conserva vingt ans le titre de roi, pour être le dernier et le plus malheureux de tous, comme je le raconterai dans la suite.

Après avoir traversé une partie de la Syrie et de l'Asie mineure tout entière, en rétablissant l'ordre dans les villes et la sûreté dans les campagnes, Héraclius arriva, dans le cours du mois de séptembre, à Constantinople. Le jeune Constantin, accompagné du patriarche, vint au-devant de lui au-delà du Bosphore, et le reçut dans le palais d'Hérée. Tout le peuple suivoit portant des cierges allumés, des palmes, des branches d'olivier, et chantant des hymnes. L'entrevue des deux princes sut un spectacle touchant. Un père et un fils qui s'aimoient avec tendresse se revoyoient après six ans d'absence, pendant lesquels tous deux avoient couru de grands dangers, et s'étoient réciproquement causé de mortelles inquiétudes. Constantin se jeta aux pieds de son père, qui le tint long-temps embrassé; et se baignant mutuellement le visage de leurs larmes, ils en firent verser à tout le peuple. Héraclius entra dans Constantinople avec tout l'appareil d'un triomphe. Monté sur un char attelé de quatre éléphans, il faisoit porter devant lui la sainte croix, que Siroës lui avoit renvoyée : c'étoit le plus glorieux trophée de ses victoires. Ces éléphans furent exposés au milieu du Cirque, pendant les courses de chars dont cette solennité fut mivie. L'allégresse du peuple éclata par toutes les démonstrations dont il est capable dans l'ivresse de sa joie.

Les Perses, ce sléau éternel de l'empire, souvent vainqueurs, toujours se relevant après leurs défaites, l'unique barrière que le monde eût opposée aux armes romaines pour mettre à couvert de leur invasion son extrémité orientale, terrassés enfin et soumis, mettoient Héraclius au-dessus des héros de l'ancienne république. Les dangers qu'il avoit courus, les cicatrices de ses blessures, qui ajoutoient un nouvel éclat à sa pourpre. et à sa couronne, le rendoient un objet de tendresse et d'admiration. L'enthousiasme étoit porté jusqu'à une sorte de folie : on le comparoit à Dieu même, qui, après avoir pendant six jours développé sa puissance dans les ouvrages de la création, s'étoit reposé le septième : et cette extravagante comparaison des six campagnes d'Héraclius étoit alors tellement à la mode, qu'elle se trouva répétée par les historiens les plus graves et les plus seusés. La joie d'Héraclius fut un peu altérée par l'état où il trouva sa famille; il lui étoit mort deux fils et deux filles pendant le cours de la guerre. Pour diminuer l'amerturne de cette perte, il donna le consulat à son fils Constantin, et quelque temps après le titre de César à Héracléonas. Le mariage arrêté depuis long-temps entre Constantin et Grégoria, fille de Nicétas, sut célébré avec magnificence. Afin de dédommager le trésor de Sainte-Sophie de l'argent qu'il en avoit tiré au commencement de son expédition, il assigna au clergé de cette église une pension annuelle sur les revenus du prince, et fit à tout le peuple des largesses considérables.

requête par laquelle ils demandoient justice des mau- Hist. misc. vais traitemens qu'ils recevoiens tous les jours de ce Baronius. même Benjamin. Celui-ci, sans chercher à se justifier, Pagi ad Baavoua franchement qu'il faisoit aux chrétiens tout le mal dont il étoit capable, parce qu'ils étoient les ennemis de sa loi. Héraclits, aussi surpris que satisfait de sa sincérité, lui déclara qu'il le condamnoit à s'instruire de cette religion qu'il persécutoit sans la connoître. Un autre Juif, déjà chrétien, fut à son égard l'organe de la grâce divine, et peu de jours après Benjamin reçut le baptême. L'empereur, arrivé à Jérusalem, rétablit dans le siège patriarchal Zacharie, qui avoit été détenu prisonnier en Perse depuis le saccagement de la ville, quatorze ans auparavant. L'abbé Modeste, qui succéda ensuite à Zacharie, avoit pendant son absence gouverné cette église avec beaucoup de sagesse. La sainte croix sut remise entre les mains du patriarche, au même état où elle étoit lorsqu'elle avoit été enlevée, les Perses n'ayant pas même eu la curiosité de rompre le sceau dont l'étui étoit scellé. Héraclius voulut marcher sur les traces du Sauveur, et porter lui-même la croix sur ses épaules jusqu'au haut du Calvaire. Ce fut pour le peuple de Jérusalem une fête solennelle, et l'Eglise en célèbre encore la mémoire le 14 septembre. Pour rendre plus sensible le triomphe de la croix, l'empereur chassa tous les Juiss de Jérusalem, avec désense d'en approcher de plus près que d'une lieue. Il passa le reste de l'année et les cinq années suivantes à Emèse, à Hiéraple, à Antioche, et dans les autres villes de Syrie. Il se mit en possession d'Edesse, d'où il chassa les nestoriens. Son dessein n'étoit d'abord que de se mettre plus à portée de réparer les désordres causés par la guerre des Perses dans tout l'Orient, et surtout dans ces contrées. Mais les progrès rapides d'un nouvel ennemi, plus redoutable encore que les Perses, le retinrent en Syrie plus longtemps qu'il n'avoit résolu.

Fredez. c. Héraclius reçut cette année une ambassade de Dago-Aimoin. L. bert, devenu depuis Peu roi de toute la France. Ce prince le félicitoit sur l'heureux succès de son expédition 4, C. 21. de Perse, et demandoit le renouvellement de l'alliance qui subsistoit depuis long-temps entre la France et l'empire. Ses ambassadeurs furent reçus honorablement, et retournèrent en France avec la confirmation des traités précédens.

Ax. 630. 278. Hist. miscel. *l.* 18. fam. byz. p. 119, 120. Pagi ad Ba-TUIL.

L'année suivante n'ent rien de mémorable que la Theop. p. naissance de deux princes dans la maison impériale. Cedr. p. 429. L'impératrice, qui accompagnoit son mari en Orient, mit au monde le 7 novembre un quatrième fils, auquel Du Cange, on donna le nom de David, et qui reçut le titre de César peu de temps avant la mort de son père. Le même jour Héraclius devint grand-père par la naissance d'un fils de Constantin, qui régna dans la suite, et qui fut nommé César dès l'année suivante : il porta d'abord le nom d'Héraclius. Le peuple le nomma Constantin comme son père, dans la cérémonie de son couronnement : mais il est plus connu sous le nom de Constant, que lui donnent presque tous les historiens.

> Nons allons voir désormais Héraclius replongé dans cette hontense inaction dans laquelle il avoit passé les premières années de son règne. Héros dans la guerre de Perse, les grands efforts qu'il fit alors épuisèrent ses forces. Fatigué de tant de combats, ébloui de sa propre gloire, il s'endormit d'an profond sommeil, et ne se réveilla plus qu'au bruit des disputes théologiques, qui glacèrent encore son activité. Il ne fit plus que se traîner languissamment de questions en questions, d'erreurs en erreurs, tandis que les musulmans, nation neuve ct fanatique, attaquoient à main armée le corps même de la religion chrétienne, et envahissoient les provinces de l'empire. Ce fut alors qu'on vît naître le monothélisme, hérésie plus subtile que les précédentes, qu'elle entreprenoit d'accorder ensemble, et qui fut pour l'Eglise

un nouveau sujet de persécution, et pour l'état une nouvelle source de troubles. Nous allons en exposer brièvement le commencement et les progrès jusqu'à la fin du règne d'Héraclius.

Trois hérésies partageoient l'Orient, celles d'Apolli- Niceph. p. naire, de Nestorius, et d'Eutychès. Apollinaire confon- 18. doit les deux natures du fils de Dieu fait homme : selon 274, 275, et sa doctrine, le Verbe tenoit lieu d'âme et d'entendement Cedr. p. 420, dans Jésus-Christ. Nestorius prétendoit que l'union des 421. deux natures ne consistoit que dans l'union d'opération p. 85, 86. et de volonté: Eutychès ne reconnoissoit qu'une nature. 75. L'hérésie des monothélites se rapprochoit de toutes les Glycas, p. trois, ce qui leur procura un grand nombre de sectateurs. C'étoit une invention de Théodore, évêque de Hipauderes. Pharan en Arabie, qui, pour concilier les hétérodoxes, l. 18. n'admettoit en J. C. qu'une seule volonté en deux na- Pagi ad Batures. Il entraîna dans son parti Sergius, patriarche de ron-Constantinople, qui, étant né en Syrie de parens jaco- hist. mohites, avoit du penchant pour les dogmes d'Eutychès. noin. Fleury, hist. Dès l'an 622, lorsque l'empereur étoit à Théodosiopolis, ecclés. 1.57, en Arménie, une conférence qu'il eut avec Paul, sur-suiv.; l. 18, nommé le Borgne, attaché aux erreurs de Sévère, et art. 6,7,8, chef des acéphales, jeta dans son esprit les semences du Assemani, monothélisme. Trop prévenu de sa science théologique, t. 2; dissert. il prétendoit convertir cet hérétique, dont les subtilités de Monoébranlèrent sa croyance. Quatre ans après, tandis qu'il idem ibid. parcouroit les bords du Phase pour réduire les villes de jur. or. t. 5, Lazique à l'obéissance de l'empire, il eut un entretien Oriens avec Cyrns, évêque de Phase, qui, se trouvant embar- p. 559, 740. rassé sur la question des deux volontés, consulta par lettres Sergius. La réponse du patriarche, quoiqu'elle ne parût pas décisive, concluoit en faveur d'une seule opération; et ces prélats, agissant de concert, réussirent à saire naître dans l'esprit de l'empereur des doutes sur la croyance orthodoxe. Enfin Héraclius, se trouvant à Hiéraple en 629, entreprit de ramener à la foi catho-

Theoph. p.

Zon. t. 2, Manas. p.

Suid voce

Combesis,

art. 41 ct 21, 22, 24.

bibl. orient.

lique Athanase, chef des jacobites, lui promettant de l'élever sur le siége d'Antioche, s'il recevoit le concile de Chalcédoine. Athanase y consentit; mais, en reconnoissant deux natures en Jésus-Christ, il demanda s'il y devoit aussi reconnoître deux volontés. Cet hérétique, rusé et dissimulé comme l'étoient la plupart des Syriens, vouloit retenir d'une main ce qu'il sembloit abandonner de l'autre; il sentoit bien que n'admettre qu'une volonté en Jésus-Christ, c'étoit dans le fond n'y reconnoître qu'une seule nature. Héraclius, depuis long-temps indécis sur cette question, consulta Sergius, qui, de concert avec Cyrus, lui répondit sans balancer qu'il ne pouvoit y avoir qu'une opération et une volonté en Jésus-Christ, puisque les deux natures étoient réunies en une seule personne.

Il n'est pas certain que l'empereur ait tenu parole au jacobite Athanase pour le patriarchat d'Antioche, dont le siège étoit vacant depuis plusieurs années. Mais il n'attendit pas long-temps à récompenser un autre de ses théologiens. George, patriarche d'Alexandrie, étant mort en 630, Cyrus, évêque de Phase, lui succéda, et, à la faveur du monothélisme, il n'eut pas de peine à réunir, avec lui les diverses branches de la secte d'Eutychès, dont la ville étoit remplie, ainsi que toute l'Egypte. La nouveaux héretiques avoient un savant et infatigable adversaire, le moine Sophrone, qui devint en 633 évê... que de Jérusalem. Sergius, craignant qu'il ne prévînt le pape Honorius contre la nouvelle doctrine, écrivit à conpape une lettre slatteuse, dans laquelle il lui faisoit upin exposition artificieuse de tout ce qui s'étoit passé jusqu'alors; il relevoit extrêmement en faveur de Cyrus 🚘 prétendue réunion des hérétiques d'Alexandrie et d'Esgypte; il dépeignoit Sophrone comme un brouillosse qui, par des chicanes de scolastique, ne cherchoit que ? détruire cette bonne œuvre et à réveiller la discorde Honorius, trompé par ce récit, loue beaucoup de ... sa réponse la prudence de Sergius; il traite cette question de dispute de mots, qu'il faut, dit-il, laisser aux grammairiens; il veut qu'on reconnoisse en Jésus-Christ l'unité de personnes, avec les deux natures, sans pousser plus loin la curiosité, pour ne donner aucun avantage; ni aux nestoriens, en déterminant deux opérations et deux volontés; ni aux disciples d'Eutychès, en n'en admettant qu'une seule. Honorius persista jusqu'à la mort dans ce système de condescendance, qui favorisoit l'hérésie naissante.

La négligence du pape ne sit que redoubler l'activité de Sophrone. Ce sut principalement pour sermer la bonche à ce défenseur de la vérité que parut en 639 le sameux édit nommé l'Ecthèse, c'est-à-dire l'exposition. Sergius en étoit l'auteur. Héraclius eut la foiblesse de l'adopter, et le fit publier dans tout l'empire. Le prince imposoit silence sur la question des deux volontés; et, quoique l'hérésie se déguisât d'abord avec assez de circonspection, cependant elle se démasquoit à la fin, et k dogme des monothélites s'y trouvoit exprimé comme la croyance catholique. Cet édit contradictoire, loin d'apaiser les troubles, ne fit que les enflammer. Tandis que Cyrus et ses partisans l'approuvoient dans leurs ynodes, Jean IV, assis sur la chaire de saint Pierre, le proscrivoit à Rome, et les évêques d'Asrique suivoient me exemple. Sergius étant mort la même année 639, at ami Pyrrhus, moine de Chrysopolis, succéda égament à sa dignité et à ses erreurs. Héraclius chérissoit knouveau prélat, qu'il honoroit même du nom de frère, mæ que Pyrrhus avoit tenu sur les sonts de baptême la de l'empereur. Cependant l'opposition que l'Ecthèse affeontroit à Rome, en Afrique, et dans une partie de Drient, fit ouvrir les yeux à Héraclius. Quelque temps is que le sa mort il la désavoua par une lettre adressée au iscontre; il y déclaroit que l'Ecthèse n'étoit pas de lui; qu'il p de l'avoit ni dictée ni commandée; qu'elle étoit l'ouvrage du seul Sergius, qui l'avoit engagé à la souscrire et à la laisser publier sous son non. Ce désaveu de l'empereur auroit eu plus de force s'il eût révoqué son édit par un édit contraire. Mais ce foible prince craignoit l'audace de Pyrrhus, et il laissa l'Eglise dans les troubles qu'avoit excités son aveugle confiance en des prélats séducteurs.

## LIVRE CINQUANTE-HUITIÈME.

L P erse, vaincue et abandonnée à la fureur des guerres civiles qui achevoient de la détruire, combloit de gloire Héraclius. Créateur de ses armées, il avoit ¿. 4, c. 43. ranimé la valeur éteinte dans le cœur des Romains. Rubeus, hist. Par son exemple autant que par sa conduite il leur avoit appris à vaincre, et tant de succès éclatans étoient dus à sa sagesse et à son courage. S'il conçut quelque Pagiad Buvanité d'avoir enfin humilié le plus vaste et le plus floris- Giann. hist. sant royaume de l'Asie, elle fut bientôt rabattue par les nap. 1. 4, étonnantes conquêtes d'une nation jusqu'alors mépri- Abrégé chr. sée, qui, sortant des sables de l'Arabie comme une nuée tal. t. 1, p. de sauterelles, dévora en dix ans, et enleva pour toujours à l'empire plus de riches provinces que n'en avoit pu entamer la puissance des Perses par des efforts sans cesse redoublés pendant sept cents ans. Afin de suivre sans interruption la course rapide des Sarrasins. dont l'histoire va remplir presque entièrement les années suivantes, il est à propos de jeter un coup-d'æil sur ce qui se passa en Italie depuis la mort d'Agilulf. jusqu'à la fin du règne d'Héraclius. La sagesse de Théodelinde avoit maintenu la paix pendant la minorité de son fils Adaloald, et la foiblesse de l'exarchat ne pouvoit troubler les Lombards dans la possession de leurs conquêtes. La mort de cette princesse en 625 laissa sans conseil un roi de vingt-trois ans, qui ne trouvoit pas en lui-même assez de ressources pour se sontenir contre l'ambition de son beau-frère Arioald, duc'de Turin. Son esprit fut encore affoibli par un breuvage empoisonné que lui fit prendre un député perfide d'Héraclius, nommé Eusèbe, corrompu sans doute par le duc. La

A . 651. Fredez. Paul. diùc. ravenn. l. 4. Sigon, de regno ital. l.

crainte d'une révolte porta le jeune prince à des cruautés qui le rendirent odieux. Déposé par les suffrages des scigneurs, qui mirent la couronne sur la tête d'Arioald, il s'enfuit à Ravenne, où l'exarque Isac lui donna retraite, et lui promit même de le rétablir. Isac en étoit vivement sollicité par le pape Honorius, qui se disposoit à punir dans toute la rigueur des canons les évêques déclarés en faveur du rebelle. Mais, avant que l'exarque se sût mis en état de marcher contre Arivald, le poison acheva de faire son effet en Atant la vie au roi légitime. Isac, voyant l'usurpateur devenu paisible possesseur de la conronne, prit le parti de renouveler avec lui le traité de paix conclu autrefois avec Agilulf.

Murat. an-4. p. 66. del'hist.d'I-220, 222.

L'exarque suivoit en ce point les intentions de l'emnal. ital. t. pereur. Héraclius, alors occupé de la guerre de Perse, Mr. chron. ne craignoit rien tant que d'être obligé de diviser ses tal. t. 1, p. forces pour combattre les Lombards. C'est ce qui parut évidemment dans l'affaire de Primigénius. Pendant qu'Héraclius poursuivoit Chosroës au-delà du Tigre en 628, Fortunat, patriarche de Grado, ayant embrassé les sentimens des schismatiques, et craignant quelques mauvais traitemens de la part de l'exarque, enleva les', vases et les ornemens de son église, et s'ensuit au ch& teau de Cormone, dans le Frioul, sous la domination des 4 Lombards. Le pape, regardant le siège de Grado comme 4 vacant, y nomnia Primigénius, soudiacre de l'église 4 de Rome. Le nouveau patriarche s'adressa d'abord au fig. roi des Lombards pour obtenir la restitution du volsait à son église. Ses sollicitations étant inutiles, il, porta ses plaintes à l'empereur, qui, pour éviter une rupture avec les Lombards, répara lui-même le dom mage, et fit remettre à Primigénins une somme que surpassoit de heaucoup la valeur de ce que Fortun avoit enlevé. Un auteur moderne conclut de ce récitation que l'île de Grado relevoit alors immédialement

l'empereur, et que les Vénitiens ne se regardoient pas encore comme un état indépendant.

Depuis qu'Arioald étoit sur le trône, il ne pouvoit Fredeg. c.' réduire à l'obéissance Tason et Caccon, fils de Gisulf, Paul. diac. conjointement ducs de Frioul, qui se rendoient redou- l. 4, c. 4 dimoin, l. tables par leur alliance avec les rois de France. Voulant 4, c. 32. se délivrer de ses ennemis, sans s'exposer lui-même au regno ital. ressentiment des princes françois, il eut recours à 1.2. l'exarque, qui ne connoissoit point la distinction de nal. ital. t. l'utile et de l'honnête. Le roi s'engageoit à remettre 4, p. 74. cent livres d'or sur la somme de trois cents que les Romains payoient chaque année aux Lombards pour en acheter la paix. En exécution de ce traité criminel, le patrice Grégoire, qui commandoit les troupes de l'exarchat sous les ordres d'Isac, invite Tason et Caccon à se rendre à Opiterge, aujourd'hui Oderzo, sous prétexte qu'il veut leur donner une fête en les adoptant pour ses fils. Les deux princes y viennent sans défiance avec leur suite. Mais à peine sont-ils entrés, qu'on serme les portes de la ville; ils voient fondre sur eux une troupe de soldats qui font main basse sur leur cortége. Les deux frères s'étant embrassés pour se dire le dernier adieu, se défendent en désespérés; on les pousse de rue en rue, de place en place; ils vendent bien cher leur vie, et font périr avant eux grand nombre de leurs assassins. Enfin, accablés par le nombre, ils tombent percés de coups. Grégoire, joignant l'insulte à la perfidie, se fait apporter leur tête, et leur coupant la barbe : Vous ne m'accuserez pas, dit-il, de vous manquer de parole. Cette raillerie inhumaine étoit fondée sur la forme d'adoption alors en usage; le père poald, frère des deux ducs massacrés, se vengea dans doptif coupoit la barbe à celui qu'il adoptoit. Grisuite de cette trahison sur les habitans d'Opiterge: réderenu roi de Lombardie, il détruisit la ville de sond comble : les habitans se retirèrent dans les lagunes,

à l'exemple des Vénitiens, et bâtirent à l'embouchure du fleuve Plavis, aujourd'hui Piave, une ville qu'ils nommèrent Héraclée, du nom de l'empercur. Comme elle ne se trouvoit pas assez grande pour donner retraite aux paysans avec leur bétail, ils formèrent au-delà un bourg qui prit le nom d'Equilium.

Paul. diac. 4 , p. 79.

Arioald étant mort en 636, les Lombards firent à sa 1. 4, c. 44. veuve Gondeberge le même honneur qu'ils avoient nap. l. 4, c. fait à Théodelinde, mère de cette princesse. Ils convin-Murat. an. rent de prendre pour roi celui qu'elle prendroit pour nal. ital. t. second mari. Son choix tomba sur Rotaris, duc de De vita ant. Bresse; et Gondeberge fut la seule qui eut lieu de s'en Benevent. t. repentir. Ingrat à l'égard de sa biensaitrice, qu'il tiot long-temps comme prisonnière dans son palais, ce prince, adonné aux plaisirs, n'en fut ni moins vaillant ni moins habile. Il étendit son royaume par la conquête des Alpes cottiennes, et des villes que les Romains possédoient encore dans la Vénétie. Quoique attaché à l'arianisme, il laissa aux catholiques une entière liberté de religion; et sous son règne chaque ville épiscopale avoit deux évêques, l'un catholique, l'autre arien, qui exerçoient leurs fonctions avec une égale autorité. Ce qu'il fit de plus mémorable, sut la rédaction des lois des Lombards, dont nous parlerons dans la suite.

Anast. in Severino. Pagi ad Ba-Abrėgė chr. de l'histoire 1, p. 211, 213,215.

Après la mort du pape Honorius, arrivée le 10 octobre 638, Séverin sut élu pour lui succéder. Les apocrisiaires de l'église romaine étant allés à Ravenne pour obtenir l'agrément de l'empereur, selon l'usage alon d'Italie, t. établi, trouvèrent de grandes difficultés. Héraclius étoit mécontent de ce que, pendant qu'il étoit en Perse, qu' s'étoit hâté d'installer Honorius sur le saint-siège same attendre que l'élection eût été confirmée par le jeune en pereur Constantin, régent de l'empire dans l'absence 🗗 🛣 son père. Pendant le cours de la négociation, qui du près de deux ans, survint un nouvel obstacle ence plus disficile à surmonter. Héraclius publia son Ecther = toit de reconnoître Séverin pour pape, jusqu'à ce tet reçu et souscrit cet édit. Isac, aigri par les ations, résolut de punir les Romains de leur rée d'une manière qui ne lui fût pas inutile à lui-

Le trésor de l'église de Latran étoit rempli de récieux, de magnifiques ornemens, et de sommes érables que la piété des empereurs, des patrices, isuls, avoit accumulées dans ce dépôt sacré pour le ement des pauvres et la rédemption des captifs. na le dessein d'enlever toutes ces richesses, ne douis que cette violence ne fût au moins tolérée par reur, dans un temps où la guerre des Sarrasins it les finances de l'empire. Pour réussir, il cort Maurice, cartulaire de l'église romaine. Les de Rome murmuroient de ce que depuis longon différoit de leur payer leurs montres. Mauur fit entendre que ce n'étoit pas la faute de l'em-; qu'il avoit envoyé plus d'une fois l'argent de leur mais qu'Honorius, au lieu de les satisfaire, l'aersé dans le trésor de l'église de Latran. Il n'en pas davantage pour les mettre en fureur. Ils prenes armes, ils courent à l'église. Maurice lui-même à leur tête, et veut ensoncer les portes du trésor. n, soutenu des officiers et des domestiques du paésiste avec courage. Cette sorte de siége dure trois Enfin Maurice vient à bout de forcer l'entrée, et, pagné des magistrats qu'il avoit gagnés, il met le sur le vestiaire, sur les vases, sur tout ce qui étoit elque prix. Après cette opération violente, il e à l'exarque qu'il peut, quand il voudra, venir re possession de ce riche héritage. Isac ne perd de temps; il arrive à Rome, exile les principaux ergé, s'établit dans le palais de Latran, où il passe ours entiers à faire emporter ce qu'il y avoit de pré-Il en envoie une partie à Constantinople, et retourne venne beaucoup plus riche qu'il n'en étoit parti. Héraclius profita sans scrupule de ce brigandage sat

Anast. in hendara.

Rien ne mérite moins et n'exige plus de récor neouvre. ubens, hist. qu'un scélérat qui a vendu sa conscience et sor yean. 4.4. neur. Maurice, apparemment, ne se trouva pas ass de mate a partagé dans le pillage. Peu de temps après il s for, chro. contre l'exarque les soldats de Rome et des env "Lidel histe sous prétexte qu'Isac travailloit à se rendre sou en Italie. Il les engages par serment à ne plus noître les ordres de l'exarque. Isac, instruit de 🕟 lèvement, envoie à Rome le général Donns à d'une armée. Son arrivée fit trembler les parti-Maurice, qui, oubliant aussitôt leur serment, guirent à Donus. Le perfide Cartulaire se réfugi l'église de Sainte-Marie-Majeure : sans respect p asile, on se saisit de sa personne, on le charge c on l'envoie à Ravenne avec les principaux de sos Arrivé à Ficule, aujourd'hui Cervia, à quatre la Ravenne, on lui tranche la tête : elle est portée venne, et exposée sur un pieu au milieu du Cirq complices sont jetés dans des cachots pour y at leur sentence. Mais dans l'intervalle Isac mournt mort sauva la vie aux prisonniers. Platon, so cesseur, tint long-temps en échec les apocrisis Rome, qui sollicitoient la permission d'install verio sur le saint-siège. Ils l'obtingent enfin ... condition que le nouveau pape souscriroit !! promesse téméraire que Séverin se crut oblin pas exéculer. Il moment tont que l'emperen le temps de luiavi lui su gue damner

rité vraiment pastorale. Les Esclavons, qui s'étendoient jusqu'aux confins de la Bavière, et qui peut-être possédoient aussi le Tyrol et le pays de Saltzbourg, saisoient des courses fréquentes dans l'Italie, d'où ils enlevoient un grand nombre de prisonniers. Ce généreux pontife les rachetoit, croyant ne pouvoir faire un plus saint usage des trésors de l'Eglise.

Ces événemens ne paroîtront que des faits obscurs et de peu d'importance, si l'on jette les yeux sur ce qui Theoph. p. se passoit alors en Orient. Qu'étoit-ce en effet que ce Cedi. p. 421, royaume des Lombards en comparaison de la redoutable puissance que les Sarrasins commençoient d'éta-Albufarage, blir? L'empire se détruisoit en Occident par des at-p. 64. taques sourdes, lentes, et presque insensibles; mais il s'écrouloit en Asie par grandes masses. Les Arabes sins, abattoient à grands coups ce vaste édifice; les provinces de la tratomboient les unes sur les autres avec un horrible fraas; et sur un monceau de ruines, depuis l'entrée de la Curio, hist. Syrie jusqu'au fond de l'Egypte, et aux extrémités de Pagi ad Bal'Afrique s'élevoit un nouveau culte et un nouvel em- ron: La pire. Mahomet mourut à Médine le 17 juin 632, dans vie de Masoixante-troisième année; mais il laissoit après lui homet. sincendie qu'il avoit allumée. Près de mourir, il re-sert, sur le mmanda trois choses à ses amis qui l'environnoient : D'Iterbelot, k chasser tous les idolâtres de la presqu'île de l'Arabie; bibl. orient. Bergeron. the faire part aux prosélytes de tous les droits et de tous Assemani, priviléges des musulmans naturels, et de s'attacher 2, 3. eix dessamment à la prière. C'est en conséquence de ces M. de Guiean tires que les mahométans, qui tolèrent ailleurs les des Huns, de caréliens, les Juiss et les Gaures, n'en souffrent point 402. à l'ans toute l'Arabie; que les renégats sont admis aux Hist. univ.' des Anglois, et ce mes charges et aux mêmes emplois que ceux qui sont t. 15. cet dimusulmans; et que les moins dévots ne se dispensent Eglische du nombre de prières prescrit pour chaque jour. Le let imposteur avoit réuni en sa personne l'autorité

par sa pale et pontificale; il la transmit à ses successeurs.

An. 632.

Elmarin. chr. orient.

Okley, hist. des Surra-

Jault , préf. duct. d'Okley.

sarrac. p. 18.

Gagnier,

Sale, dis-

bibl. or. t.

Comme pontifes, ils interprétoient la loi, faisoient des constitutions en matière de religion, officioient et prêchoient dans les mosquées. Vers le milieu du dixième siècle, la puissance royale ayant été envahie par dissérens usurpateurs, les califes (ce mot signifie vicaire et successeur) ne conservèrent que l'autorité de pontifes. Toujours respectés, on les regardoit comme des personnes sacrées; ils prononçoient sur les questions qui concernoient l'islamisme; ils étoient nommés les premiers dans les prières publiques, mais ils n'avoient : aucune part au gouvernement civil. Enfin l'autorité et le nom même de *calife* furent entièrement éteints par 🙉 les Tartares, lorsqu'ils prirent Bagdad en 1258. Depuis \* ce temps la plupart des princes mahométans ont établi :. chacun dans leurs états un chef de religion, qui porte » en Turquie le nom de mufti, et celui de sadre en m Perse.

L'Alcoran ne permettoit que quatre femmes à la fois; 🧃 mais le prophète, par un privilége qu'il avoit eu sois de faire descendre du ciel et d'insérer dans l'Alcoran, 🔩 en avoit eu un bien plus grand nombre: onze, suivant », quelques auteurs, et vingt et une selon d'autres. Néanmoins il ne laissoit aucun enfant mâle, et la succession and sembloit regarder Ali, cousin et gendre de Mahomet, qui l'avoit même désigné par son testament comme 🙀 🔒 plus digne de régner après lui. Mais Abubècre, beau. père du prophète, et qui le premier avoit cru en lui, ... réunit les auffrages en sa faveur. C'étoit le plus cons déré des Arabes, et Mahomet devoit à son zèle le princh\_\_\_ pal succès de sa prédication. De plus, Omar et Othman les plus puissans de la nation , l'appuyoient de tout les 🔔 🔔 crédit, aimant mieux voir dans cette place, à laquel .... ils aspiroient eux-mêmes, un vicillard de soixante **ans** qu'un jeune homme tel qu'Ali, qui, selon le cours 3 la nature, devoit les en exclure pour toujours. C'est cell présérence d'Abubècre sur Ali qui a sait naître 🕰

haines irréconciliables et ces guerres si fréquentes entre es Turcs et les Persans. Ceux-ci prétendent qu'Ali fut le légitime successeur de Mahomet, et que les trois premiers califes n'ont été que des usurpateurs, non plus que les Ommiades, qui ont régné après eux au préjudice/ les Fatimites ou des enfans d'Ali, nés de sa femme Faime, fille de Mahomet. Cette ancienne discorde subsiste encore, et les effets n'en sont aujourd'hui que ruspendus par l'horrible embrasement des guerres civiles dont la Perse est le théâtre depuis plusieurs années. Les Turcs, qui se qualifient de sunnites, c'est-à-dire d'orthodoxes attachés aux traditions, détestent les Perans, qu'ils traitent de schiites, terme injurieux, qui nignifie sectaires ou schismatiques.

Abubècre, ayant fait le dénombrement de ses sujets, trouva cent vingt-quatre mille musulmans, et ne douta point qu'avec de pareilles forces il ne fût en état de former les plus grandes entreprises. Il commença par réduire ceux d'entre les Arabes qui resusoient de le reconnoître, et songea ensuite à étendre sa puissance hors de l'Arabie. Mahomet, quelque temps avant sa mort, me préparoit à porter la guerre en Syrie. Il avoit nommé pour général Osma, fils de Zaïd, tué à la bataille de Muta. Ce jeune guerrier, animé par le désir de venger amort de son père, avoit en peu de jours assemblé des troupes; et, ayant reçu l'étendard de la main de Mahomet, il étoit allé camper à Jorf, à une lieue de Méfine, lorsque la mort de Mahomet l'obligea d'attendre nouveaux ordres. Abubècre jugea à propos de susmadre cette expédition, pour achever une conquête déjà pammencée. Les troubles dont la Perse étoit agitée denis la mort de Siroës avoient attiré sur les frontières s armes des Sarrasins. Dès l'année précédente Maemet avoit envoyé Abu-Obeïda, fils de Masoud, dans Irac arabique. Cette province, qui est l'ancienne Chaldée, située vers l'embouchure de l'Euphrate et du

Tigre, renfermoit un petit royaume gouverné depuis plus de six cents ans par des princes arabes nommés Mondars. Ils y régnoient, sous la protection des rois de Perse, dont ils étoient les licatenans, sur tous les Arabes de l'Irac, comme les souverains de Gassan, près de Damas, l'étoient pour les empereurs romains sur les Arabes de la Syrie. La capitale des Mondars étoit Hira, près de l'Euphrate, à la pointe du lac de Réhéma. Nous avons en plus d'une fois occasion de parler de ces princes dans le cours de cette histoire. Les Perses se mirent en devoir de défendre leurs vassaux, et marchèrent en grand nombre contre les Sarrasins. Le général sarrasin voulut combattre, malgré l'avis de ses officiers, et sut tué le premier à la tête de ses troupes. Les musulmans, accablés par le nombre, furent obligés de repasser une rivière, sur les bords de laquelle ils se tinrent retranchés, en attendant du secours. Un brave capitaine, nommé Mothanna, se mit à leur tête; et, ayant reçu de Mahomet un nouveau renfort, il sortit de ses retranchemens, et mit tout à feu et à sang le long de l'Euphrate. Arzoumidocht, fille de Chosroës, régnoit alors en Perse. Elle choisit douze mille cavaliers des plus braves de ses tronpes, et les fit partir sous les. ordres de Mahran, le plus vaillant de ses généraux. Il : marche à Hira, et les deux armées se livrent un furieux combat. Mothanna se jette au milieu des ennemis, abattant à coups de cimeterre tout ce qui se trouve à sa rencontre. Malgré sa valeur, ses soldats plient : il les rassure, il les ramène au combat, qui dura depuis mida; jusqu'an concher du soleil. Pour décider une victoire 🕰 long-temps disputée, Mahran et Mothanna s'élancement avec fureur l'un sur l'autre: Mahran est tué d'un course de sabre; les Perses preunent la suite, et les Sarrasica ne songent plus qu'à ensevelir leurs morts et à panse leurs blessés.

Les Perses, aussi honteux qu'affligés de se voir battus:

par une poignée d'ennemis qu'ils avoient jusqu'alors méprisés comme des brigands, se persuadèrent que tous ces maux ne leur arrivoient que parce qu'ils étoient gouvernés par une semme. Ils conspirèrent contre la reine, la déposèrent, et mirent successivement sur le trône trois princes, qui ne remplirent pas l'espace d'une année. Enfin ils appelèrent à la couronne Isdegerd, fils de Sarbar, et petit-fils de Chosroës par sa mère. Ce prince n'avoit alors que quinze ans. La cruauté de Siroës qui faisoit périr toute la famille royale l'avoit obligé de chercher un asile en Arabie. Il fut proclamé roi le 16 juin 632, la veille même de la mort de Mahomet; et ce jour commence une ère fameuse chez les Orientaux. Un Perse nommé Hormisdas lui disputa la couronne pendant quatre ans, au bout desquels il fut tué.

Isdegerd porta pendant vingt ans le titre de roi. Mais, plus malheureux encore que ses prédécesseurs depuis Chosroës, il vit expirer entre ses mains cette brillante monarchie, qui subsistoit avec gloire depuis tant de siècles. Ce n'est pas qu'il manquât de courage; mais une nation qui n'avoit cédé qu'au grand Alexandre, et qui, s'étant bientôt relevée, avoit pendant sept cents ans lutté contre toutes les forces romaines, ne put réister à la valeur naissante des musulmans. Isdegerd, résolu de venger l'honneur de la Perse, ne fut pas plus 10t sur le trône, qu'il mit sur pied deux armées : l'une, vus les ordres de Rustan, vieillard expérimenté, marcha vers l'Irac, où Caled, envoyé par Abubècre, faisoit thorribles ravages; l'autre, commandée par un seigneur sommé Alharmazan, s'avança dans le Khousistan, pour combattre Abu-Musa, qui étoit entré dans cette procou ince avec un corps d'Arabes. Les deux généraux perses asidement également désaits, et le royaume de Hira sut ttruit. 11150

N

at

20

25

L'année suivante Caleb signala son courage dans l'Irac, atte l'empereur, retiré à Emèse, séjour charmant et déli-

An. 633. 278, 279.

Okley. Hist. univ. £. 15.

Cedr. p. 429. cieux, s'endormoit dans le sein des plaisirs. Sa vanité fut Niceph. p. flattée d'une ambassade que lui envoyoit le roi des Indes. Mist. miscel. Ce prince le félicitoit des victoires remportées sur Abulfarage. les Perses, et lui faisoit présent d'un grand nombre de pierreries très-précieuses. Mais Abubècre ne s'occupoit que de ses projets de conquêtes. Osama reprit par ses ordres l'expédition de Syrie, et ne trouva aucun obstacle dans sa marche. Les Sarrasins de la frontière, qui jusqu'alors avoient servi l'empire, indignés du refus de trente livres d'or qu'on avoit contume de leur payer tous les ans, favorisèrent sou passage, et lui servirent de guides. Il pénétra jusqu'à Obna, ravagea tout le pays, et revint sans aucune perte. Le succès de cette course fit espérer au calife qu'il pourroit aisément s'emparer de la Syrie. Déjà une nombreuse armée campoit autour de Médine. Voici les ordres qu'Abubècre donna de vive · voix à ses généraux : « Fidèles serviteurs de Dieu et de « son prophète, gardez-vous de traiter durement vos « troupes; vos soldats sont mes enfans. Consultez vos of. « ficiers dans toutes les occasions importantes; faites, « justice : les injustes ne prospèrent pas. Lorsque vous , « rencontrerez vos ennemis, combattez vaillamment, et 🦂 mourez plutôt que de tourner le dos. Si vous rempor-« tez la victoire, ne tuez ni les vicillards, ni les enfans, " ni les femmes. Ne détruisez pas les palmiers, ne brû-« lez point les blés, ne coupez point les arbres, ne faites : « point de mal au bétail, à l'exception de ce qu'il fau-« dra pour la nourriture de vos troupes. Gardez religien- 🦮 « sement les paroles que vous aurez données à vos ennemis<sub>es.</sub> « Vous trouverez sur votre route des hommes qui vivent, « en retraite et qui se sont consacrés au service de Dieu « épargnez-les eux et leurs monastères; mais, pour ces « membres de la synagogue de Satan, que vous recon-« noîtrez à leur tousure, fendez-leur la tête, et ne leur « faites point de quartier, à moins qu'ils ne se fassent " musulmans, ou qu'ils ne consentent a payer tribut.

Cette prédilection en faveur des moines étoit apparemment sondée sur la liaison intime que Bohaïra ou Sergius, moine de Bostra, avoit contractée avec Mahomet.

L'armée se mit en marche vers la Syrie. Elle étoit de vingt mille hommes, sous le commandement d'Abu-Obeïda, fils de Jerah. L'approche des musulmans alarma l'empereur, qui vint à Damas. Il détacha Sergius, gouverneur de Césarée, avec cinq mille hommes, pour observer la marche des Arabes, et les combattre, s'il en trouvoit l'occasion. Sergius les rencontra près de Tadun, ville voisine de Gaza, et ne put éviter le combat. Blessé et obligé de prendre la fuite, il tomba de cheval, et fut remonté par ses esclaves. Etant tombé une seconde fois, comme ils se préparoient à le remonter encore: Sauvez-vous, leur dit-il, et laissez périr un vieillard inutile. Les Sarrasins l'enfermèrent dans une peau de chameau fraîchement écorché; et cette peau, se rétrécissant à mesure qu'elle se desséchoit, le fit mourir dans des tourmens horribles. Leur haine personnelle contre Sergius fut cause de cette cruauté. Il avoit empêché l'empereur de permettre aux Sarrasins alliés d'employer les trente livres d'or qu'ils recevoient tous les ans à commercer avec les autres Arabes.

Le butin, envoyé au calife, fit naître aux Sarrasins qui étoient restés dans le pays le désir d'aller en Syrie. Ils formèrent bientôt une nombreuse armée. Abubècre avoit d'abord nommé Saëd pour la commander; Omar s'y opposa, et fut approuvé d'Aïscha, veuve de Mahomet : elle conservoit un empire absolu sur l'esprit des musulmans, qui la regardoient comme dépositaire des sentimens du prophète. Saëd lui-même, plein de respect pour ses décisions, remit aussitôt l'étendard. Je ne prétendois, dit-il, qu'à combattre et à mourir pour la religion, et quel que soit le général, je combattrai volontiers

hommes que Dieu avoit suscités pour châtier les chrétiens. Ce n'étoit pas le désir de commander, c'étoit uniquement l'intérêt public qui avoit été cause de l'opposition d'Omar. Il regardoit Amrou comme un capitaine plus capable de réussir. Amrou fut choisi pour conduire la nouvelle armée; et, dans ce même temps, Abu-Obeïda ayant reçu un échec près de Gaza, le calife rappela Caled de l'Irac, pour lui donner le commandement au-dessus des deux autres généraux.

Toutes les forces des Sarrasins étant rassemblées en Syrie, on fut d'avis de commencer la conquête par le siége de Bostra. C'étoit une ville peuplée, riche et slorissante, limitrophe de l'Arabie, et qui, par sa situation avantageuse, pouvoit servir de place d'armes pour le reste de l'expédition. Il y avoit dans la ville douze mille hommes de cavalerie sous les ordres de Romain. Abu-Obeïda envoya d'abord, vers Bostra, Sergiabil, un de ses lieutenans, avec quatre mille chevaux pour reconnoître le pays. A son approche, Romain sortit de la ville, et vint lui demander ce que les Sarrasins venoient faire à Bostra : Ils viennent, répondit froidement Sergiabil, vous apporter le paradis ou l'enfer. Déterminez-vous à vous faire mahométans, ou à payer tribut, ou à passer sous le tranchant de nes épées. Romain, de retour dans la ville, tâcha de persuader aux habitans de se soumettre à payer tribut. Ils le resusèrent, et se préparèrent à la désense. Etant sortis en armes, ils eurent d'abord quelque avantage; mais Caled, arrivant en même temps de l'Irac avec quinze cents cavaliers, les repoussa dans la ville. Le lendemain le gouverneur sortit à la tête de ses douze mille cavaliers et d'un grand nombre d'habitans qui formoient une grosse troupe d'infanterie. Les deux armées s'étant rang gées en bataille, Romain s'avança à cheval, et ayant appelé à haute voix Caled, qui accourut aussitôt à lui; Je désire depuis long-temps, lui dit-il, d'embrassa! 1/m

1

votre religion, et j'ai donné le même conseil aux habitans; mais, au lieu de les persuader, je n'ai fait que m'attirer leur haine; accordez-nous encore quelques jours, je vais renouveler mes efforts pour les engager à se rendre. Caled le loua beaucoup d'une si sainte résolution, et lui promit de lui conserver tous ses biens. Romain ajouta que, pour ôter tout soupçon à ceux de Bostra, témoins de cette conférence, il falloit qu'ils fissent semblant de se battre. Caled y consentit de bon cœur; mais, peu accoutumé à modérer ses coups, il en porta de si furieux au gouverneur que c'en étoit fait de sa vie, s'il ne se fût sauvé avec plusieurs blessures. Les habitans, qu'il vouloit intimider en leur exaltant la valeur de Caled et des Sarrasins, ne lui répondirent que par des huées et des insultes. Ils l'enfermèrent dans sa maison, et se donnêrent un autre commandant, de qui ils exigèrent qu'il allât désier Caled; ce qu'il sit. Mais Abderrahman, fils d'Abubècre, qui, dans sa première jennesse, montroit déjà un grand courage, obtint de Caled l'honneur de ce combat. Il s'y porta avec tant de force et de valeur, que le nouveau commandant prit la suite pour sauver sa vie. Abderrahman, au désespoir de wir échapper son ennemi, déchargea sa fureur sur les thrétiens, que n'avoient été jusque-là que spectateurs. Caled et les autres chess accoururent pour le seconder. Les deux armées se mêlèrent; les habitans, supérieurs a nombre, combattoient pour leur vie, pour leurs temmes, pour leurs enfans, pour leur religion: les Sarnsins, animés par Caled qui crioit sans cesse: Fraple pez! frappez! paradis! paradis! s'élançoient avec l'aen plité et la fureur des lions. Toute la ville étoit dans une tonfusion étrange; on sonnoit les cloches; les femmes, enfans, les vieillards faisoient retentir les églises de ris lamentables; les prêtres et les moines, courant par les rues et se frappant la poitrine, imploroient l'assisance de Dieu; on entendoit au-dehors Caled et Sergiabil

qui invoquoient anssi à haute voix la vengeance de Dieu et de son prophète contre ces idolâtres. Enfin les habitans, couverts de blessures et presque mis en pièces, se sauvèrent dans la ville, dont ils fermèrent les portes. Ils arborèrent sur leurs murs la croix au milieu de leurs étendards, et envoyèrent en diligence à l'empereur demander du secours.

La muit suivante Romain perça les murs de la ville, auxquels touchoit sa maison, et alla donner avis à Caled de la facilité qu'il auroit de s'y introduire. Caled fit partir sur l'heure Abderrahman avec cent hommes. Romain, les ayant fait entrer dans sa maison, leur donna des habits semblables à ceux des soldats chrétiens, et sous ce déguisement ils se répandirent en dissérentes rues. Abderrahman, accompagné de vingt-cinq musulmans, se fit conduire par Romain au château, où étoit le nouveau commandant contre lequel il avoit combattu. Celui-ci, surpris de voir Romain, lui demanda quel sujet l'amenoit: C'est, lui répondit-il, pour accompagner un de tes amis, qui souhaite fort te voir et L'envoyer en enfer. Au même instant Abderrahman s'avance, et lui plonge son épée dans le sein, en lui disant: Tu ne m'échapperus pas cette fois. Aussitot, au signal donné, les Sarrasins dispersés dans les rues se rassemblent en poussant de grands cris, tuent les gardes. ouvrent les portes, et sont entrer Caled et toute l'armée. On fait main basse sur tous ceux qui se rencontrent d'abord; mais, les principaux habitans demandant. quartier, Caled fit cesser le massacre. Maître de Bostra. il y mit une garnison de quatre cents chevaux. L'exercice de la religion chrétienne n'y fut plus permis qu'est payant tribut. Le traître Romain déclara publiquement son apostasie, et se joignit aux mahométans. La prise de Bostra fut suivie de celle de Palmyre, et de plusieum autres villes frontières de l'Arabie.

Tandis que Bostra étoit assiégée, Amrou, par ordre

d'Abubècre, faisoit le siége de Gaza. Dès que les Sarrasins parurent devant la ville, le gouverneur demanda un pourparler avec quelqu'un de leurs officiers. L'intrépide Amrou entra lui-même dans Gaza, et s'étant présenté au gouverneur, il le salua avec respect. Quelle couse vous amène ici? lui dit sièrement le Romain. L'ordre de Dieu et de notre maître, répondit Amrou. Si vous embrassez notre religion, vous deviendrez nos frères. Si vous voulez conserver la vôtre, obligez-vous à nous payer à perpétuité un tribut annuel, et nous vous défendrons contre vos ennemis. Autrement, il n'y aura que l'épée entre vous et nous. Le gouverneur reconnut à cette audace que c'étoit le chef de l'armée, et il donna ordre de le tuer quand il sortiroit de la ville. Un esclave d'Amrou, qui entendoit la langue grecque, en avertit son maître en arabe, que le Romain n'entendoit pas. Aussitôt Amrou, sans changer de ton ni de couleur: Seigneur, dit-il, je ne suis que le dernier des dix capitoines qui commandent l'armée. C'est par leur ordre que je vous parle. Ils souhaitent venir tous ensemble pour traiter avec vous, si je leur porte un sauf-conduit de votre part. Le gouverneur, espérant se saisir des dix tapitaines à la fois, révoqua l'ordre qu'il avoit donné, at Amrou regagna son armée. On l'attendit en vain à Gaza; et le gouverneur, plein de dépit de se voir trompé, mit à la tête de la garnison et des habitans en état de mbattre, et sortit en ordre de bataille. Les Sarrasins bi taillèrent en pièces tout ce qu'il avoit de troupes; ils i conpèrent le retour, et le poursuivirent l'espace de minze lieues jusqu'à la vue de Jérusalem, où il alla renfermer. Amrou, de retour à Gaza, dépourvue de su' forverneur et de garnison, n'eut pas de peine à s'en no lendre maître.

Les Sarrasins avoient alors sept mille hommes sous ieu commandement d'Amrou, trente - sept mille sous clui d'Abu-Obeïda; et Caled, commandant général,

An. 634.
Elmarin.
Okicy, hist.
des Sarrasine

Hist. univ. avoit amené de l'Irac quinze cents chevaux. Dès le mois de février, Caled rassembla toutes ces troupes, et marcha vers Damas. Ce pays, le plus beau et le plus riant de l'univers, étoit nommé dès-lors le paradis de la Syrie. Héraclius, se trouvant trop près de l'ennemi à Emèse, avoit choisi Antioche pour sa retraite. Informé du dessein des Sarrasins, il sit partir Calous avec cinq mille hommes pour se jeter dans Damas. Ce commandant prit le chemin d'Emèse, qu'il trouva bien pourvue de vivres, d'armes et de munitions de guerre. Il continus sa route vers Balbec, qui est l'ancienne Héliopolis. Cette ville, située sur une éminence, et défendue par une forte citadelle, renfermoit dans son enceinte les plus superbes édifices, dont les restes ont subsisté jusqu'à nos jours. A l'arrivée de Caloüs, les habitans vinrent au-devant de lui, jetant de grands cris, et donnant des marques de la plus vive douleur. Ils croyoient déjà voir à leurs portes Caled leur proposant l'apostasie, l'esclavage ou la mort. Caloiis, naturellement vain et fanfaron, les rassura, en jurant qu'à son retour il leur rapporteroit, la tête de Caled au bout de sa lance. Arrivé à Damas, au lieu de s'occuper des dispositions nécessaires pour 👢 soutenir un siège, il passa le temps en contestations avec 🛴 le gouverneur nommé Israïl, prétendant commander 🚡 en chef; ce qu'il ne put obtenir. Bientôt les Sarrasins parurent ; les habitans sortirent à la suite de la garnison, et se rangèrent en bataille. A leur vue, un brave Sarrasin nommé Dérar, excité par Caled, se détache de l'armée, et fondant sur eux avec la rapidité de la foudre, il tue quatre cavaliers, six fantassins, et retourne aussi vite qu'il étoit venu. Abderrahman, animé par cet exemple, en fait autant, et Caled, insultant les chrétiens, propose le dési à quiconque voudra le combattre. Les habitans jettent les yeux sur le commandant, qui, plus par honte que par sentiment de courage, s'avance vers Caled, qu'il veut intimider par ses bravades. Caled lui,"

répond par un coup de lance, le renverse de son cheval, se saisit de sa personne, et sait un nouveau dési au gouverneur, qui n'est pas plus heureux que le commandant. Sur le refus d'embrasser la nouvelle religion, ils sont mis à mort, et leurs têtes jetées dans la ville. Après plusieurs sorties sans succès, les habitans se tiennent renfermés, et envoient demander du secours à Héraclius. Cependant les Sarrasins, ayant appris des Arabes qui avoient servi dans les troupes de l'empire la fabrique et l'usage des machines de guerre, battoient la ville avec violence. Au bout de six semaines, les habitans, se croyant abandonnés, offrirent à Caled mille onces d'or et deux cents habits de soie s'il vouloit lever le siége. Il répondit qu'il ne partiroit qu'après les avoir rendus musulmans ou tributaires.

A la nouvelle du siége de Damas, l'empereur avoit Theoph. p. rassemblé les garnisons de la Syrie, et mis à leur tête 279. Cedr. p. 425. son frère Théodore. Si l'on en croit les historiens arabes, Hist. miscel. l'armée romaine étoit de cent mille hommes. Mais ces Du Cange, auteurs méritent peu de croyance sur le nombre des fam. byz. p. troupes chrétiennes, qu'ils exagèrent toujours, pour Okley. relever la valeur de leur nation. Comment Héraclius, renfermé dans Antioche, auroit-il pu en si peu de temps réunir tant de soldats? Aussi, selon le récit des auteurs chrétiens, Théodore n'en avoit guère que la moitié lorsqu'il marcha vers Damas. Caled détacha un corps de Sarrasins sous la conduite de Dérar, pour l'arrêter dans sa marche. Ils rencontrèrent les Romains près de Gabata. Dérar, malgré sa bravoure, fut fait prisonnier, et les Sarrasins fuyoient, lorsque Rafi, un de leurs officiers, s'opposant à leur fuite: Quoi donc. s'écria-t-il, avez-vous oublié que quiconque tourne le dos à l'ennemi offense Dieu et son prophète? Retournez à la charge; je marcherai devant vous. Qu'importe que votre chef soit mort ou prisonnier? Votre Dieu est vivant, il voit votre lâcheté. Ils reprirent courage, et

retournèrent sur les Romains. En ce moment, C arrive suivi d'un grand corps de troupes ; il s'éld'abord au travers des ennemis pour délivrer Dé mais, apprenant qu'on l'avoit sur-le-champ envo-Emèse sous l'escorte de cent cavaliers, il sait partir avec le même nombre de chevaux. Rafi atteint l'esc de Dérar, la taille en pièces, et vient avec son cama rejoindre Caled, qui pendant ce temps-là avoit d l'armée romaine. Il retourne incontinent au siég Damas. Théodore s'étant rendu auprès d'Héraclius fut fort mal reçu. On l'accusoit de faire des raille de l'empereur son frère, qui, traînant sa femme lui dans tous ses voyages, aimoit mieux abandor des provinces entières que de la perdre de vue. C censure fut d'autant plus sensible à Héraclius, qu étoit fondée. La perte de la bataille servit de prétez la disgrâce de Théodore; il fut renvoyé à Consta nople, avec ordre à Constantin de le faire garder à sans lui donner aucun emploi. Depuis ce tempsn'est plus parlé de Théodore frère d'Héraclius ; ce q fait penser à quelques auteurs qu'il avoit été tué batailie de Gabata.

Héraclius ayant rassemblé les débris de l'armée vi Niceph. p. Theoph.p. cue, en donna le commandement à deux généra C'étoient Théodore Trithurius, son sacellaire, c'es 279, 280. Cede. p. 425, dire intendant de son trésor, et Basne, Perse de nat Hist. miscel. qui s'étoit retiré sur les terres de l'empire pendant 4. 18. troubles de son pays. Baane avoit amené avec lui Sarhar, et par conséquent si Curio, hist. ignos resarne. p. tg. réputation d'un guerrier et Assumant bibl. or dépourve d'habiles génér de ses troppes. Ces deux es oese, y recurent un renfor · que leur armée se tro e combattans. Ils jugèr

amps, et de partager

troupes. Ils marchèrent ensemble vers Damas, chassant devant eux les différens corps de Sarrasins qui couroient le pays jusqu'à Emèse. Ils en tuèrent un grand nombre, et vinrent camper au bord du Bardanise; c'est le Baradi, qui passe à Damas. Mausor, gouverneur de la ville depuis la mort d'Israïl, avoit ordre de fournir de l'argent à cette armée; mais, comme il étoit mécontent de l'empereur, il disséra plusieurs jours. Enfin il arriva pendant une nuit, escorté d'une troupe nombreuse qui faisoit un grand bruit de timbales et de trompettes. Comme il n'avoit donné aucun avis, les soldats de Baane, s'imaginant que c'étoit les Sarrasins qui venoient fondre sur eux, prirent l'épouvante; un grand nombre se jeta dans le fleuve et y périt. Mausor retourna à Damas, après avoir causé plus de mal aux Romains par cette surprise qu'il ne leur avoit rendu de service par l'argent qu'il apportoit.

Caled, informé de l'approche des Romains, envoya ordre à toutes les troupes des Sarrasins dispersées dans le pays d'alentour de se rassembler à Ainadin, lieu aujourd'hui inconnu, mais qui devoit être à quelques lieues de Damas. Il décampa lui - même avec Abu-Obeïda, et ils prirent ensemble la route d'Ainadin, pour réunir toutes leurs forces et marcher à l'ennemi. La garnison de Damas, commandée par deux frères d'une grande valeur, nommés Pierre et Paul, les attaqua dans leur retraite, défit leur arrière - garde, et pilla leurs bagages, que Pierre conduisit aussitôt vers Damas, laissant son frère aux prises avec les ennemis. Caled, averti de ce désordre, accourut à la tête d'un détachement de cavalerie. Paul fut pris, et, de six mille chevaux sortis de Damas, il n'en rentra que cent. Cependant Pierre emmenoit quantité de semmes pripanières, la plupart de la tribu des Hémiarites, exerpies à monter à cheval et à combattre. La plus distinquée étoit Caula, sœur de Dérar. Elle égaloit son frère

...

en courage, et surpassoit en beauté toutes les femmes de l'Arabie. Pierre, ébloui des charmes de sa captive, avoit déjà tenté de la traiter en vainqueur; mais la sière Sarrasine, indignée des sollicitations d'un chrétien, l'avoit rebuté avec mépris. Tandis que Pierre et ses sol-. dats se reposoient à moitié chemin, elle persuada aux autres femmes de s'armer chacune d'un piquet de tente, et de s'en servir contre les ennemis lorsqu'ils viendroient pour les faire partir. Elles se rangèrent, et, se serrant dos à dos, armées de leurs piquets, elles se défendirent long-temps contre les sabres et les épées. Pendant ce nouveau genre de combat arrive Caled, qui poursuivoit les Romains à toute bride; il les charge, et, secondé des femmes, il en fait un grand carnage. Pierre fut tué. Paul voyant la tête de son frère, refusa de se faire musulman pour lui survivre, et eut aussi la tête tranchée.

Les Sarrasins, s'étant rendus à Ainadin, marchèrent aux Romains. Les deux armées étant en présence le 23 juillet, les généraux animèrent leurs soldats par les motifs les plus pressans. Du côté des Sarrasins, Caula et plusieurs autres femmes s'offrirent à combattre. Calcul accepta leur service, et les plaça à la queue de l'armée pour tuer les musulmans qui prendroient la fuite. Baans fit faire à Caled des propositions qui furent rejetées: Point de paix, répondit Caled, si vous ne vous rendér musulmans ou tributaires. L'armée romaine étoit plusi nombreuse, et, comme elle avoit le vent à dos, Caled différa le combat, faisant plusieurs mouvemens pour gagner le vent, qui dans ces vastes plaines roule de tourbillons de poussière. Enfin, comme les archers and méniens abattoient un grand nombre d'Arabes, il donné le signal, et les deux armées se choquèrent avec fureus Les Sarrasins, qui dans les batailles voyoient le paradi ouvert, prodiguoient leur vie. Ils avoient l'avantage lorsque Théodore envoya proposer une suspension

nes jusqu'au lendemain; il offroit d'avoir une conce avec Caled à la vue des deux armées. Son dessein de placer une embuscade pour se saisir de Caled; il fut trahi par le héraut même, qui découvrit à l la perfidie de Théodore. Sur cet avis, Caled acla conférence, et envoie pendant la nuit dix Sars sous les ordres de Dérar, qui égorgea les soldats embuscade, ivres et endormis. Le lendemain les ssins, plus animés encore que la veille, attaquèrent ée chrétienne, et en firent un horrible carnage. lus grande perte tomba sur l'armée de Théodore. en coûta pas cinq cents hommes aux Sarrasins. ane ne se crut pas vaincu. Ses soldats, pleins de mépour Théodore, et pour le prince même qui emoit un si mauvais général, proclamèrent Baane emir. Théodore, avec le reste des troupes, se sépara tôt de son collègue, et donna aux Sarrasins une elle occasion de vaincre. Après quelques jours de he, les deux armées se rencontrèrent près d'Emèse. eut un sanglant combat, dans lequel le vent du servit si bien les Sarrasins, que les Romains, aveupar les sables et la poussière, tomboient sous le cirre ennemi sans voir le bras qui les frappoit. Le e Sarbar se sauva dans Emèse, et Baane, ne pouplus espérer de sûreté dans l'empire après l'extraate proclamation de ses soldats, alla se cacher dans sert du mont Sinaï, où cet empereur d'une jourprit l'habit de moine. Dans cette bataille fut tué , qui avoit joint quelques troupes à celles de Baane. lant que les Perses dominoient en Syrie, un certain ph, homme hardi et entreprenant, s'étoit rendu re de Byblos, sans aucune opposition de la part Romains. Il ne prenoit d'autre titre que celui de iteur de l'empire sur la côte de Phénicie, qu'il débit contre Chosroës. Après lui, Job, sous le même exte, étendit son petit état jusqu'à Césarée de PhiLippe, et en Galilée. Elie, successeur de Job, servit l raclius contre les Sarrasins. Nous parlerons plus en tail de cette dynastie lorsque nous traiterons de l'é blissement des Maronites.

Le retour des Sarrasins vainqueurs ôta l'espéra aux habitans de Damas. Privés de toutes leurs ressou ces, ils ne voyoient d'autre parti que de se rendre. M Thomas, gendre de l'empereur, qui s'étoit enfermé d la ville sans titre et sans emploi, après avoir, pende le siège, soutenu par sa valeur le courage des habitat les retenoit encore par les motifs de religion et d'ha neur. Il fit sur les ennemis une furieuse sortie, dans quelle il eut un œil crevé d'un coup de flèche, tiré ! une femme dont il venoit de tuer le mari. Deux aut sorties coûtèrent du sang aux Sarrasins; mais la moi de la garnison et des habitans y laissa la vie. Enfin envoya demander à Caled une suspension d'armes po traiter de la capitulation. Il la refusa. On s'adressa nuit suivante à Abu-Obeïda, plus doux et plus humai qui campoit à une autre porte. Ce général voulut bi traiter avec eux, et leur accorda sept églises. L'acco étant fait, il reçut des otages, et entra dans la ville av cent hommes, auxquels il défendit de tirer l'épée. C pendant Caled, n'étant pas instruit du traité, donne un violent assaut. Tandis qu'on se battoit de part d'autre avec un égal acharnement, un prêtre nomn Josias vint trouver Caled, et lui offrit d'introduire l musulmans. Caled lui donna cent hommes, qui eure ordre de rompre les portes dès qu'ils seroient entri Ce qui étant exécuté, les Sarrasins se jetèrent de côté-là dans la ville, massacrant tous ceux qu'ils troi voient sur leur passage. En avançant, Caled rencont Abu-Obeïda à la tête de sa troupe, l'épée dans le for reau, et marchant en paix. Etonné de cefte inaction il apprend le traité fait avec les habitans; il ent dans une grande colère, protestant qu'on n'avoit

conclure sans la participation du principal chef, 'il n'y auroit aucun égard. En même temps les s, altérés de sang, se jetoient sur les habitans, dont seroit pas resté un seul, si Abu-Obeïda, à force ères, n'eût calmé l'impitoyable Caled. Ce fut ainsi damas tomba au pouvoir des Sarrasins, le trend'août, après six mois de siége. On déclara aux ıns qu'ils étoient maîtres de se retirer où ils vouit; mais Caled ne voulut leur-accorder que trois de sûreté, après lesquels on pourroit les traiter en nis, en quelque lieu qu'ils se trouvassent. On leur t de sortir avec leurs effets, et chacun une arme, , arc ou épéc. Le mouvement qu'un ordre si riux excitoit dans la ville ressembloit au tumulte accagement et d'un pillage. On voyoit emporter ité d'or, d'argent, de pierreries. Outre la gardele l'empereur, il y avoit plus de trois cents chare soie teinte en pourpre, et d'étoffes précieuses. és de larmes, osant à peine faire entendre leurs ets au milieu des risées et des insultes des Sarrapaisant le seuil de leurs maisons, et traînant après urs femmes et leurs enfans, ils partoient courbés i crainte du cimeterre ennemi autant que sous les ux dont ils étoient chargés. Dans cette troupe déde on voyoit des dames foibles et délicates, nourins les délices de ce beau pays, se traîner à pied es déserts affreux et des montagnes escarpées, ınt de faim et de soif, et privées de tous les souens de la vie. Les habitans qui s'assujettirent à un tribut eurent la liberté de rester à Damas; ce fut le plus petit nombre. On dit qu'à la prenouvelle qu'Héraclius reçut de la prise de Damas, ria, adieu la Syrie; et qu'il fit dès ce moment ses itions pour abandonner le pays et retourner à antinople.

rant le siége de Damas, l'amour fit naître une

aventure qui se termina par l'éyénement le plus tra que. Une patrouille de Sarrasins entendit pendan nuit hennir un cheval qui sortoit par une des porte la ville. Ils l'attendirent, et firent prisonnier celui le montoit. Un moment après, ils virent sortir d même porte un autre cavalier, qui appela le prer par son nom. Ils ordonnèrent à leur prisonnier de répondre, afin de l'attirer et de le prendre. Le pren cria en langue grecque, l'oiseau est pris. Sur-le-cha le second tourna bride et rentra dans la ville. Les Sa sins devinèrent aisément que le premier avoit av l'autre. Ils vouloient d'abord le tuer; mais ils jugè plus à propos de le conduire à Caled. Qui es-tu? manda le général sarrasin. « Je suis (répondit-il) « homme de qualité; mon nom est Jonas. J'ai fia " une jeune fille que j'aime avec passion, et dont je « aimé. Mais, sur le point de la célébration du mari « les parens me l'ont refusée, disant qu'ils avc « changé de dessein. Nous sommes convenus sect « ment de sortir de la ville. Je l'ai avertie de mon « heur pour l'en garantir. Je ne puis vivre sans la v « mais je mourrois si je la voyois captive. Otez-me « vie, ou ma douleur me l'ôtera bientôt. » Oui mourras, reprit Caled, si tu refuses de te faire mu man; mais, si tu embrasses la vraie religion, rie manquera à ton bonheur. Je te rendrai ton épouse que la ville sera prise. Jonas, aveuglé par sa pass prit sans balancer le dernier parti; et, plus ardent prise de la ville que tous les Sarrasins, il les servit? chaleur. Dès que la capitulation fut arrêtée, il che sa maîtresse; et l'ayant trouvée dans un monastère elle s'étoit consacrée à Dieu pour le reste de ses jo il lui raconta son aventure, et voulut l'engager à le vre. Elle le rejeta avec horreur, et rien ne put l'ébi ler dans sa résolution. Lorsque Thomas et les ar chrétiens sortirent, elle partit avec eux.

Les trois jours accordés aux habitans pour assurer leur retraite étant écoulés, Caled, suivi de quatre mille chevaux, se mit à leur poursuite. Il y étoit excité par le désir d'enlever un si riche butin, par la rage désespérée de Jonas, et par le zèle de Dérar, barbare dévot de l'islamisme, qui faisoit grand scrupule aux pieux musulmans d'avoir épargné tant de sang infidèle. Après une route très-pénible par des montagnes impraticables, Caled atteignit près de Laodicée ces infortunés fugitifs. Il les trouva qui se reposoient sur l'herbe, où ils avoient étendu leurs habits après une grande pluie. Il en fit un cruel massacre. Thomas fut tué en se défendant vaillamment: Jonas y retrouva sa fiancée; elle se battit contre lui; mais, ayant été renversée par terre, devenue prisonnière de son amant, elle se perça le cœur d'un couteau. Une autre femme d'une rare beauté, distinguée de toutes les autres par la richesse de sa parure, se distinguoit encore plus par son courage. Elle se battit long-temps contre Rafi, dont elle tua le cheval avant qu'il pût l'obliger à se rendre. Enfin Rafi, s'en étant rendu maître, l'offrit à Jonas pour le consoler de la perte de son épouse; mais Jonas, inconsolable, la refusa. Caled, apprenant que cette belle héroïne étoit la veuve de Thomas et la fille de l'empereur, fut assez généreux pour la faire conduire à Antioche avec honneur, et remettre entre les mains de son père.

Abubècre mourut de phthisie le jour même de la Theoph prise de Damas, âgé de soixante-trois ans. Il avoit ré- 279: Cedr. p. gné deux ans et deux mois et demi. Ce qui rend sa mémoire plus précieuse aux musulmans, c'est qu'il remeillit et réduisit en un corps les chapitres de l'Alcoran Porph. Mais ce qui lui doit conserver c. 18. letime de toutes les nations, c'est son désintéresse- Albufare ment et sa justice. Après la conquête et le pillage des Hotting tradition riches contrées, sa succession ne monta qu'à cinq 2, c. 5. talers, qui font environ quarante écus de notre mon-

Pagi ad

Okley. Hist. univ. bibl. orient.

noic. Il ne prenoit dans le trésor pour sa dépense journalière que trois drachmes, 'c'est-à-dire, environ D'Herbelot, cinquante sous. Tous les vendredis, qui sont les jours de dévotion dans la religion musulmane, il distribuoit ce qu'il y avoit d'argent dans le trésor, à proportion du mérite de chacun, d'abord aux gens de guerre, ensuite aux savans (ils appeloient ainsi leurs théologiens, leurs poëtes, leurs astrologues), enfin à ceux qui avoient mérité quelque récompense par leur travail. Mahomet lui avoit donné-deux surnoms, celui de Seddik, c'est-à-dire témoin sidèle, parce qu'il avoit 4 attesté aux Arabes la vérité du voyage céleste du prophète, et celui d'Atik, qui signifie le prédestiné. Il désigna Omar pour son successeur; et comme Omar le. prioit de ne point penser à lui, disant qu'il n'avoit pas besoin de cette dignité: Je le sais bien, répliqua le calife; mais cette dignité a besoin de vous. Son tes- : tament commençoit par ces paroles mémorables: Ceci est le testament d'Abubècre, qu'il a fait sur le point de sortir de ce monde pour entrer dans l'autre, dans le temps où les incrédules commencent à croire, où les impies n'ont plus de doutes, et où les menteurs, disent la vérité. Il avoit souvent à la bouche cette sentence : Les bonnes actions sont une sauvegarde contre. les coups de l'adversité. Il étoit maigre et de haute taille; il buvoit et mangeoit peu. L'exemple de ses vertus apparentes étoit bien capable de séduire ceux que l'épée. de Caled avoit conquis à la religion musulmane.

Omar, qui lui succéda, fut, selon quelques auteurs,... le premier des califes qui prit le titre d'émir al moumenin, c'est-à-dire prince des sidèles. Ce mot, corrompu dans les langués de l'Europe, a formé celui de miramolin. A la nouvelle de la mort d'Abubècre et dez l'élévation d'Omar, Caled s'écria: Je ne suis donc plus général. En esset, dès le premier octobre arriva ntilettre d'Omar qui nommoit Abu-Obeïda comman

dant principal en Syrie. Omar le préféroit à cause de sa douceur et de sa modestie. Ce Caled, qu'on peut regarder comme un de ces puissans et terribles instrumens que Dieu emploie dans sa colère pour la destruction des empires, ce génie violent et impétueux, mais vraiment magnanime, descendit sans murmurer aux emplois subalternes; il soumit sa fierté naturelle à l'amour du bien public, et sacrifia de bonne soi tout ce qu'il avoit de talens et de forces à la gloire d'un général auquel il se sentoit supérieur.

Héraclius étoit désespéré des nouvelles qu'il recevoit Niceph. p. tous les jours. Ayant assemblé son conseil, il demanda Theoph. p. quelle pouvoit être la cause des succès étonnans des 280. Arabes, si inférieurs aux Romains pour le nombre, Hist. miscel. pour la science militaire, pour la manière de s'armer; l. 18. barbares misérables, la plupart sans armes désensives, H'partuos. ayant même à peine assez d'habits pour se couvrir. Pagi ad Ba-Après quelques momens de silence, un vieillard se leva, ron. et dit qu'on ne pouvoit attribuer les victoires des Sarrasins qu'à la colère de Dieu irrité contre les Romains, qui, foulant aux pieds les lois de l'Evangile, s'abandonnoient aux plus honteux désordres, et se faisoient une guerre intestine, plus opiniâtre que celle des Sarrasins, par leurs concussions, leurs violences, leurs injustices et leurs usures. L'empereur convint de la vérité de ces reproches, et déclara qu'il alloit quitter la Syrie et se retirer à Constantinople. En vain ses officiers lui représentèrent que cette retraite ôteroit le courage à ses sujets, et fourniroit aux Sarrasins un sujet de triomphe, il persista dans sa résolution, et partit pour Jérusalem. Persuadé que cette ville seroit bientôt la proie de l'armée musulmane, il vouloit du moins muver la sainte croix, qu'il avoit eu l'honneur de retirer des mains des Perses. Le patriarche Sophrone, fondant en larmes avec tout son peuple, lui remit ce par acré dépôt, et l'empereur prit par terre le chemin de

Constantinople avec l'impératrice. Ce prince, dont l'esprit étoit affoibli par ses malheurs, étoit devenu timide, et craignoit la mer. Arrivé au Bosphore, il n'osa se montrer, vaincu et fugitif, à cette même capitale, où, vainqueur des Perses, il avoit fait quelques années auparavant une entrée qui rappeloit les triomphes des anciens Romains. Il s'arrêta dans le palais d'Hérée, sur la côte d'Asie, et y séjourna long-temps, malgré les instances des magistrats et du sénat, qui le pressoient de se rendre aux vœux d'un peuple dont il étoit chéri. Il se contentoit d'envoyer ses fils les jours de sêtes et de réjouissances publiques pour assister, selon l'usage, à l'office solennel, et pour présider aux jeux du Cirque. Pendant ce séjour, il découvrit ou crut découvrir une conjuration formée contre sa personue. On en accusoit Athalaric, son fils naturel, Théodore, son neveu, fils de son frère Théodore, et plusieurs autres de moindre considération. Sa mélancolie lui fit croire aisément qu'ils étoient coupables; et, sans beaucoup d'examen, il leur fit couper le nez, les mains, et le pied droit. Athalaric fut relégué dans l'île du Prince, et Théodore dans celle de Gaulos, aujourd'hui Gozo, près de Malte. Enfin l'empereur consentit à rentrer dans Constantinople. Mais, pour ménager sa foiblesse, il fallut jeter sur le Bosphore un pont de bateaux que l'on recouvrit de terre, et dont les côtés, garnis de branches d'arbres et de seuillages épais, déroboient la vue de la mer. Après avoir passé sur ce pont comme sur la, terre ferme, il côtoya le rivage jusqu'à la pointe du golfe de Céras; et, ayant traversé le pont du Barbyssus, il entra dans Constantinople.

eoph.p.

nacin.

Tant d'infortunes n'avoient pas encore fait perdre à ce prince la réputation qu'il s'étoit acquise dans la miscel. guerre de Perse. Cubrat, roi des Bulgares, secoua le joug du kan des Abares; il les chassa de ses états avec\_ outrage, et leur en désendit l'entrée. En même temps

il envoya une ambassade à Héraclius, et sit avec lui un traité de paix qui dura inviolablement jusqu'au règne de Constantin Pogonat. Héraclius envoya des présens au roi des Bulgares, et lui conféra le titre de patrice. La Palestine, déjà alarmée des ravages des Sarrasins, sut encore affligée d'un terrible tremblement de terre, dont les secousses se renouvelèrent par intervalles pendant quarante jours. Ce sléau suivi de la peste, qui emporta grand nombre d'habitans.

Abu-Obeïda fit reposer ses troupes à Damas, dont la conquête lui ouvroit les portes de la Phénicie et de toute la Syrie. Le reste de l'année et le commencement de la suivante se passèrent en courses et en ravages, qui s'étendoient à trente lieues à la ronde. A quelque distance de Tripoli étoit le monastère d'Abilkodos, célèbre par le séjour d'un saint vieillard dont la vertu étoit renommée dans tout le pays d'alentour. On venoit de toutes parts lui demander sa bénédiction; on lui amenoit les nouveaux mariés pour les bénir. Les Sarrasins n'auroient pas troublé cette dévotion, s'il n'y eût eu une foire très-riche et très-fréquentée qui se tenoit tous les ans à Pâques près de ce monastère. Le général résolut de la piller. Il sit partir, dans ce dessein, Abdalla, avec cinq cents cavaliers. Un chrétien perfide, qui avoit donné cet avis, servit de conducteur; et, ayant pris les devans pour reconnoître le lieu, il rapporta qu'il y avoit cette année un concours beaucoup plus grand qu'à l'ordinaire ; que le gouverneur de Tripoli y avoit amené a fille, mariée depuis peu, pour recevoir la communion des mains de ce vénérable moine, et qu'elle étoit excortée de vingt mille chevaux. Sur ce rapport, les Sarrasins étoient d'avis de s'en retourner; mais Abdalla protesta qu'il ne fuiroit pas, et que, dût-il être seul, il iroit, de peur de s'attirer la colère de Dieu, toujours met à punir ceux qui se portent avec froideur à son service. Les Sarrasins, touchés de ces pieux sentimens,

5

**P** 

An. 635. Okley.

s'écrièrent qu'ils ne l'abandonneroient pas. Ils avancent et arrivent pendant que le vieillard prêchoit à une foule de gens qui se pressoient autour de lui pour l'entendre. La jeune épouse, environnée de sa garde, brilloit au milieu de cet auditoire. A cette vue, Abdalla se tournant vers ses Sarrasins: Mes amis, leur dit-il, l'apôtre de 1)ieu a déclaré que le paradis est sous l'ombre des épées; nous allons gagner un riche butin ou un heureux martyre. En même temps il s'élance le cimeterre à la main au travers de cette assemblée, et la dévotion musulmane en fait une sanglante boucherie. Les chrétiens, s'imaginant avoir sur les bras tous les Sarrasins de Damas, fuient de toutes parts avec d'horribles cris; mais, s'étant bientôt reconnus, et s'apercevant que ce n'étoit qu'une poignée d'ennemis, ils reprennent courage, et enveloppent les Sarrasins; en sorte, dit un auteur arabe, que cette troupe d'élus ne paroissoit que comme une tache blanche sur la peau d'un chameau noir. Pendant que les Arabes se défendent avec courage, Abdalla envoie à toute bride demander au général un prompt sebours. Abu - Obeïda n'avoit osé jusqu'alors employes Caled, qu'il croyoit irrité. Il avoit cependant besoin de sa vivacité et de sa valeur dans un danger si pressant. Il le conjure, au nom de Dieu, de courir au secours de ses freres: Commande, lui dit Caled; j'obstrois à un enfant, si le calife lui avoit donné le commandement de l'armée. Tu me trouveras toujours prêt à suivre tes, ordres. Je te respecte encore à un autre titre; tu as professé avant moi la véritable religion. Il part aussitôt aveg sa troupe, et arrive lorsque les Sarrasins étoient aus abois. Sa vue ranime leur courage ; ils se joignent ; ils fondent tous ensemble sur les chrétiens; tout est masssacré; le gouverneur de Tripoli est tué par Dérar; of n'épargue que le vieillard, par respect pour la mémois d'Abubècre, qui avoit accordé sa protection aux moines On enlève toutes les richesses étalées autour du monastère. La nouvelle mariée est prise avec quarante filles qui l'accompagnoient : on la donne à Abdalla.

Dès que Caled fut de retour à Damas, Aburendit compte au calife de ce qui s'étoit passé. Il donnoit dans sa lettre de grands éloges à Caled, qu'il savoit qu'Omar haïssoit. Il l'avertissoit en même temps d'un désordre scandaleux qui s'introduisoit dans l'armée: Nos musulmans, disoit-il, ont appris en Syrie à boire du vin. Omar répondit que ces prévaricateurs méritoient d'être privés de tous les biens de la vie; qu'au lieu de satisfaire leurs appétits sensuels, ils feroient bien mieux d'observer les commandemens de Dieu, de croire en lui, de le servir et de lui rendre graces. Ce sont les termes de sa lettre. Il condamnoit tous ceux qui avoient bu du vin à recevoir quatre-vingts coups de baton sur la plante des pieds. Cette sentence fut scrupuleusement exécutée. Mais ce qu'il y eut d'étonnant, c'est qu'Abu-Obeïda vint à bout de persuader à ses soldats que ceux qui se sentoient coupables de ce crime devoient s'accuser eux-mêmes, et s'offrir à la punition. Il y en eut un grand nombre que leur conscience seule conduisit au supplice, et qui se soumirent volontairement à cette rigoureuse pénitence.

Le général, ayant laissé à Damas une garnison de cinq cents chevaux, prit la route d'Alep, l'ancienne Bérée, à dessein de s'emparer de cette place importante, et d'aller ensuite assiéger Antioche. Mais un ordre l'Omar l'arrêta devaut Emèse. Il avoit déjà fait ses dispositions pour le siége, lorsque les habitans vinrent lui chir dix mille pièces d'or et deux cents robes de soie pour obtenir une trève d'un an. Ils promettoient de soumettre lorsque les Sarrasins se seroient rendus lattres d'Alep, d'Alhadir et de Kennesrin, qui est l'anteres d'anteres d'anter

toient à payer tribut, et s'engageoient à secourir les nationale ans de tout leur pouvoir. On leur rendoit leurs fermand, leurs enfans et tous leurs effets; on enregistroit leur nom et leur demeure. Cette conduite facilita les progrès des Arabes. Ces chrétiens., ainsi enrôlés, leur servoient d'interprètes, de guides et d'espions. Les habitans d'Alhadir et de Kennesrin étoient tentés de suivre cet exemple; mais Luc, gouverneur de ces deux places, qui étoient voisines, résolut de se désendre. Cependant il dissimuloit, et fit demander au Sarrasin une trève d'un an, qui lui fut accordée, à condition que, si l'empereur envoyoit du secours. les deux garnisons se tiendroient renfermées dans leurs murailles, sans donner aucune assistance aux troupes impériales. On convint que les habitans, pour la sûreté de leurs terres, placeroient une marque sur leurs limites. Ils y dressèrent une colonne qui portoit la statue d'Héraclius. Quelques cavaliers arabes, passant par là, s'arrêtèrent pour considérer cette statue, qu'ils admiroient, quoiqu'elle fût assez grossière. Elle avoit des yeux postiches. Un Sarrasin par hasard lui fit sauter un œil du bout de sa lance. Ce fut pour les habitans de Kennesrin une infraction manifeste de la trève. Ils envoyèrent faire de grandes plaintes au général, qui leur protesta qu'on n'avoit eu aucun dessein d'insulter l'empereur, offrant telle satisfaction qu'ils pourroient raisonnablement dé-.. sirer. Ils répondirent que rien ne les satisferoit que la · loi du talion, et qu'il falloit crever un œil à Omar. A cette parole, peu s'en fallut que les Sarrasins ne les missent en pièces. Mais Abu-Obeïda arrêta leurs bras en leur disant qu'ils devoient pardonner à ces Grecs, 5 nation imbécille et dépourvue de sens ; que ces misérables vouloient apparemment parler non de la personne d'Omar, mais de son image. Il offrit aux députés de leur donner la sienne, dont ils feroient-ce qu'ils jugeroient à propos. Ils s'obstinèrent à vouloir celle d'Omar;

le Sarrasin, plus sensé qu'eux, y consentit; et ils traitèrent la statue d'Omar comme on avoit traité celle d'Héraclius. Cette représaille, loin d'irriter la cour de Médine, ne servit qu'à la divertir.

Quelques mois après on apprit à Damas que le gou- Elmacin verneur de Kennesrin, sans avoir égard aux conditions de la trève, avoit demandé du secours à l'empereur, et qu'il étoit sorti de la ville pour aller au-devant. Abu-Obéida partit aussitôt, et envoya devant lui Caled avec quelques troupes. Suivant dans sa marche le cours de l'Oronte, il accorda la même trève aux habitans d'Arestan, de Hama et de Chizar : ce sont des villes situées le long de ce fleuve, et qui portoient encore les noms d'Aréthuse, d'Epiphanée et de Larisse. Il n'eut pas besoin de passer outre. Caled, toujours prompt dans ses expéditions, avoit rencontré le gouverneur à la tête d'une troupe plus forte que la sienne; ce qui ne l'avoit pas empêché de le combattre, de le vaincre, et de le tuer même dans le combat. Les habitans, ayant perdu leur gouverneur, s'étoient soumis aux Sarrasins. Malgré la déplorable situation des chrétiens, ils contribuoient à se ruiner eux-mêmes par leurs divisions. Il y avoit dans Alep assez de forces pour secourir Kennesrin, et ces deux villes ne sont éloignées l'une de l'autre que de cinq à six lieues; mais les deux gouverneurs étoient si peu d'accord, qu'on ne put les engager à se réunir pour hdésense de la cause commune. Le sort d'Alhadir suivit chi de Kennesrin.

Les musulmans murmuroient de toutes ces trèves M'Abu-Obeïda accordoit aux villes chrétiennes. C'ètoit, à leur avis, trahir les intérêts de Dieu et de son ... prophète ; Omar lui-même en fit par lettres des reprodes à son général. Mais Abu-Obéïda, religieux obserteur de sa parole, essuya ces mécontentemens pluque de prévenir d'un seul jour le terme fixé par les eventions. Cependant, pour apaiser ces murmures,

Okley.

en attendant l'expiration de la trève faite pour Emèse, il alla faire le siége de Balbec. Les habitans, voyant du haut de leurs murs paroître les Sarrasins, s'imaginèrent que ce n'étoit qu'un parti de fourrageurs, et envoyèrent contre eux six mille chevaux qui furent taillés en pièces. Le général, qui épargnoit le sang autant que sa loi pouvoit le permettre, les invitoit en vain à se rendre. Ils firent plusieurs sorties, dans lesquelles Habis, leur commandant, signala sa valeur, et repoussa rudement les Sarrasins. Enfin, s'étant laissé emporter trop loin par son courage, les ennemis lui coupèrent le retour; et les habitans, pour lui sauver la vie, capitulèrent et reçurent garnison sarrasine.

An. 636.

Le terme de la trève étant expiré, Abu-Obeïda retourna devant Emèse. Comme la ville étoit forte et abondamment pourvue pour un long siége, après une vigoureuse sortie où ses troupes furent fort maltraitées, il s'avisa d'un stratagème. Il offrit aux habitans de se retirer, à condition qu'ils fourniroient à son armée des vivres pour cinq jours. La proposition fut acceptée. Après avoir reçu les provisions dont on étoit convenu, il acheta toutes celles qui restoient dans Emèse. Son intention étoit de revenir bientôt assiéger la ville dépourvue de vivres. Pour masquer ce dessein, il marcha vers les trois villes situées sur l'Oronte, dont la trève ne subsistoit plus. Il se présenta d'abord devant Arrestan, place bien fortifiée, et munie d'un bou nombre de troupes, et la somma de se rendre. Sur le refus du gouverneur, il le pria de lui permettre d'y laisser quelque gros bagages qui l'embarrassoient, disoit-il, dans m. marche. Le gouverneur, se trouvant trop heureux de \_\_\_ voir les Sarrasins s'éloigner, y consentit. Abu-Obeide fit enfermer vingt de ses plus braves capitaines dans au tant de caisses, qui furent portées dans le château, 🐛 se mit en marche comme pour aller ailleurs. Il lais-Caled en embuscade près de la ville avec quelque

troupes. Dès que les ennemis eurent décampé, les habitans, ravis de joie, coururent à la grande église pour rendre à Dieu des actions de grâces. Les Sarrasins enfermés, les entendant chanter, sortent de leurs caisses, se saisissent de la semme du gouverneur, qui étoit demeurée dans le château, la forcent de leur donner les cless de la ville. Ils courent à l'église, massacrent cette multitude d'habitans; et ouvrent les portes à Caled. On permit à ceux qui restoient de se retirer où ils vondroient. Quelques-uns changèrent de religion, la plupart se retirèrent à Emèse. On laissa dans la place deux mille hommes de garnison. Quoique les auteurs arabes ne disent rien de Hama dans le récit de cette expédition, il est à croire qu'on s'en empara avant que de passer outre pour aller à Schizar. Dans cette dernière ville, les habitans tuèrent le gouverneur qui vouloit se défendre, et portèrent les cless au général sarrasin. Il les traita humainement, sans les obliger même à changer de religion. Maître de ces trois places, il revint sur ses pas, et reparut devant Emèse lorsqu'il y étoit le moins attendu.

Dès le premier jour les habitans, résolus de se défendre, firent sortir cinq mille cavaliers bien armés et pleins de courage, qui tombèrent sur les Sarrasins occupés du campement, et en tuèrent un grand nombre. Pendant deux mois que dura le siége, ce ne furent que combats continuels, où les assiégés avoient presque toujours l'avantage malgré le nombre supérieur des Sarrasins. Dans une de ces actions, Caled fit preuve d'une vigueur extraordinaire. Son épée s'étant rompue tandis qu'il se battoit contre un cavalier, il se jeta sur lui, le saisit, et le serra si fortement, qu'il lui brisa les côtes, et le renversa mort de son cheval. Enfin, par le conseil de Caled, les Sarrasins eurent recours à la ruse. Ils décampent en tumulte, et feignent de prendre la fuite: les habitans les poursuivent assez loin. Alors les Sarra-

sins, faisant volte-face, les enveloppent et les taillent en pièces. Le gouverneur, qui s'étoit distingué par son courage dans toutes les sorties, fut tué en combattant. La place, qui depuis long-temps manquoit de vivres, dénuée alors de troupes et de commandant, consentit à capituler. Les Sarrasins ne se rendirent pas difficiles; ils apprenoient, ce qu'on ignoroit dans la ville, que l'empereur avoit fait un dernier effort, et qu'ils alloient incontinent avoir sur les bras une armée formidable. Dans une conjoncture si pressante, ils se contentèrent de la parole des habitans, dont ils reçurent des otages, sans se donner le temps de prendre possession de la ville, et se mirent en marche pour livrer une bataille ' qui alloit décider du sort de la Syrie.

acin.

Héraclius avoit rassemblé toutes les forces de l'Asie ?, dis. et de l'Europe, dont il avoit donné le commandement à un général nommé Manuel. Jabala, roi des Arabes de Gassan, chrétien de religion, y avoit joint ce qu'il avoit de soldats. Si l'on veut en croire Elmacin, l'armée romaine étoit de deux cent quarante mille hommes; mais, selon toute apparence, il en faut au moins rabattre la moitié, et c'en eût encore été trop aux Scipions et à César, avec des soldats tels que les leurs, pour subjuguer l'univers. Manuel donna ordre à Jabala de marcher toujours à la tête avec ses Sarrasins, disant qu'il n'y avoit rien de tel que le diamant pour couper le diamant. Cette armée, aussi insupportable aux provinces que les ennemis mêmes, s'abandonnoit sur son passage à toute sorte de désordres : funeste présage pour le succès. Le bruit de son approche essraya d'abord les Sarrasins; plusieurs d'entre eux vouloient se retirer en Arabie; mais les plus braves s'écrièrent qu'ils aimoient mieux mourir pour la défense de cette contrée opulente et délicieuse, qu'ils venoient de conquérir au prix de leur sang, que de retourner dans leurs déserts pour y traîner une vie pauvre et misérable. Leur armée étoit de trentesix mille hommes. Ils se rendirent près de la ville d'Yarmouc, sur les bords d'une rivière de ce nom. Manuel vint camper à leur vue; mais il ne se pressa pas de donner bataille. Il avoit ordre de l'empereur de faire des propositions de paix. Elles furent rejetées. Il se passa plusieurs jours en pourparlers. Les Sarrasins tentèrent inutilement d'engager Jabala à garder la neutralité. Caled, irrité de sa résistance, attaqua pendant la nuit son quartier; il y jeta le désordre, et massacra un assez grand nombre de ses Arabes; mais il y laissa prisonniers les trois plus braves officiers des troupes sarrasines, Dérar, Rafi et Yézid.

A la première nouvelle qu'Abu-Obeïda avoit reçue de la marche des Romains, il avoit dépêché un courrier au calife pour demander le secours de ses prières, et un renfort de troupes. A l'arrivée du courrier, Omar monta en chaire dans la mosquée de Médine, et représenta aux musulmans de quel mérite il étoit de combattre pour la cause de Dieu. Il répondit à son général par une lettre remplie de consolations spirituelles tirées de l'Alcoran; il lui envoya sa bénédiction, et, ce qui valoit mieux sans doute, huit mille hommes sous le commandement de Saïd, capitaine d'une grande valeur, qui, ayant rencontré dans sa marche le gouverneur d'Amman à la tête de cinq mille hommes, les tailla en pièces sans qu'il en restât un seul. Les vainqueurs arrivèrent au camp, portant au bout de leurs lances les têtes écorchées des ennemis: spectacle affreux, qui ralluma le courage de l'armée sarrasine.

En attendant ce secours, Abu-Obeïda amusoit les chrétiens par des conférences. Caled fut un des négociateurs. Il se fit accompagner de cent Sarrasins. Manuel vouloit que Caled vînt le trouver seul, ce qu'il refusa. On prétendit l'obliger, lui et toute sa troupe, de mettre piet à terre à l'entrée de la tente de Manuel et de rendre leurs épées : il rejeta sièrement tout ce cérémonial, et il

2

•

fallut lui permettre d'entrer comme il voulut. Les Sarrasins trouvèrent le général romain assis sur une estrade élevée, et des siéges préparés pour eux. Ils ôtèrent les siéges, et s'assirent à terre. Manuel leur en demandant la raison: Dieu, dit Caled, a donné la terre aux musulmans pour leur servir de siège, et c'en est un plus riche que les plus superbes tapis des chrétiens. Manuel se plaignit d'abord des hostilités des Sarrasins; Caled lui répondit ce qu'il voulut. Le Romain, étonné de la noblesse de ses réponses, ne put s'empêcher de lui témoigner que sa visite lui donnoit de l'estime pour les Arabes, qu'on lui avoit dépeints comme une nation ignorante et stupide. Nous étions tels en effet, reprit Caled, avant que Dieu nous est encoyé Mahomet son prophète pour nous apprendre à distinguer la vérité d'avec l'erreur. Dans le cours de la consérence, Manuel et Caled s'échaussèrent, et le Sarrasin s'emporta jusqu'à dire qu'un jour il verroit Manuel conduit à Omar, la corde au cou, pour avoir la tête tranchée. Manuel répondit: Tu ne me parles sans doute avec tant d'insolence que par confiance dans le droit des gens qui met à couvert les ambassadeurs ; mais je te châtierai dans la personne des trois prisonniers tes amis, auxquels je vais sur le champ faire trancher la tête. Prends bien garde à ce que tu vas faire, reprit Caled en sureur; je jure par le nom de Dieu, par Mahomet, et par le saint temple de la Mecque, que, si tu les fais mourir, je te tuerai tout à l'heure de ma propre main, et que les musulmans qui sont ici tueront chacun leur homme, quoi qu'il puisse en arriver. En même temps il se lève et tire son épée; tous les Sarrasins en sirent autant. Manuel, esfrayé, ne jugea pas à propos d'éprouver si Caled tiendroit parole; il se radoucit, et lui dit qu'il ne vouloit point avoir de démêlé avec lui au sujet des prisonniers. Il remirent leurs épées dans le fourreau, et le reste de la conférence se passa tranquillement. Manuel fit même présent de

prisonniers à Caled, et lui demanda la tente d'écarlate qu'il avoit apportée et dressée vis-à-vis de celle du général romain. Caled la donna de bonne grâce, et ne voulût rien accepter de ce que Manuel lui offroit en échange, estimant plus que tous les trésors des Romains la liberté des trois plus vaillans officiers de son armée.

Les conférences n'ayant fait qu'animer de plus en plus les deux partis, on se prépara de part et d'autre à combattre. Abu-Obeïda remit à Caled le commandement de l'armée. Ce sage général, excellent pour le conseil, avoit l'âme assez grande pour reconnoître sans jalousie la supériorité que Caled avoit sur lui dans l'exécution. Il se tint à l'arrière-garde, sous le drapeau jaune-sous lequel Mahomet avoit combattu. La présence du général et la vue de ce redoutable drapeau étoient une puissante barrière pour empêcher les Sarrasins de prendre la fuite. Ce fut pour la même raison qu'on plaça les semmes derrière l'armée. Abu-Sofian, un des principaux capitaines, chargé d'exhorter les soldats, leur dit pour toute harangue: Musulmans, songez que le paradis est devant vous, le diable et le seu de l'enser derrière. Les deux armées s'ébranlèrent, et les Romains, très-supérieurs en nombre, renversèrent du premier choc la cavalerie arabe, et la séparèrent du reste de l'armée. Mais les fuyards furent si mal reçus des femmes, qui les accabloient d'insultes, qu'ils aimèrent mieux retourner au combat que d'essuyer un si sanglant assront. Repoussés encore, ils entraînèrent avec eux Abu-Sofian, qui reçut au visage un grand coup de piquet de tente de la main d'une semme. Enfin les Sarrasins, trois sois repoussés et trois sois obligés par les semmes de retourner à la charge, commençoient à prendre l'avantage, lorsque la nuit sépara les combattans. Abu-Obeïda la passa partie en prière, partie à visiter le camp, à encourager ses soldats, à consoler les blessés, à les panser de ses propres mains, en leur disant que les ennemis souftroient les mêmes douleurs, mais qu'ils m'éto<mark>ient pas</mark>

Le lendemain, le jour commençant à paroître, on vit les deux armées déjà rangées en bataille, et le combat se rullium avec la même fureur. Les archers chrétiens litoient ai promptement et ai juale, que, anna compter les nutres Antinains tués ou blescés, sept cents perdirent un ceil on les deux yeux; ce qui fit nommer cette journée la journée de l'avenglement. Ces avengles ar firent gloire toute leur vie de cea bleasures, et furent humanée comme des mantyre. Malgré les efforts désesprire des Antracine, ilemination and combe and anna le conenge des fernmes. Caula, seeur de Dérar, fut bleusée et renverse par terre. Osera, autre femme, la vengen en faisant santer d'un comp de sabre la tête à celui qui l'avoit blessée. Lui nyant ensuite demandé comment elle se tranvoit Fort hirn, répondit Caula, car je vals mourer. Cependant elle ne mournt pas, et elle passa la mil mivante à visiter et à panser les blessés.

Le jour finit encore sans décider la victoire. Mais la brutalità plus que barbare de quelques officiers romains ennan leur perte. Ils s'étoient retirés chez un chrétien fort riche de la ville d'Yarmoue, pour se reposer des latigues de deux or sanglantes journées. Ils y trouvérent l'accuail la plus honnéte. Déjà échauffés par les agitstions de deux cruelles batailles, ils se remplirent de vin ; et, ayant perdu la raison, ils violèrent la femme de leur hate, et compèrent la tête à un petit enfant qui troubloit par ses cris la violence qu'on faisoit à sa mère. La dame, eploren, hynnt pria entre sea maina la tête de son file, l'alla porter à Manuel, et lui raconta l'horrible, emportement de ses officiers, lui demandant justice. Manuel, occupad'autres soins, ne l'éconts pas, et la congédia brusquement le mari, outré de désempoir, se vengea sur toute l'armée. Il alla secrètement trouver les : chela des Sarrasina, leur tit part de son dessein, et re-

vint ensuite dire à Manuel qu'il étoit en état de rendre anx Romains un service signalé. En même temps il lui débita un projet chimérique, qu'il n'avoit nulle intention d'exécuter. Le général, qui comptoit sur sa sidélité et sur sa hardiesse également connues, lui permit de prendre autant de soldats qu'il jugeroit à propos, et leur ordonna de lui obéir. Il prit l'élite de l'armée, et la conduisit au bord de la rivière d'Yarmouc, très - profonde, et guéable seulement dans un endroit qu'il avoit indiqué aux ennemis. A peine y est-il arrivé, que cinq cents chevaux sarrasins viennent escarmoucher, et, feignant de prendre la fuite, se jettent dans la rivière, et traversent le gué. Les chrétiens à l'ordre du commandant se précipitent avec ardeur pour les poursuivre, et, ne connoissant pas le gué, ils sont tous ensevelis dans les eaux. Il se livra ençore plusieurs combats les jours suivans, toujours au désavantage des chrétiens, qui furent enfin entièrement défaits. Ils perdirent dans cette foneste campagne plus de cent mille hommes tant tués que prisonniers. Il n'en périt pas cinq mille du côté des musulmans. Manuel fut pris dans sa fuite, et conduit à Damas, où il fut tué par un Sarrasin. Ces batailles se livrèrent dans le mois de novembre. Jabala, intimidé par le succès des armes des Arabes, se fit mahométan: Cette tribu de Gassan avoit depuis long-temps embrassé le christianisme, et elle eut cinq rois du nom d'Arétas, qui sont connus dans l'histoire. Mais Jabala, ayant eu bientôt quelque sujet de mécontentement de la part d'Omar, quitta son pays, dont les musulmans s'emparèrent, abjura le mahométisme, et alla passer le reste de ses jours à Constantinople.

Un mois après la défaite des Romains, Abu-Obeïda reçut ordre d'aller assiéger Jérusalem. Il fit partir Caled au commencement de l'année 637, avec une partie de Farmée. Lorsque les Sarrasins parurent devant la ville, Ccdr.p. 426, les habitans se disposèrent à la désense, et dressèrent Hist. miscel.

An. 637. Theoph. p. 281, 282, 284. l. 18, 19.

nacin.

82, 290.

les machines sur leurs murailles. Ils rejetèrent les deux ronius. i ad Ba. propositions ordinaires des Sarrasins, qui commencèrent l'attaque le lendemain, après la prière que toute l'armée avoit contume de faire en commun au point du jour. Tous récitèrent à haute voix ces paroles de l'Alcoran : Peuples, entrez dans la terre sainte que Dieu vous a destinée. Les attaques durèrent dix jours, et les assiégés se défeudirent avec courage. Le onzième, Abu-Obeïda vint au siége avec le reste des troupes. Pendant quatre mois il ne se passa aucun jour sans combat, les assiégeans ne souffrant pas moins des rigueurs de la saison que de la résistance des assiégés. Mais enfin les chrétiens, sans espérance de secours, cédèrent à l'opiniàtreté des Sarrasins, et prirent le parti de capituler. Le patriarche Sophrone parut sur la muraille, et ayant demandé à parler au général musulman, il lui dit, par la bouche d'un interpréte, que Jérusalem étoit la cité sainte, et que quiconque entroit en ennemi sur son territoire, consacré par les pas du fils de Dieu, s'attiroit la colère du ciel. « Nous savons, répondit le général, que « Jérusalem est une ville sacrée; que notre prophète y « fut transporté dans cette muit miraculeuse pendant " laquelle il monta au ciel et s'entretint avec Dieu même. « Nous savons que c'est le berceau et le tombeau des . « prophètes; et c'est à tous ces titres que cette ville nous ] « est chère. Nous sommes plus dignes que vous de la « posséder : aussi ne cesserons-nous de l'assiéger jus-· qu'à ce que Dieu l'ait mise entre nos mains, comme wil nous a livré tant d'autres places. » Sophrone consentit à capituler, pourvu que ce fût avec le calife en personne.

Omar, informé de cette convention, se mit en marche équipage dont l'austère simplicité seroit auhui remarquable dans le chef d'un ordre religieux. t-on dire que, dans ces premiers temps, la na e étoit une société religieusement sanatique,

qui concilioit une dévotion grossière, une obéissance aveugle, une étroite austérité avec l'esprit de conquête, l'intrépidité du courage, la constance opiniâtre dans ses ambitieux projets, le mépris des autres nations, et le zèle le plus sanguinaire. Rien de plus simple que l'extérieur de cet homme, qui, du fond de sa retraite de Médine, bouleversoit alors la Syric et la Perse, méditoit l'invasion de l'Egypte, et préparoit pour ses successeurs les ressorts de la monarchie universelle. Il avoit sort peu de suite. Il montoit un chameau chargé de deux sacs; l'un contenoit la provision ordinaire des Arabes, c'est-à-dire, de l'orge, du riz, ou du froment bouilli et mondé; l'autre renfermoit des fruits. Devant lui étoit un outre rempli d'eau; derrière lui un grand plat de bois. Il mangeoit avec ses gens sans distinction. Arrivé au camp, il débuta par un sermon; et, ayant aperçu des Sarrasins vêtus d'habits de soie qu'ils avoient gagnés au pillage, il les fit traîner dans la boue le visage contre terre, et commanda que l'on mît en pièces leurs magnifiques habits. Sa tente n'étoit que de poil; il n'avoit d'autre siége que la terre.

Après quelques conférences avec Sophrone, on convint des conditions. Comme cette capitulation a servi dans la suite de modèle aux musulmans, j'en rapporterai les articles d'après les auteurs arabes de l'Histoire de Jérusalem. « Au nom de Dieu très-miséricordieux, « de la part d'Omar aux habitans d'Ælia ( on appeloit » ainsi Jérusalem, du nom de famille de l'empereur » Adrien qui l'avoit rétablie). Ils seront protégés; ils » conserveront la vie et leurs biens. Leurs églises ne » seront pas démolies; eux seuls en auront l'usage; » mais ils n'empêcheront pas les musulmans d'y entrer » ni jour ni nuit; ils en ouvriront les portes aux passans » et aux voyageurs; ils n'érigeront point de croix au- » dessus; ils ne sonneront pas les cloches, et se contente et et leurs; ils ne bâtiront de nouvelles églises

« ni dans la ville, ni dans son territoire. Si que « voyageur musulman passe par leur ville, ils se « obligés de le loger et de le nourrir gratuitement « dant trois jours. On ne les obligera point d'ensei « l'Alcoran à leurs enfans; mais ils ne parleront ; « ouvertement de leur religion aux musulmans, ne « liciteront personne à l'embrasser, et n'empêche « point leurs parens de la quitter pour faire profe « du musulmanisme. Ils ne montreront pas publi « ment dans les rues leurs croix et leurs livres. Il « moigneront du respect aux musulmans, et céde « leur place lorsque ceux-ci voudrout s'asseoir. Il « seront pas vêtus comme eux; ils ne porteront ni « bonnets, ni leurs turbans, ni leur chaussure; ils « deront partout un habillement distinctif, et ne c « teront jamais la ceinture. Ils ne partageront pas l « cheveux comme les vrais fidèles; ils ne parleront p « même langue, ne prendront pas les mêmes nom « ne se serviront pas de la langue arabe dans les de « de leurs cachets. Ils n'iront point à cheval avec « selles; ils ne porteront aucune sorte d'armes; il « vendront point de vin ; ilsne prendront chez eux a « domestique qui ait servi un musulman; ils paie « ponctuellement le tribut; ils reconnoîtront le c « pour leur souverain, et ne feront jamais, ni dire « ment, ni indirectement, rien de contraire à son « vice. » A ces conditions ils eurent liberté de gion, en payant le tribut que les vainqueurs jugè à propos de leur imposer, et l'on continua de voir a ver à Jérusalem des pèlerins chrétiens de toutes les trées de l'univers. Ce fut ainsi qu'au mois de mai la ville sainte tomba entre les mains des plus mo ennemis du christianisme, qui en sont toujours des rés maîtres, excepté dans l'intervalle d'environ qui vingt-dix ans qu'elle fut possédée par les chrétien temps des croisades.

La capitulation étant signée de la main d'Omar, les habitans ouvrirent les portes, et le calife entra seulement avec les gens de sa suite. Il étoit accompagné du patriarche, avec lequel il s'entretenoit familièrement, ui faisant diverses questions sur les antiquités de la ille. Entre autres endroits célèbres, il visita l'église de 1 Résurrection, et s'assit au milieu. Sophrone ne put 'empêcher de dire en langue grecque aux chrétiens qui accompagnoient que c'étoit là véritablement l'abonination de la désolation qui devoit s'établir dans le eu saint, selon la prophétie de Daniel; et les larmes mlèrent en abondance de ses yeux. Après les avoir es-1yées, il s'approcha d'Omar, qui étoit vêtu d'un méhant habit de poil de chameau, sale et déchiré, et il at beaucoup de peine à l'engager à se revêtir d'une utre robe pendant quelques momens qu'on employa à wer ses haillons, qu'il reprit aussitôt. L'heure de la rière des musulmans étant venue, Omar demanda u patriarche une place où il pût s'acquitter de ce devoir ndispensable. Le patriarche lui ayant dit de la faire où l étoit, le calife le refusa. Sophrone le conduisit à l'édise de Constantin, et sit 'étendre une natte pour lui; mais il ne voulut pas non plus prier en cet endroit, et ne retira seul sur les degrés du portique oriental de cette felise, où il se mit à genoux et fit sa prière. S'étant reensuite: Vous ignorez sans doute, dit-il au painche, pour quelle raison j'ai refusé de prier Dieu ens une église chrétienne ; c'est par égard pour vous : s musulmans s'en seroient saisis aussitôt, et rien ouroit pu les empêcher de prier eux-mêmes dans une ise où le calife auroit prié. Il demanda au patriarche quel lieu il pourroit bâtir une mosquée; le prélat montra l'endroit où étoit la pierre sur laquelle Jas'endormit lorsqu'il cut la vision de l'échelle mysieuse. Cette pierre étoit couverte d'ordures accumudepuis long-temps. Omar fit assembler un grand

nombre de musulmans pour nettoyer ce lieu; il mit lui même la main à l'œuvre, et prit dans sa veste autan qu'il put de ces ordures, qu'il porta loin de là. Les mu sulmans, à son exemple, mirent bientôt la pierre découvert, et l'on travailla sur-le-champ à bâtir le mosquée. Le bâtiment commençoit à s'élever, lorsqu'i s'écroula tout à coup. Les Juifs, plus ennemis des chré tiens que les musulmans mêmes, persuadèrent au calif que cet édifice ne pourroit subsister tant qu'il y auroi une croix élevée sur le mont des Olives. Il la fit abattre et à cette occasion les musulmans détruisirent touts les croix. Omar se rendit à Béthléem, entra dans l'églis bâtie sur le lieu même où étoit né le Sauveur, et y sa prière. Mais, pour empêcher que les Sarrasins ne s'é rendissent les maîtres, il donna au patriarche une saux garde signée de sa main, portant désense aux musul mans de prier dans cette église plus d'un seul à la foi Malgré ces précautions, les musulmans s'en emparères dans la suite, ainsi que de la moitié du portique de Con stantin à Jérusalem, et ils bâtirent une mosquée dan ces deux endroits. Omar divisa la Syrie en deux partie Abu-Obeïda fut chargé du gouvernement de tout le pai entre Hauran et Alep, avec ordred'en achever la conque Yézid eut pour son département la Palestine et les com de la mer. Amrou eut ordre de leur prêter la main à to deux, et d'envahir l'Egypte lorsque toute la Syrie se soumise. La douleur de la prise de Jérusalem abréges jours de Sophrone. Ce saint prélat, zélé désenseur d foi de l'Eglise contre les monothélites, sut remple par un intrus fort différent de lui pour les mœurs pour la doctrine. Sergius, évêque de Joppé, n'eugscrupule ni honte de faire sa cour aux Sarrasins p parvenir au rang de patriarche; mais ni lui ni ses cesseurs, pendant soixante ans, ne furent reconnus l'église romaine, qui nomma des vicaires de l'église, Jérusalem pendant la vacance du siége. Avant que de

er à Médine, Omar se présenta en personne devant a, qui n'étoit éloigné de Jérusalem que de sept l lieues. Arténon, qui commandoit dans la place, idit aux Sarrasins sans oser faire de résistance. var étant parti pour Médine, ses généraux se mi- Okley. en devoir d'exécuter leurs ordres. Yézid marcha lésarée; mais, la trouvant bien fournie de toutes de munitions, envoyées depuis peu par mer avec afort de deux mille hommes, il n'osa l'attaquer, rejoindre Abu-Obeïda, qui marchoit vers Alep. t une ville riche et de grand commerce. La prise nnesrin et d'Alhadir y avoit déjà jeté l'alarme. Le rneur, nommé Yukinna, faisoit sa résidence dans âteau le plus sort de toute la Syrie avec douze hommes de troupes. Il se mit à leur tête pour come les Sarrasius. Abu-Obeïda avoit fait prendre les as à un détachement de mille hommes, sous les orde Caab. Yukinna tomba sur eux, en tua deux i, et blessa la plupart des autres. Cependant ils tinferme jusqu'à la nuit, qui fit cesser le combat. lant la nuit, les principaux habitans d'Alep, plus :hés à leur commerce qu'à l'empire et à leur relimême, s'assemblèrent en secret, et, ayant résolu de ils députèrent trente d'entre eux au général ssin, qui étoit arrivé la veille à Kennesrin. Ils lui irent qu'Yukinna étoit sorti de la ville pour aller juer Caab. Le général traita avec eux, leur promit té, et leur fit prêter le serment en usage chez les tiens. Yukinna, instruit de cette démarche, aban-12 les Sarrasins, dont il avoit dessein d'achever la ite dès que le jour paroîtroit, et se hâta de rega-·le château. Il en sortit bientôt avec ses troupes, et vain basse sur les habitans, qui de leur côté avoient les armes. Il en avoit déjà tué trois cents, sans éparson propre frère qui intercédoit pour eux, lorsque ed arriva et le força de rentrer dans le château,

après lui avoir tué trois mille hommes. Le gouverneu se préparoit à la défense, tandis que les habitans livroient aux Sarrasins quarante soldats de la garnison, qu'il avoient pris, et dont sept seulement voulurent sauves leur vie en se faisant mahométans; les autres eurent le tête tranchée. Les Sarrasins donnèrent un assaut qui dura tout le jour, et furent repoussés avec courage Yukinna fit sur eux une sortie pendant la nuit; il a tua soixante, et se retira avec cinquante prisonniers auxquels il fit le lendemain trancher la tête sur la mu raille. Un detachement qu'il fit sortir la nuit suivant ne fut pas si heureux. Ils tuèrent d'abord cent trente four rageurs; mais ils furent surpris à leur tour : Caled le tailla en pièces, et en réserva trois cents, qui furent l lendemain, par représailles, décapités devant le chateau. Le siège duroit depuis quatre mois, et le Sarrasin rebuté d'une si longue résistance, songeoit à se retirer lorsqu'il reçut d'Omar un renfort de troupes avec m ordre exprès de ne pas abandonner la ville qu'elle n fût prise. Enfin un esclave sarrasin nommé Damès suivi seulement de trente hommes, escalada le châter pendant une nuit et en ouvrit les portes. Les assiégé demandèrent quartier; on le sit à ceux qui se rendires mahométans, et Yukinna, aussi mauvais chrétien qu' brave capitaine, donna l'exemple de l'apostasie. Les au tres furent passés au fil de l'épée; on n'épargua que lé vieillards, les femmes et les enfans. Déjà maîtres de la plus grande partie de la Syrie, la

Sarrasins songèrent à couronner leurs exploits par le prise d'Antioche. Cette ville, capitale de tout l'Orient rivale d'Alexandrie, le cédoit à peine à Constantinophrésidence des empereurs. Héraclius, croyant toujours regner en Syrie tant qu'il conserveroit cette puissant

cité, hasarda ponr lors ce qu'il avoit de plus cher monde après ses plaisirs. Il envoya par mer son constantin avec une flotte chargée de troupes. L'imp

ln. 639.

?, qui destinoit la couronne à son fils Héracléonas, ne cha pas sans doute d'exposer l'héritier présomptif npire à des dangers qu'il s'épargnoit à lui-même. vée du jeune empereur et de ses troupes rassura bitans d'Antioche, tremblans au bruit de tant de qui tomboient autour d'eux. Les Sarrasins s'apvient pour commencer le siége; mais Yukinna, servoit avec autant d'ardeur qu'il les avoit com-, leur conseilla de s'emparer auparavant du châ-'Azaz, situé entre Alep et Antioche, et capable mmoder également ces deux villes. Il leur offrit rendre maîtres de cette place importante, où andoit Théodore son cousin-germain. Il ne devit pour cette expédition que cent hommes vêtus ecque, qui seroient suivis de mille autres Sarravec leurs habits ordinaires. Il ne doutoit pas qu'il bien reçu par son cousin, en lui déclarant qu'il t embrassé le mahométisme qu'en apparence, jusæ qu'il trouvât occasion de s'échapper. Il devoit e se jeter pendant la nuit sur la garnison, et faire les mille autres Sarrasins. On lui promit de grancompenses. Mais ce projet fut découvert par un 1 qui en instrnisit Théodore par le moyen d'un attaché sous l'aile d'un pigeon. Théodore envoya ot demander du secours à Lucas, gouverneur d'Ardan, à neuf ou dix lieues d'Azaz. Yukinna, arrivé Iteau, fut arrêté par Théodore, qui le fit ensermer troupe. Cependant Malec, chef des mille autres ins, surprit Lucas qui amenoit cinq cents cheet l'enveloppa. Il habilla ses gens de la dépouille prisonniers, envoya dire à Théodore que Lucas t à son secours, et se mit en marche. En approt des murs pendant la nuit, il entendit de grands mêlés du son des trompettes. C'étoient les suites escène horrible qui venoit de se passer dans le au. Théodore avoit deux sils, Luc et Léon, tous

deux éperdument amoureux de la fille d'Yukinna. Léon offrit au prisonnier de rompre ses chaînes, et même de tuer son propre père, si Yukinna lui promettoit sa fille. Yukinna lui ayant donné sa parole, Léon le mit en liberté avec ses Sarrasins, et leur rendit leurs armes. Il courut en même temps pour aller tuer son père, qu'il croyoit trouver endormi; mais il le trouva mort. Luc son frère, animé de la même espérance, et possédé de la même fureur, l'avoit prévenu dans cet exécrable parricide. Les Sarrasins, se voyant en liberté, se jetèrent sur la garnison, qu'ils massacrèrent. Malec arriva dans ce moment, et, ayant appris l'action de Luc, il lui donna sa bénédiction avec de grands éloges pour avoir sacrifié son père au désir d'embrasser la sainte religion de Mahomet.

Yukinna, non content d'une perfidie, en méditoit une autre. Il voulut rendre les Sarrasins maîtres d'Antioche. Il prit avec lui deux cents renégats : lorsqu'il fat près de la ville, il en choisit quatre pour l'accompagner, et commanda aux autres de suivre la grande route des caravanes, et de faire semblant de fuir devant les Sarrasins. Il prit ensuite un chemin détourné. Quelque soldats du jeune empereur, l'ayant rencontré, l'interrogèrent, et, dès qu'ils surent que c'étoit le gouverneu d'Alep, ils le conduisirent au prince. Constantin, en le voyant, ne put retenir ses larmes, déplorant son aposta-sie, dont il étoit informé. Le perfide s'excusa sur la dessein qu'il avoit eu de sauver sa vie pour la sacrific au service de sa majesté. Il ajouta qu'ayant trous l'occasion d'échapper d'Azaz, il l'avoit saisie avec fa pour rentrer dans le sein de la vraie religion ; que F vigoureuse défense d'Alep prouvoit assez sa fidélité. L prince, trompé par ces belles paroles, le traita savor blement; et les deux cents renégats étant arrivés paprès, il lui en donna le commandement. Haïm, fils = Jabala, qui couroit dans les environs d'Antioche,

amena deux cents prisonniers sarrasins, entre lesquels étoit le brave Dérar. Constantin leur fit diverses questions sur Mahomet et sur sa doctrine; ils y répondirent avec l'assurance que leur inspiroit le fanatisme. Cependant Yézid, conjointement avec Abu-Obeïda, approchoit, et étoit déjà maître d'un pont peu éloigné d'Anlioche, que l'on nommoit le pont de fer. Ce pont étoit défendu par deux tours garnies de trois cents soldats; mais ceux-ci, ayant été châtiés quelques jours auparavant à cause de leur négligence, livrèrent les tours aux ennemis. Le jeune prince, irrité de cette trahison, vouloit faire mourir les deux cents prisonniers; Yukinna l'en détourna, sous prétexte qu'ils serviroient à faire des échanges.

Le plus grand malheur des Romains dans ces temps de décadence est d'avoir mérité leurs disgrâces. Bien éloignés de ce qu'ils avoient été au temps de Pyrrhus, ils ne se faisoient plus scrupule de cette sombre et affreuse politique qui rampe au travers des crimes pour parvenir au but qu'elle se propose. Constantin, au désespoir, ne se fioit ni sur la fidélité, ni sur la valeur de ses troupes. Il crut que la voie la plus sûre et la plus courte pour conjurer l'orage qui alloit fondre sur Antioche, étoit de faire périr le calife. C'étoit l'âme de toutes les armées des Sarrasins, et ce coup terrible devoit tenir leurs bras suspendus, et les arrêter au fort de leur course. Il envoya donc un assassin à Médine. Ce criminel attentat eut le succès qu'il méritoit. Tremblant à la vue d'Omar, l'assassin lui avoua même le dessein du jeune empereur, et Omar, loin de perdre la vie, acquit encore la gloire de pardonner à son meurtrier.

Les deux armées campoient devant Antioche. Le gé- Theoph néral romain, nommé Nestorius, ne manquoit pas de 282. valeur. Il se distingua même dans deux combats singu-Hotton, liers, dans lesquels il eut l'avantage. Mais son courage Baron ne put sauver l'armée chrétienne : elle fut entièrement

Okley.

taillée en pièces, après un choc très-rude et un sanglant combat. Rien ne contribua plus à la défaite des Romains qu'une nouvelle perfidie d'Yukinna. Dès que le combat sut engagé, ce traître mit en liberté Dérar avec les deux cents prisonniers; et, les ayant réunis à sa troupe, il sortit de la ville, et alla joindre l'armée sarrasine. La vue de ces nouveaux ennemis sit perdre cœur aux chrétiens, qui s'imaginèrent que tout le peuple d'Antioche venoit fondre sur eux. La plaine de Possène, où se livra la bataille, fut jonchée de morts, et Hatton qui vivoit vers la fin du treizième siècle, rapporte qu'on y voyoit encore des ossemens amoncelés, tristes monumens de cette funeste journée. Les habitans, se voyant sans ressource, capitulèrent, et se rachetèrent du pillage en payant trois cent mille pièces d'or, qui font plus de quatre millions de notre monnoie. Yézid prit possession d'Antioche le 21 août 638. Constantin en étoit parti depuis quelques jours, et s'étoit retiré à Césarée. Grand nombre de chrétiens abandonnèrent la ville et se répandirent en Occident, où ils transportèrent les reliques des saints qu'ils avoient sauvées de la profanation. Le général sarrasin, craignant pour ses soldats les délices de cette ville voluptueuse plus qu'il ne craignoit les armes romaines, ne les y laissa reposer que trois jours.

Les Romains échappés de la bataille s'étoient enfuis dans les montagnes de Syrie, où, s'étant ralliés, ils se trouvèrent encore au nombre de trente mille hommes. Abu-Obeïda, par ordre d'Omar, envoya un de ses lieutenans pour détruire ces restes de l'armée vaincue. Mais, comme il ne s'attendoit pas qu'ils fussent si considérables, il se contenta de donner à Meïssara, qu'il chargeoit de cette expédition, trois cents Arabes avec mille esclaves noirs. Meïssara, qui croyoit n'avoir qu'à donnes la chasse à une poignée de fugitifs, ayant atteint les Romains après beaucoup de fatigues, se vit enveloppes

d'une armée entière. Il eut besoin de toute son activité pour gagner un poste avantageux, et de toute sa bravoure pour s'y maintenir jusqu'à l'arrivée du secours qu'il envoya demander à son général. Caled accourut, suivi de trois mille chevaux. Le nom seul de Caled valoit une armée; la terreur vole avec lui, et le devance au camp des Romains. Ils se retirent pendant la nuit, ahandonnant tentes et bagages. Mais ils emmenèrent avec eux un prisonnier de la plus grande distinction entre' les Sarrasins. C'étoit Abdalla, cousin-germain de Mahomet. On le fit aussitôt partir sous bonne garde pour Constantinople. Le calife, qui le chérissoit, assigé d'une perte plus sensible pour lui que celle d'une bataille, écrivit sur-le-champ à l'empereur, menagant Constantinople et tout l'empire, si on ne lui rendoit Abdalla. Héraclius, déjà subjuzzé par la terreur, n'osa épronver l'effet de ses menaces; il relâcha ce dangereux prisonnier, et envoya même à Omar des présens de grand prix; libéralité servile, qui ne le rendoit que plus méprisable.

Quoique, après la prise de Jérusalem, Omar eût assi- Theoph gné à ses généraux des départemens séparés, cependant 282, 283 Abu - Obeïda, Yézid et Amrou agissoient de concert 439, 450 dans une parfaite intelligence. Sans jalousie, sans déli- 1. 18. catesse sur leurs partages respectifs, ils préséroient l'intérêt commun à un faux point d'honneur : toute entreprise Pagi ad devenoit légitime quand la nation étoit servie. Le droit Assemble de bien faire ne leur sembloit borné par aucun partage.  $\frac{bibl.\ ori}{t\cdot 2}$ ,  $p\cdot$ Césarée étoit du département d'Yézid. Amrou, atten- Mist. u dant avec impatience la réduction entière de la Syrie 561, 363 pour attaquer l'Egypte, marcha vers Césarée, où le kune empereur avoit encore rassemblé quarante mille hommes. C'étoit en autonne, et la saison étant déjà tirêmement rude, plusieurs musulmans surent saisis froid au point de ne pouvoir suivre l'arniée. Un neux chrétien leur sit boire du vin, comme un excellent

remède pour recouvrer leur chaleur et leurs en burent si largement, qu'ils n'en eurent qu peine à gagner le camp. Amrou consulta su Abu-Obeïda, qui répondit qu'il falloit que c coupables reçût sur la plante des pieds le n coups de bâtons déjà fixé par Omar en pare qui fut exécuté. Malgré la rigueur de ce châti musulmans étoient si repentans de leur fau croyoient ne pouvoir la réparer pleineme tuant le chrétien suborneur : ce qu'ils auroien 'Anirou ne l'eût soustrait à l'emportement de

A l'approche des ennemis Constantin soi ville, et les deux armées campèrent en prése de l'autre. Le jeune prince ayant désiré une Amrou se rendit is crainte au camp des Constantin lui demanda quel droit les Sarra tendoient avoir à la possession de la Syrie: Le confère le Créateur, répondit Amron: la terre a à Dieu; il la donne pour héritage à qui il lu ses serviteurs ; et c'est le succès des armes qui. sa volonté. Au reste, ajouta - t - il en s'adre Romains qui étoient présens, je vous offre i de vous sauver ; faites-vous mahométans, ou s vous à payer tribut. Les Romains ayant répor ne feroient ni l'un ni l'autre: Eh bien, repris il ne me reste plus qu'à vider notre différen armes. Après ces paroles, Amrou se retira, prépara de part et d'autre à la bataille.

Les deux armées attendoient le signal, lors sortir des rangs de l'armée chrétienne un offic ment vêtu, qui défia au combat singulier le p des Sarrasins. Trois se présentèrent, et furent cessivement. Ensin Sergiabil, un des plus braven lice, et alloit subir le même sort, si un ca l'armée chrétienne n'eût accouru en ce momen abattu d'un coup de sabre la tête à l'officier va

ès ce coup imprévu, qui étonna également les deux ées, il s'alla jeter entre les Sarrasins. C'étoit un pe, nommé Toleïa, qui, s'étant érigé en prophète vivant de Mahomet, avoit été défait par Caled et gé de se réfugier sur les terres de l'empire, où il it mis au service d'Héraclius. En récompense de action il obtint sa grâce d'Omar. La bataille qui ra ensuite ne fut pas de longue durée; le jour étoit avancé; la plupart des soldats romains, nouvelles ces sans discipline et sans courage, se débandèrent irent la fuite. La nuit étant survenue, Constantin tira dans Césarée, abandonnant son camp aux en-is.

nrou marcha droit à Césarée, où Yézid et Obeïda ent le joindre pour attaquer ensemble Tyr et Tri-L'adresse d'Yukinna leur épargna la peine d'assié-Pripoli; il s'en rendit maître par trahison. A peine -il en possession de la ville, qu'il y arriva cinite vaisseaux venant des îles de Crète et de Cypre, gés d'armes et de provisions pour les troupes de tantin. Les officiers de la flotte, ne sachant pas que voli avoit changé de maître, y débarquèrent sans ite; ils furent reçus à bras ouverts par Yukinna, on moment après se saisit de leurs personnes et de navires; il les remit à Caled, qui venoit d'arriver. uccès de cette perfidie en sit réussir une seconde. inna, monté sur ces mêmes vaisseaux, alla se préer devant Tyr. Son arrivée causa beaucoup de joie; nenoit, disoit-il, des munitions et des troupes mettre la place en état de désense. Il descendit à : avec neuf cents hommes, qui surent logés dans la . Mais, ayant été trahi lui même par un d'entre eux. it mis aux fers avec sa troupe. On les auroit fait rir sur-le-champ, sans un nouveau sujet d'alarme. id paroissoit à la vue de Tyr avec deux mille hom-Le gouverneur, suivi de la garnison, sortit pour le

combattre; et tandis que les deux partis étoien mains, Yukinna et ses soldats furent mis en libert un certain Basile, qui, déjà musulman dans le c n'attendoit que l'occasion de se signaler en faveu Sarrasius. Yukinna fait aussitôt informer de sa vrance les soldats qu'il avoit laissés sur la slott viennent se joindre à lui; il envoie en même ! avertir Yézid de ce qui se passoit à Tyr. Le Sai repoussoit vigoureusement la garnison, et lui cons rétour. Tout s'accordoit sans s'être concerté. On les portes; les Sarrasins du dedans et ceux du de s'étant réunis, font un grand carnage des habitat plupart des Tyriens se firent mahométans pour la mort ou l'esclavage. Cette nouvelle ôta toute rance à Constantin; il s'embarqua secrètement pe la nuit au port de Césarée pour retourner à Cor tinople. Après sa retraite, qui ne sut conune des tans que le lendemain, Césarée se rendit en payan sa sureté deux cent mille pièces d'or, qui sont p trois millions de notre monnoie.

Les autres villes de Syrie, Acre, Joppé, Asc Tibériade, Naplouse, qui est l'ancienne Sighem, s mirent incontinent. Sidon, Béryte, Jabala, Lao snivirent leur exemple. Caled s'avança jusqu'à phrate, et prit par composition Menbig, l'and Hiérapolis, et toutes les villes le long de ce sleur fut ainsi que les musulmans, dans l'espace de si nées, se rendirent maîtres de la Syrie, que les Ro possédoient depuis sept cents ans : contrée fameuse toutes les contrées de la terre par les merveilles Tout-puissant y avoit opécées en faveur du peupl par l'éclat et la puissance des Séleucides, par le toires des Romains, et infiniment plus encore naissance, les miracles et la mort du Sauveur du n Les chrétiens, en la perdant, perdirent le berce leur religion, livré à la profanation d'une secte i

gret qu'ils en conçurent, perpétué de siècle en , leur fit sans cesse verser des larmes, et, cinq cents près, des torrens de sang. Leurs efforts tant de éitérés pour arracher la Terre sainte des mains des :les, leur ont été encore plus funestes que n'en avoit -perte.

peine la conquête de la Syrie étoit-elle achevée, a province entière, mais surtout Emmaüs et ses ons, furent ravagés par une peste si cruelle, que abes appellent cette année l'année de la mortalité. cinq mille Sarrasins, qui avoient survécu à tant ges et de batailles, furent la victime de cette con-•. Ils perdirent plusieurs de leurs plus fameux cares; Abu-Obeïda, Yézid, Sergiabil. Caled, qui pa à ce sléau, mourut deux ou trois ans après eutre maladie.

maée suivante vit commencer la conquête de l'E- An. 639. . Mais comme celle de la Mésopotamie, qui fut Theoph. p. en même temps, se termina dans l'espace d'une Cedr. p. 429. année, et que l'histoire ne nous en donne que peu Hist. miscel. tail, je vais d'abord la mettre sous les yeux du Elmacin. F. Dès l'année 637, Jean Catéas, gouverneur de Hist. univ. boëne, effrayé des progrès rapides des Sarrasins, entré en négociation avec Yézid, et, dans une rence qu'ils eurent ensemble à Kennesrin, il étoit mu de payer tous les ans cent mille pièces d'or, à tion que les Sarrasins ne passeroient pas l'Euphrate. tour à Edesse, il avoit envoyé à Yézid le paiement première année. L'empereur, irrité d'un traité si morant fait à son insu, exila Catéas, et envoya Esepotamie un général nommé Ptolémée. Aussitôt l, un des généraux d'Omar, reçut ordre de passer drate avec une puissante armée. Il étoit sur le point léger Edesse, lorsque le gouverneur offrit de la re, pourvu qu'on assurât la vie à la garnison roe, et aux habitans la jouissance de leurs biens, et

le libre exercice de leur religion. A ces conditions, ils se soumettoient à payer tribut. Ces propositions furent acceptées, et les musulmans prirent possession de la ville. Constantine fut prise d'assaut, et trois cents Romains y périrent. Dara fut forcée et saccagée. Carres ouvrit ses portes sans attendre l'attaque. Ayad se rendit aisément maître de Callinique, qui reprit son ancien nom de Racca. Il emporta Nisibe et les autres places le long de l'Euphrate et du Tigre. Rhézène, qui prit ensuite le nom d'Aïn-Verda, et Circèse, qui conserva le sien sous la pronouciation arabe, furent soumises par les lieuteuans d'Ayad. La Mésopotamie, ainsi nommés, a par les Grecs à cause des deux grands fleuves dont elles est presque entièrement environnée, fut alors nommés: d'Al-Gésire, c'est-à-dire l'ile. Les villes anciennes con-. quises par les Sarrasins reprenoient dans tout l'Orient:, les noms qu'elles avoient portés avant les conquêtes des Grees. Le pays d'entre l'Euphrate et le Tigre avoit été, autrefois habité par des Arabes, que la famieuse inondation du lac Al-Arem avoit obligés d'abandonner l'Arabic. Trois de leurs tribus étoient venues s'y établis sous la conduite de trois chess, Becr, Modar et Rabia, qui partagèrent le pays en autant de provinces, et leust donnérent leur nom qu'elles portent encore aujourde d'hui. La conquête fut terminée par la prise d'Amide qui conserve son nom. Les Tures la nomment Caraca-Amid ou Diarbékir, du nom de la province dont elle est capitale.

memani , !. oricut. , p. 716.

Selon quelques auteurs, ce fut en ce temps-là que Cufa fut bâtie par Omar sur le lac de Réhéma, à deut lieues au midi de Ilira, qu'Abubècre avoit détruité Mais cette ville subsistoit avant Omar. C'est la médiqu'Akula, dans la Chaldée. Cufa signifie sable rouge ou une bâtisse de joncs et de roseaux couverts de terre et ce nom fut donné à cette ville parce qu'elle ne qu'un assemblage de pareilles cabanes sur un terrain

sable rouge. Ruinée aujourd'hui, elle fut long-temps très-célèbre. Les califes, dont elle a été le séjour avant qu'ils eussent bâti Bagdad, y établirent une école qui devint très-florissante et rivale de celle de Basra. C'est de cette école que les anciens caractères arabes ont pris le nom de cusiques. Outre les mahométans, il y avoit dans cette ville des chrétiens nestoriens et jacobites sous la conduite de deux évêques.

Les Sarrasins n'avoient pas besoin de prétexte pour Niceph. entrer en Egypte. Mais l'audace imprudente du pa-17. Theoph. triarche d'Alexandrie leur en fournit un qui donnoit 280. quelque apparence de justice à l'invasion de ces bar- 1. 18. bares. Quatre ans auparavant Cyrus, prévoyant bien christ. t. que les Sarrasins se jetteroient en Egypte dès qu'ils se-p. 449. roient en possession de la Syrie, avoit lié une intrigue secrète avec Omar, et, sans consulter l'empereur, il promettoit au calife deux cent mille pièces d'or de tribut annuel, s'il s'abstenoit d'attaquer l'Egypte. Le crédit de Mocaucas, avec lequel il étoit d'intelligence, kii avoit fait trouver une partie de cette somme, qu'il avoit déjà envoyée à Médine. Mais, ne pouvant la recueillir tout entière sans l'autorité du prince, il se vit bligé d'en demander la permission à l'empereur, lui faisant valoir cette convention comme un grand service rendu à l'empire, et lui voulant persuader qu'on pourmit lever sur les marchandises et sur le commerce de Egypte de quoi satisfaire à cet engagement sans aucune diminution des revenus de l'empereur. Il ajoutoit qu'il moit en tête un projet très avantageux pour faire tomber armes des mains aux Sarrasins, mais qu'il craignoit in les en ouvrir à l'empereur sans un ordre particulier de majesté. Héraclius, indigné que le patriarche eût de son chef rendre une province de l'empire tribure des Sarrasins, dissimula cependant sa colère pour le pas aigrir et porter aux extrémités cet esprit remuant in Mangereux. Il sit partir Jean, duc de Barca, et Manuel, général des armées de Thrace, avec des troupes, pour s'opposer à l'irruption des barbares.

Theoph. p. Lorsqu'ils arrivèrent en Egypte, Amrou étoit déjà en 280, 281.
Cedr. p. 426. chemin, et il approchoit de la frontière. La cour de Niceph. p. Médine, tout austère qu'elle étoit, n'étoit pas tout-à-7, 18.

Hist. miscel. fait exempte de ces jalousies et de ces cabales qui tra-1.
18. Elmacin. versent l'intérêt public jusque dans les sociétés les plus Okley et régulières. Amrou reçut une lettre d'Omar conçue en Jault.

Pagi ad Ba- ces termes: Si à l'arrivée de mes lettres vous êtes encore ron.

Oriens en Syrie, ne passez pas en Egypte. Si vous êtes déjà-christ. t. 2, en Egypte, continuez votre marche avec l'aide de Dieu.

2. 16, p. 370.
Mem. acad. C'étoit un effet de l'envie des courtisans, qui voyoient.

Assemani, à regret ce général sur le point de recueillir une ample.

Assemani,

Assemani, bibl. juris. moisson de gloire; et les termes saisoient assez conr.t. 4, c. 9.
Hist. univ. noître qu'Omar n'avoit écrit que pour satisfaire à leure
2.15, p. 380, importunité. Mais Amron avoit aussi ses amis, il sut;
381, 383.
M. Danville, averti du contenu de la lettre d'Omar. Il la reçut à Ramém. sur phia, dernière ville de la Palestine, et ne l'ouvrit que!
cienne et mo- lorsqu'il sut arrivé à Rhinocolure. Il en sit alors la lec-

cienne et mo- lorsqu'il sut arrivé à Rhinocolure. Il en sit alors la lecture en présence des principaux ossiciers, et leur demanda s'ils étoient en Syrie on en Egypte. Sur ce qu'ils répondirent que Rhinocolure étoit une ville d'Egypte: Eh bien, dit-il, obéissons donc au vicaire du prophète, et continuons notre marche; Dieu nous or donne de nous rendre maîtres de ce pays. Cependants les généraux romains qui marchoient à sa rencontre en-s voyèrent lui demander cequ'il venoit chercher en Egyptes. Je viens, dit-il, recueillir le tribut qu'on s'est engage nous payer. Mannel répondit que la parole de Cyrus n' toit pas celle de l'empereur, et qu'Amrou n'auroit per affaire à un évêque, mais à une armée. La fierté de cette réponse sut mal soutenue par les essets. Amrou n'a voit avec lui que quatre mille hommes; c'en fut assel pour tailler en pièces les deux généraux romains, doit l'un fut tué dans la bataille, et l'autre eut beaucoup d peine à sauver sa vie.

s que l'empereur eut appris la désaite de son armée, oya de nouvelles troupes sous la conduite d'un de ambellans nommé Marien, et lui ordonna de conavec le patriarche pour savoir de lui quel étoit ce eilleux projet qu'il avoit annoncé à l'empereur. en fut fort étonné d'apprendre que Cyrus avoit imale donner en mariage au calife une fille de l'emr. C'étoit, disoit-il, un moyen infaillible de dés-· le Sarrasin, qui ne manqueroit pas de se faire er pour parvenir à une alliance si honorable. Le al instruisit l'empereur de cette extravagance, et se en marche pour aller combattre les ennemis. Ils it déjà maîtres de Farma, place importante sià l'embouchure du bras oriental du Nil. C'étoit la clef de l'Egypte; elle avoit remplacé Péluse à -détruite. Elle fut prise après un mois de siége. ru avançoit le long du Nil vers l'intérieur du pays, s'il sut arrêté par l'armée de Marien, beaucoup forte que la sienne. Résolu de périr plutôt que de icer à son entreprise, il livra bataille et fut vainr. Marien y perdit la vie avec un grand nombre soldats.

rès cette victoire, Amrou marcha droit à Mesra, pelques auteurs modernes croient être Memphis, que le nom de Mesra devoit être celui de la capiétant proprement le nom de l'Egypte entière, Mesraïm, petit-fils de Noé, fut le premier roi. les circonstances du siége que nous allons raconter event convenir à Memphis, bâtie sur la rive gaulu Nil; elles désignent incontestablement la Baby-d'Egypte, située sur la rive orientale, un peu aus de la pointe du Delta, à trente-quatre lieues de na. Babylone étoit apparemment devenue capitale is que Memphis, déjà presque ruinée, avoit perdu ancien lustre, Alexandrie étant regardée comme colonie grecque qui n'appartenoit pas à l'ancienne

An. 640.

Egypte. Mesra étoit défendue par un ancien château fortifié; et pour en rendre l'accès plus difficile aux musulmans, on creusa alentour un large fossé, où l'on sema quantité de chausse-trapes. Amrou, qui n'avoit que quatre mille hommes, demeura sept mois entiers devant ce château, et fut contraint de demander de nouvelles troupes au calife, qui lui envoya encore quatre mille hommes.

Mais la perfidie du gouverneur lui fut d'un bien plus grand secours. C'étoit ce Mocaucas qui avoit eu des relations secrètes avec Mahomet. L'empereur, qui devoit être mécontent de sa conduite depuis dix ou douze ans, n'avoit osé le dépouiller de son gouvernement, dans la crainte de perdre l'Egypte en révoltant toute la nation des Coptes, dont Mocaucas disposoit en souverain. On nommoit dès-lors Coptes les anciens habitans du pays, de race égyptienne, pour les distinguer des Grecs qui s'y étoient établis sous Alexandre et ses successeurs. Mocaucas ne cherchoit qu'à livrer le château aux Sarrasins à des conditions avantageuses pour luimême; et, s'il tenoit si long-temps contre leurs attaques, c'est qu'il n'étoit pas maître d'une garnison nombreuse, dont les officiers l'observoient avec défiance, et \_\_\_ ne prenoient l'ordre que du conseil de guerre. Cependant, à force de se contrefaire, il vint à bout d'en imposer à ses surveillans. Le Nil formoit vis-à-vis du châters. une île qu'on nomme aujourd'hui l'île de Rouda. Ce perfide représenta aux officiers « qu'ils ne pouvoient « tenir encore long-temps; qu'ils n'avoient aucun se « cours à espérer; que le meilleur parti étoit de se reti « rer dans cette île, et de soustraire à la cruauté de « Sarrasins la plus grande partie de la garnison, qu' « falloit conserver pour la défense du reste du pay « que, pour lui, il se dévouoit volontiers à la mort pou « le service de l'empire; et qu'il resteroit dans le chi

" teau avec un petit nombre de soldats pour s'y défende

= jusqu'à l'extrémité, et s'ensevelir sous les ruines, s'il ne « pouvoit obtenir une capitulation honorable. » La disette, l'ennui, les blessures, les satignes d'un long siége donnoient du poids au conseil de Mocaucas : on se laissa persuader, et la plus grande partie de la garnison passa dans l'île. Mocaucas, se trouvant alors maître de ses démarches, députa au général sarrasin pour demander un accommodement; il l'avertissoit que, s'il ne se hâtoit de traiter, le débordement du Nil alloit mettre incessamment son armée en grand danger. Amrou lui fit faire les propositions ordinaires des musulmans. Le gouverneur répondit « que jamais les chrétiens ne « consentiroient à changer de religion; que, pour ce qui · étoit du tribut, il ne falloit pas s'attendre que les Ro-« mains voulussent s'y soumettre; mais que lui et les « Coptes ses amis s'y assujettiroient volontiers; qu'après « tout il n'étoit resté dans le château qu'une poignée de « Romains. » Sur cette réponse, Amrou fait escalader la place. Les soldats de la garnison, hors d'état de résister, se jettent dans des barques, et se sauvent dans s'île. Les Sarrasins font main hasse sur tous ceux qu'ils peuvent atteindre. Ceux qui échappent, persuadés enfin de la perfidie du gouverneur, passent avec leurs camarades de l'autre côte du fleuve, et se retirent, entre Mesra et Alexandrie, dans une place que les historiens arabes nomment Kéramol-Schoraïk. Pendant ce temps-là Mocaucas arrête avec Amrou les articles de la capitulation pour tous les Coptes de l'Egypte; on convient qu'ils paieront chaque année deux ducats par tête, à l'exception des vieillards, des femmes et des enfans au-dessous de seize ans. Le nombre des Coptes qui furent enregistrés pour le tribut se trouva de six millions, taut l'Egypte étoit encore peuplée.

Il ne restoit aux Sarrasins que de prendre Alexandrie pour être maîtres de toute l'Egypte. Ayant passé le Nil, ils attaquèrent Kéramol-Schoraïk, qui ne put tenir que

trois jours. Quelques corps de troupes romaines c rencontrèrent sur leur passage furent aisément d Les vaincus se réfugièrent tous dans Alexandrie, ce dans leur dernier asile, et se préparoient à s'y désc Bientôt les musulmans parurent et campèrent à de la ville. Amrou, qui donnoit dans les batailles l' ple de la valeur, ne s'en rapportoit qu'à lui-mê tous les détails de la guerre. Il voulut reconnoî personne la situation et la force de la place; il 1 avec lui que Verdan son esclave, et un des princ officiers nommé Muslima. Mais, s'étant approc trop près des murailles, il fut priset conduit dev gouverneur, qui lui fit encore cette demande inutile faisoit partout aux Sarrasins, et il en reçut la répoi dinaire. La sierté de ses paroles et de sa contena juger au gouverneur que ce prisonnier étoit le gé C'est Amrou lui-même, dit-il à ses gens ; qu'on lui che la tête tout à l'heure. Verdan, qui entend langue grecque, voyant le danger de son maître avoit déjà sauvé dans une pareille occasion au sic Gaza, se tourna vers lui avec mépris, et le frappa dement : De quoi t'avises-tu de répondre? Ini ditn'es que le dernier des musulmans; laisse par supérieurs. Muslima, prepant aussitôt la parole que le général les envoyoit pour demander une vue; qu'il désiroit de traiter avec le gouverneur, c si les Romains vouloient faire ou accepter des pre tions raisonnables, la paix seroit bientôt conclu gouverneur sut la dupe de cette seinte; il se per qu'il se trompoit, et qu'Amrou n'étoit qu'un s soldat; il révoqua l'ordre et les renvoya. Mais, at de l'entrevue proposée, Amrou se montra le lende au pied de la muraille avec toutes ses troupes, et mença les travaux du siége.

L'empereur, consterné de cette nouvelle, résol consentir aux conditions les plus dures plutôt q

perdre Alexandrie, et avec elle la plus belle province de ses états. Pendant le siége de Babylone, il avoit fait venir Cyrus à Constantinople; et, outré de colère contre ce prélat, il s'emporta jusqu'à comproniettre la majesté souveraine. Il le fit conduire à la grande place pour le juger en présence de tout le peuple, qui accourut en soule; et, se portant lui-même pour accusateur, il reprocha à l'évêque d'avoir livré l'Egypte aux Sarrasins. Cyrus, devenu plus fier et plus hardi de voir son souverain s'abaisser jusqu'à se rendre sa partie, essaya de se justisier en protestant que, si l'on eût suivi ses conseils, on auroit évité la guerre en Egypte, et satissait les Sarrasins sans qu'il en coutât rien au prince. Il rejetoit toute la fante des malheurs qui affligeoient l'empire sur les mauvais conseillers de l'empereur. Héraclius, encore plus offensé de ses réponses, s'abandonnaut à une colère indécente, le chargeoit d'injures, l'appelant un païen, m ennemi de Dieu, qui avoit conjuré la perte des drétiens, qui avoit osé conseiller à son prince de prostituer sa fille en la livrant au calife. Il menaçoit de le ter. Enfin il le mit sous la garde du préfet de la ville, rec ordre de le traiter comme un scélérat jusqu'à ce Fil eût décidé du châtiment que ses crimes avoient tité. Cependant, lorsqu'il apprit qu'Alexandrie étoit en litégée, sa colère cédant à la crainte, il crut que perne n'étoit plus propre que Cyrus à négocier avec Sarrasins. Il l'envoya donc pour renouveler avec eux nême traité dont il lui avoit fait de vifs reproches. clue rus, arrivé au camp ennemi, après s'être disculpé de perso exécution de ses promesses précédentes, proposa de les 1 sig rer de nouveau par les sermens les plus authentiques, au la parole même de l'empereur, si les Sarrasins vouet de l'Egypte. Amrou, après l'avoir froidement nde té, le regardant d'un œil de mépris, et lui monésole une grande colonne qu'ils avoient devant les yeux: it que l'est cette colonne? lui dit-il; nous sortirons de

l'Egypte quand tu l'auras avalée. Le Sarrasins ( nuèrent le siége, qui dura quatorze mois.

283. 118, 119.

p. 263.

An. 641.

Dans cet intervalle, Héraclius, accablé de chagr Theoph. p. d'infirmités, mourut d'hydropisie le 11 février 641. Cedr. p. 430. avoir régné trente ans, quatre mois et six jours. So Niceph. p. aîné, Héraclius Constantin, né d'Eudocie, âgé de etibi Petav. huit ans, portoit le titre d'empereur presque der Suid. voce Ηράκλειος. naissance. L'autre Héraclius, que l'on nomme plus Glycas, p. munément Héracléonas, fils de Martine, âgé de dis Pagi ad Ba- ans, avoit reçu le même titre deux ans avant la m ron. Du Cange, son père. L'empereur ordonna par son testament qu hist. by z. p. gneroient ensemble avec une égale autorité, qu'i M. Mariette, roient pour Martine la déférence due à une impéra pierres gra- et qu'il l'honoreroient tous deux comme leur me vées, t. 1, et qu'il l'honoreroient tous deux comme leur me laissa deux autres fils, David et Marin, qu'il avoit més Césars. Il avoit aussi décoré du nom d'Auguste: filles qui lui survécurent, Augustine et Martine. sait si Eudocie, qu'il avoit promise à Ziébel, n avant lui. Il fut enterré dans l'église des Saints-A Son tombeau demeura ouvert pendant trois jours gardé par ses eunuques, ainsi qu'il l'avoit orc Telle sut la sin de ce prince; et l'on peut dire que, partage la durée de son règne en trois dixaines d'a on trouvera que la seconde fut signalée par des a héroïques que la première n'avoit pas fait espé que la dernière fit oublier. Le milieu de son règne d'un grand éclat; mais les victoires qu'il rempor les Perses laissèrent à peine quelques traces, qui effacées par les armes des Sarrasins; au lieu que la de la Syrie, de la Mésopotamie et de l'Egypte, pour l'empire autant de blessures profondes et rables: ces membres, une fois séparés de ce grand ne purent jamais y être réunis. On voyoit encore lette, dans la Pouille, à la fin du quinzième sièch statue colossale d'Héraclius.

## LIVRE CINQUANTE-NEUVIÈME.

## CONSTANTIN III. HÉRACLÉONAS. CONSTANT II.

Après la mort d'Héraclius, Martine fit assembler le An. 641. peuple de Constantinople pour lui faire part du testa- Theoph. ment. Elle l'avoit dicté elle-même, et prétendoit bien cedr. p. 45 en tirer avantage pour gouverner les deux empereurs. Hist. misce L'un étoit son fils; elle letenoit dans une soumission Niceph. weugle à ses volontés. L'autre, moins disposé à lui obéir, 20. 1. lui donnoit cependant peu d'inquiétude. Il est vrai que p. 87. ce prince, déjà d'un âge mûr, avoit acquis de bonne 78. neure l'expérience des affaires; qu'il avoit montré du Glycas, courage dans la guerre coutre les Sarrasins, et qu'il s'é- Du Cang toit attiré l'amour des peuples par sa bonté et par sa p. 118, 11 douceur; mais des maladies continuelles l'affoiblissoient Pagi ad B de plus en plus et ne lui permettoient pas de se flatter qu'il régnât long-temps. Ces circonstances favorisoient l'ambition de Martine, et elle auroit réussi dans ses projets, si elle n'eût trouvé dans le peuple un reste de tette fierté romaine que l'abâtardissement des esprits n'avoit pas encore entièrement étoussée. Lorsqu'on la vit patoltre seule sur un tribunal élevé, et qu'on eut entendu la ecture du testament, on s'écria de toutes parts: Où sont os empereurs? où sont Constantin et Héracléonas? Elle fut obligée de les faire venir et de les présenter au reuple. Comme elle se levoit pour parler, et qu'elle commençoit à donner ses ordres en souveraine, il s'ékva mille voix du milieu de l'assemblée: « Nous de-HIST. DU BAS-EMP. TOM. VI.

« vons vous honorer comme la mère de nos princes; « mais c'est à nos princes que nous devons obéir. Pré-« tendez-vous répondre aux ambassadeurs des puis-« sances étrangères ? Sera-ce une femme qui comman-« dera nos armées ? A Dieu ne plaise que l'empire « romain se voie réduit à un gouvernement qui vient « de faire rougir les Perses! » L'impératrice, couverte de confusion et pleine de dépit, se retira dans son palais.

Quoique la puissance souveraine eût été également partagée entre les deux princes, Martine, ne pouvant la retenir, souhaitoit du moins la mettre entre les mains de son fils. Mais l'affection du peuple la donnoit tout entière à Constantin. On n'obéissoit qu'à ses ordres. Le premier qu'il donna ne fit pas honneur au commencement de son règne. Son trésorier Philagre lui conseilla de faire retirer du tombeau une couronne d'or de grand prix qu'on avoit ensevelie avec son père. Le chambellan Callinique n'exécuta qu'avec douleur une si triste commission; il trouva le cadavre d'Héraclius déjà presque, réduit en eau, et la couronne tellement adhérente à sa tête, qu'il fallut enlever avec elle une partie des cheveux. Elle pesoit soixante et dix livres. Philagre fit encore revenir au prince un trésor plus considérable, dont l'enlèvement fut moins odieux, mais sans douts plus sensible à ceux qui le virent arracher de leurs mains Il avertit l'empereur qu'Héraclius, dans sa dernière ma ladie, avoit fait porter chez le patriarche Pyrrhus grandes sommes d'argent, destinées à l'entretien de l'impératrice, s'il arrivoit que Constantin la fît sortis du palais. Le prince fit venir Pyrrhus, qui nia d'aboute le dépôt; mais, convaincu par Philagre, il le rendit regret. Ce patriarche, si chéri d'Héraclius, étoit horreur à Constantin, que ni l'exemple, ni l'autori de son père n'avoient pu engager dans les erreurs monothélisme.

stantin voyoit sa santé s'assoiblir tous les jours. le Constantinople lui étant contraire, il s'étoit Chalcédoine dans un palais qu'il avoit fait bâtir. moit moins pour lui-même que pour ses deux onstant et Théodose, qu'il avoit de sa semme ia, fille de Nicétas. Philagre, qui appréhendoit plus pour lui-même le ressentiment de Martine, sit encore les soupçons de Constantin. Il engagea ce à écrire aux armées répandues en diverses proque, s'il venoit à manquer, il leur recommandoit ux fils; qu'il les conjuroit d'en prendre soin, et pas permettre qu'on les privât de leurs droits. in, écuyer de Philagre, fut chargé de ces lettres randes sommes d'argent qu'il devoit distribuer ldats pour les engager à s'opposer aux entreprises tine et d'Héracléonas. Peu de temps après, Conmourut le 25 mai, n'ayant régné que trois mois i depuis la mort de son père. On soupçonna gément Martine et Pyrrhus d'avoir abrégé ses jours poison.

nbitieuse Martine, devenue maîtresse de l'em- Niceph. p. omme elle l'étoit de son fils, songea d'abord à 20, 21. · l'estime des peuples et l'affection des soldats. Ce 275, 285. r son conseil que le jeune empereur fit présent à 451. e de Sainte-Sophie de la couronne tirée du tom- Hist. miscel. l'Héraclius, et qu'il envoya ordre à Valentin de Zon. t. 2, mer, en son nom aux soldats, l'argent qu'il avoit Manas. p. e Constantin. Le patriarche Cyrus fut envoyé dans 78. lise; Philagre fut dépouillé de sa charge, forcé 276. er dans le clergé, et relégué à Ceuta, aux extré-fam. by z. p. de l'Afrique. On lui laissa la vie, mais on fit périr 118, 119, mi lui avoient prêté leur ministère. Valentin étoit Pagi ad Buqui devoit craindre davantage; il avoit été plus Mansi ad que tout autre dans la confidence de Philagre; il Baron. Assemani . sussi le plus redoutable, ayant entre ses mains de bibl. jur. gagner les soldats; aussi l'impératrice lui fit-elle or. t. 4. C. des avances pour lui témoigner de l'amitié et de la fiance. Mais Valentin, aussi rusé qu'il étoit har entreprenant, loin de donner dans le piége, leva l dard de la révolte, et s'empara de Chalcédoine.

Il prit pour prétexte la défense des deux fils de stantin son maître, auxquels l'empire apparteno qui alloient, disoit-il, être ainsi que leur pè victimes d'une marâtre perfide, et d'un oncle jalo leurs droits, si les fidèles sujets du défunt empere s'unissoient pour les tirer de leurs mains. Martine veille de se voir attaquée dans Constantinople, pi les précautions nécessaires pour sa sûreté, tandis qu fils publioit des manisestes pour se justifier de ces od imputations. Il protestoit que rien au monde ne lui plus cher que la conservation de ses neveux; il en: loit à leur propre témoignage: Quelle noirceur, d il, de me supposer des desseins criminels conti princes, qui me sont attachés de si près par les lie sang, et dont l'un me tient encore par une all spirituelle sacrée! Il parloit de Constant, qu'il levé des fonts baptismaux. Pour confirmer ces pro tions par l'acte le plus authentique, il se trans dans l'église de Sainte-Sophie, et là, en présent patriarche, tenant la main sur la vraie croix. il que jamais il ne nuiroit aux fils de Constantin, n lui-même, ni par le ministère d'aucun autre. Il fit encore: il se hasarda de passer à Chalcédoine avec stant, et offrit à Valentin de jurer entre ses mains n'avoit pour les deux princes que les sentimens plus sincère affection. Valentin refusa de recevoir sor ment; et, par affectation de générosité, il ne profit de l'imprudence du jeune empereur, et le laissa retot à Constantinople. Après ces démarches, Héracléonas suada sacilement au peuple que la sareté des pri n'étoit qu'un faux prétexte dont se servoit Vale pour s'emparer lui-même de l'empire.

Mais le peuple changea bientôt de disposition. On pprochoit du temps de la vendange; et les habitans de Constantinople, ayant pour la plupart des vignobles en Asie, apprenoient avec chagrin que l'armée de Valentin, maîtresse du détroit, ravageoit impunément leurs posvessions, et leur enlevoit le revenu de l'année. Ils s'atroupent autour du palais du patriarche, et demandent i grands cris que Constant soit couronné. Pyrrhus les raite d'abord de rebelles, qui ne proposent de couronner Censtant que pour donner l'empire à Valentin. Mais e peuple redoublant ses cris, et le menaçant lui-même les dernières violences, il va instruire Héracléonas de la édition près d'éclater. L'empereur, saisi de crainte, enduit aus sitôt Constant à l'église. Dès qu'il paroît sur 1 tribune avec le patriarche, il s'élève un cri général, rouronne, la couronne à Constantin! C'est le nom ue le peuple donna pour lors au jeune prince; jusque-là portoit celui d'Héraclius, et dans la suite il fut plus panu sous le nom de Constant. Héracléonas, sans difféer, fait apporter la couronne de son père, qu'il avoit éposée dans cette église, et Pyrrhus la met sur la tête u nouvel empereur. Cette condescendance du patriarche me, fut pas encore capable d'adoucir les esprits. On le létestoit comme le conseiller de Martine et l'auteur de ous les maux. On veut le mettre en pièces; une foule le misérables, auxquels se joignent les Juifs et les barures qui se trouvoient à Constantinople, se jettent bas Sainte-Sophie; ils profanent le sanctuaire, ils Michirent la nappe de l'autel, rompent les bancs, abatent les images, et, sortant ensuite de l'église comme en iomphe, ils en emportent les cless, qu'ils suspendent bont d'une pique, et courent comme des sorcenés toute la ville.

Pyrrhus, qui s'étoit dérobé à leur fureur, ne voyoit de sûreté pour lui à Constantinople. La nuit suinte il vient à l'église; et, après avoir fait sa prière, il

dépose son étole sur l'autel en disant : Je n'abdique point la dignité de patriarche, mais je cède à un peuplé rebelle. Il sort ensuite, et, s'étant tenu caché dans la ville pendant quelques jours, il passe secrètement à Chalcédoine, et s'embarque pour l'Afrique.

Cependant l'opiniâtreté de Valentin faisoit bien connoître que l'intérêt des petits-fils d'Héraclius n'étoit pas le principal motif de sa révolte. Le couronnement de Constant ne lui fit pas quitter les armes; toujours maître de Chalcédoine, il continuoit de ravager les environs. Martine et son fils furent contraints de traiter avec lui comme avec leur égal; il exigea leur serment pour assurance des conditions qu'on lui accordoit. On s'engageoit à ne lui demander aucun compte de l'argent qu'il avoit reçu de Constantin, et à récompenser ses soldats par des largesses. On lui donnoit la charge de commandant de la garde. Non content de cette dignité, une des plus éminentes de la cour impériale, il ent l'esfronterie de demander la permission de prendre la pourpre et le titre de César, ce qui étoit sans exemplé; et l'on eut la bassesse d'y consentir. Pour conserver la majesté souveraine, Martine se détermina à l'avilir, en approchant si près du trône un inconnu que la révolte seule avoit fait sortir de l'obscurité.

Cette extrême condescendance désarma Valentia, mais n'éteignit pas la haine dont il étoit embrasé contra l'impératrice. Armé contre elle des dignités qu'elle la accordoit, il fut sans doute le principal moteur de soulèvement qui précipita cette princesse et son fils dans un abîme de malheurs; car on ne peut l'attribuer. Constant, qui n'étoit encore que dans sa onzième annual Le soupçon de l'empoisonnement de Constantin se chimmant de jour en jour par de nouveaux indices sénat résolut de secouer un joug odieux. Les gens guerre, entrant dans les mêmes vues, lui offrirent le services. On arracha du palais le fils et la mère; on les

sit leur procès; on coupa la langue à Martine, le nez à Héracléonas; et tous deux traînèrent le reste de leur vie dans l'exil et dans une si prosonde obscurité, que, depuis cette horrible catastrophe, les historiens ne parlent plus que de leur sépulture. Nous verrons désormais ces exemples se renouveler fréquemment. L'histoire de l'empire, la plus tragique de toutes les histoires, va devenir un' théâtre de révolutions funcstes. De soixante-dix souverains qui osèrent encore monter sur ce trône ensanglanté, près de la moitié furent ou tués ou chassés, ou contraints d'abdiquer la couronne.

On ne donne que six mois de règne à Héracléonas, Elmacin. et, selon l'opinion la plus probable, il y faut comprendre les trois mois qu'il régna conjointement avec Bergeron, son frère Constantin. Ainsi Constant commença de Fleury, hist. régner seul au mois d'août de cette année, qui se ter- ecclés. l. 38, mina par un événement des plus tristes pour l'empire. Mém. acad. Alexandrie, assiégée depuis quatorze mois, fut enfin forcée et prise le 11 décembre. Amrou, dont Omar christ. t. 2, avoit fort augmenté l'armée, perdit à ce siège vingttrois mille hommes. Au moment que les Sarrasins en- pag. 118. trèrent, les Romains, qui étoient encore dans la ville, mist. univ. se jetèrent dans les vaisseaux, et prirent le large. Comme il y avoit plusieurs corps de troupes romaines Assemani, qui s'étoient retirées plus avant dans le pays, Amrou, bibl. jur. or. pour se délivrer d'inquiétude, résolut de les poursuivre. Il ne laissa dans Alexandrie que ce qu'il salloit de Sarrasins pour contenir les habitans. Mais, dès qu'il fut cloigné, les Romains rentrèrent dans le port, surprirent la ville, et massacrèrent tous les musulmans. A celle nouvelle, Amrou revient sur ses pas : il trouve les : Romains déjà maîtres du château; il les attaque, et les 25. Force après une vigoureuse résistance. Ceux qui échapns cent au glaive des Sarrasins regagnent leurs vaisseaux, t le abandonnent à ces conquérans barbares cette puisn la magasin de Constantinople, qu'elle nour-

Abulfarage. Okley. t. 16, p. 570. Or iens p. 451. Assemani, bibl. or. t. 2, 383, 385, 38g , 3gn.

rissoit des blés de l'Egypte, l'ornement de l'empire, et le centre du commerce de l'Orient.

Le général sarrasin attendit les ordres d'Omar pour décider du sort d'Alexandrie. Il manda au calife qu'il avoit trouvé dans cette ville immense quatre mille palais (il faut sans doute entendre tous les édifices plus grands et plus magnifiques que les maisons ordinaires), autant de bains publics, quatre cents cirques ou places pour les divertissemens, douze mille jardins potagers, et quarante mille Juiss payant tribut. Omar désendit le pillage; il ordonna de recueillir soigneusement tout ce qui se trouverait de précieux, afin de s'en servir à soutenir les frais de la guerre. Médine étant alors affligée de la disette, il fit venir d'Alexandrie des chameaux chargés de blé. Toute l'Egypte suivit la fortune de cette grande ville, et se soumit au vainqueur. On imposa aux Egyptiens un tribut annuel de deux ducats par tête; à ce prix ils conservèrent leur vie, leurs biens et le libre 😘 exercice de leur religion. Les propriétaires des terres. furent de plus obligés à payer une taxe proportionnée ..., au produit de leurs fonds, et ces contributions rapportè- 🐔 rent au calife une somme immense. Cet accroissement de richesses entre les mains d'une nation aussi économe 4. et aussi ennemie du luxe que les Sarrasins, les mit en état d'étendre leurs conquêtes. Ils ne connoissoients point les dépenses de plaisir. Point d'ornement dans leur habillement, dans leurs meubles, dans leur armure. Logés dans des cabanes, ils ne se piquoient de magnificence que dans leurs mosquées. Leurs alimens étoient sans apprêt, tels qu'on les reçoit des mains de la nature : c'étoit du lait, du riz, des fruits; ils lais ş **4** soient le vin aux peuples vaincus.

Amrou n'avoit de barbare que la naissance. Nour dans une ignorance profonde, ainsi que tous les Sarrasins, il étoit d'un esprit vif, pénétrant, curieux; et quo qu'il ne se sût jamais exercé qu'au métier des armes,

noit les sciences et les savans. Il prit du goût pour tomme de lettres nommé Jean; c'étoit un prêtre site, interdit pour ses erreurs dans un concile tenu zra. La réputation de savoir qu'il avoit dans la le sit rechercher d'Amrou, qui se plaisoit à l'ene discourir de philosophie, chose toute nouvelle les Sarrasins. Jean voulut sauver au moins une e de la bibliothèque d'Alexandrie. C'était celle du éon, le plus vaste recueil de livres qui fût dans vers. Elle étoit dans le quartier nommé Rhacotis, ême lieu où avoit été le temple de Sérapis, détruit le règne du grand Théodose. On l'appeloit la fille lle que Ptolémée Philadelphe avoit formée dans artier nommé Bruchion, et la fiffe étoit devenue coup plus considérable que la mère. Celle de Pto-: montoit à quatre cent mille volumes lorsqu'elle duite en cendre du temps de Jule César; celle du éon étoit dès-lors composée de cinq cent mille nes, et elle avoit été depuis fort augmentée. Jean a de la bienvállance du général sarrasin pour mander les livres de philosophie qui ne pouvoient disoit-il, d'aucun usage aux musulmans. Tu me ndes une chose dont je ne puis disposer, lui dit nu, sans en avoir obtenu la permission de l'empedes fidèles. Il écrivit en conséquence au calife, qui pondit en ces termes : Tu me parles de livres : s'ils ntiennent que ce qui est déjà dans le livre de Dieu, nt inutiles: s'ils ne s'accordent pas avec lui, ils pernicieux. Ainsi fais - les brûler. Amrou, quoiregret, obéit scrupuleusement à l'ordre du calife. distribuer la bibliothèque dans les bains d'Alexanon ajoute qu'elle sut suffisante pour les chauffer ant six mois. Mais cette partie du récit d'Abulfaest évidemment fausse et hors de toute vraisemte: ce qui ne sussit pas, à mon avis, pour rejeter it tout entier, comme le veut M. Assemani. Les

raisons de ce savant critique ne me semblent pas asse convaincantes pour contredire une tradition aussi gé nérale qu'elle est ancienne.

Quelque zélés que sussent les Sarrasins pour établi le mahométisme, ils tenoient parole aux chrétiens qu s'étoient soumis au tribut. Ils laissèrent donc subsiste le christianisme en Egypte. Cyrus demeura en possession du siège d'Alexandrie, et ne mourut que deux an après. Pierre, imbu de la même erreur, lui succéda, et gouverna cette église neuf ou dix ans, après lesquels le jacobites s'en emparèrent, et la possédèrent seuls pendant plus de quatre-vingts ans. Depuis Diodore, le gran protecteur d'Eutychès, l'église d'Alexandrie étoit dé chirée par le schisme; les jacobites formoient un puis sant parti, et Benjamin, leur évêque, partageoit ave Cyrus l'autorité patriarchale. Chassé de la ville par or dre d'Héraclius, il erra pendant dix ans en divers lieu de la Thébaïde. Mais les Coptes, c'est-à-dire les Egyp tiens naturels, qui étoient de son obédience, s'étan concilié la faveur des Sarrasins er se soumettant les pre miers avec Mocaucas, Amrou rappela Benjamin, et la envoya des lettres de sauvegarde en ces termes : Noti donnons pleine sureté à Benjamin, patriarche des chit tiens Coptes, avec désense de l'inquiéter en aucune mu nière, ni dans sa personne, ni dans son ministère, a quelque lieu qu'il se trouve. Avec cette permission, Bett jamin reprit les fonctions de patriarche, qu'il contint tranquillement jusqu'à sa mort, et qu'il laissa sans col tradiction à ses successeurs.

Malgré le traité fait avec les Coptes, Amrou, par dre d'Omar, acheva de détruire la Babylone d'Egyptet bâtit tout auprès une autre ville sur le bord du la la nomma Fostat, mot arabe qui signifie pavillot parce que c'étoit en ce lieu qu'il avoit placé sa tell lorsqu'il fit le siége de Babylone. Fostat devint la call tale de l'Egypte et la résidence des gouverneurs;

ce qu'on appelle le vieux Caire, depuis que le nouveau a été bâti par les califes fatimites, en 969. La côte de Farma n'étoit éloignée de la mer Rouge que de soixantedix milles. Cet intervalle étant une plaine très-unie et peu élevée au-dessus du niveau des deux mers, Amrou sorma le projet de les joindre par un canal qu'il auroit rempli par les eaux du Nil. Mais Omar s'y étant opposé dans la crainte d'ouvrir aux vaisseaux chrétiens l'entrée de l'Arabie, Amrou tourna ses vues d'un autre côté. Il y avoit un ancien canal nommé Trajanus amnis, qu'Adrien avoit fait conduire du Nil, près de Babylone, jusqu'à Pharbætus, aujourd'hui Belbeist Il rencontroit en cet endroit un autre canal commencé par Nécos, et continué par Darius, fils d'Hystaspe, et alloit se décharger avec lui dans une lagune d'eau salée, au sortir de laquelle Ptolémée Philadelphe avoit fait creuser un large fossé qui conduisoit les eaux jusqu'à la ville d'Arsinoé ou Cléopatris, à la pointe du golfe où est aujourd'hui le Suez. Tout ce canal, comblé par les sables, étoit devenu inutile dès le temps de la fameuse Cléopâtre. Amrou ne fut point arrêté par l'ancien préjugé qui, supposant les eaux de la mer Rouge plus hautes que sol de l'Egypte, faisoit craindre de leur ouvrir un passage. Il fit nettoyer ce canal, et le rendit navigable, pour transporter en Arabie les blés de l'Egypte. C'est e qu'on nomme maintenant le Khalits, qui passe au travers du Caire: mais il ne conduit que jusqu'à la laune que l'on nomnie le lac de Scheïb. Le reste, jusqu'à h mer Rouge, est entièrement comblé, quoiqu'on en listingue quelques vestiges.

Amrou jouissoit tranquillement de sa conquête. Un pereur de onze ans, dépourvu d'habiles ministres, étoit pas en état de l'arracher de ses mains. Cet en-Cedr. p. 4 t, estrayé de la terrible révolution qui le laissoit seul Hist. mi le trône, crut n'avoir d'autre ressource que de se : Der entre les bras de ce sénat devenu si redoutable à

An, 642 Theoph. ses maîtres. Il le fit assembler, et, après avoir relev de pompeux éloges le courage avec lequel les sén? avoient' vengé son père, et assranchi l'empire du honteux qu'une femme osoit lui imposer, il les de servir de guide à un prince orphelin, sans : sans expérience, qui ne pouvoit trouver d'appu dans leur bienveillance, ni de lumières que dans conseils. Ce discours, propre à inspirer la compa voisine du mépris, plutôt que le respect dû à la ni impériale, fut suivi de largesses qu'il fit à chacu sénateurs.

71. 41, 44 et segg. regno ital. *l*. 3. dissert. 4.

Les pertes que l'empire saisoit en Italie n'étoit Paul. diac. si rapides ni si étendues que celles qu'il faiso 1, 4, c. 38, Orient; mais elles n'étoient pas moins irréparable villes maritimes de la Ligurie faisoient encore Rubeus, hist. de l'empire. Mais Rotaris, roi des Lombards, Sigon, de refusé de continuer la trève toujours renouvelée c trente-six ans, se rendit maître de Gênes, de Savo Peregrin, de fin. duc. Be- de tout le pays depuis Luna, sur les frontières de nev. p. 55, cane, jusqu'aux Alpes, qui séparent l'Italie de la Fi Pagi ad Ba. Il saccagea et démantela les places; il fit les habitan ron.
Giann. hist. sonniers. L'exarque Platon, étant venu le combatt nap. t. 1, l. les bords de la Scultenne, aujourd'hui le Panaro 4, c. 6, 7, de Modène, sut taillé en pièces avec perte de huit Murat. an- hommes. Cependant les Lombards de Bénévent s' 4, p. 87, 88, doient de plus en plus. Aréchis, après avoir gouver 89, 91, 94, duché avec gloire pendant cinquante ans, laissa De vità an-successeur en 641 son fils Aion. Ce jeune prince, a tiq. Benevent. t. 2, tour d'un voyage à la cour de Pavie, avoit pass Abrégé chr. Ravenne, où l'exarque, par une perfidie alors tr del'hist. d'I- usage, lui avoit fait prendre un breuvage empois ral. t. 1, p. usage, iui uvoir incipilit. Son père, le croyant inci de gouverner ses états, ne lui laissa en mourant nom de duc, et confia toute l'autorité à Radoal Grimoald. C'étoient deux fils de Gisulf, duc de F qui, après la mort de Tason et de Caccon leurs s

massacrés dans Opiterge, s'étoient retirés à Bénévent, sous la protection de leur parent Aréchis. Aion, un an et demi après la mort de son père, fut jué dans une expédition contre les Esclavons, dont une flotte avoit abordé près de Siponte en Apulie. Radoald sut proclamé duc à sa place, et força les Esclavons de regagner leurs navires. Il fit sur l'empire de nouvelles conquêtes, et porta ses armes jusqu'à Surrente, qu'il assiégea inutilement. Les habitans, animés par Agapet leur évêque, se défendirent avec tant de vigueur, qu'il fut obligé de lever le siège. Ce duc étant mort en 647, fut remplacé par son frère Grimoald, prince aussi courageux que sage et prudent, qui du duché de Bénévent s'éleva sur le trône des Lombards en 662. Il n'étoit encore que duc, lorsqu'en 650 il tailla en pièces une armée de Napolitains et de Calabrois, sujets de l'empereur, qui vinrent piller l'édise de Saint-Michel sur le mont Gargan. Ce pays appertenoit aux Lombards, et cette église, révérée dans ente l'Italie méridionale, étoit un trésor de pieuses et in thes offrandes. Cet événement est fameux dans l'hisrice de Lombardie, et les historiens de Naples font de ands efforts pour disculper leurs compatriotes et pour jeter sur les Lombards mêmes l'odieux de ce pillage terilége. Pendant ces mouvemens, Rome, toujours semise aux empereurs, étoit exempte des ravages de la entre; mais elle éprouva un violent tremblement de serre, joint à l'inondation du Tibre, et suivi d'une peste . meurtrière.

Rotaris rendit son règne encore plus célèbre par sa lé- An. 645. in clation que par ses exploits. Les Lombards, absolument de lettres, n'avoient ni lois écrites, ni même d'autre no la toire que des traditions qui passoient de bouche en nt ache. Ils ne se gouvernoient que par leurs usages. L'a-102 chie de dix ans avoit introduit des désordres auxde Fals la sagesse d'Autharis et d'Agilulf n'avoit pu entièurs ment remédier. Le droit romain étoit le seul connu

en Italie. Rotaris, craignant que les empereurs ne part sent encore dominer sur ses états par leurs lois, établ un nouveau corps de droit par un édit qu'il sit publi le 22 novembre 643. Il y fut peut-être engagé par l'exer ple de Dagobert, qui avoit compilé les lois des Franc des Allemands et des Bavarois. Botaris, dans son cod ne fait aucune mention du droit romain, que les Got avoient conservé; il n'envisage que les usages et les co tumes de sa nation. Il casse toutes les lois précédents Grimoald en ajouta plusieurs en 668, quarante-cit ans après. Liutprand recueillit les lois de ces deux pris ces: il les soumit à un nouvel examen, et y suppléa l articles qui parurent y manquer. C'est ce qu'on appel le code lombard, qui demeura en vigueur pendant plu sieurs siècles, jusqu'au temps où l'on retrouva les Par dectes; et même, après cette découverte, le droit lomba ne fut pas entièrement abandonné; il eut, aussi-bien q le droit romain, de célèbres commentateurs. Les No mands l'adoptèrent lorsqu'ils se rendirent maîtres l'Italie méridionale. Frédéric 11, qui succéda aux No mands, abolit la loi des Francs, et conserva aux le lombardes toute leur autorité. C'est de ces lois que dés vent presque toutes les ordonnances de ce prince, q sont suivies dans le royaume de Naples et de Sicile. 1 droit lombard est le fondement du droit féodal en use chez toutes les nations européennes. En effet, la form de cette législation donnoit aux lois une constituté ferme et durable. Les rois lombards y apportoient grandes précautions, comme à l'ouvrage le plus impo tant de la souveraineté. Ils convoquoient à Par les ordres du royaume, c'est-à-dire les nobles et magistrats. C'est une question qui partage les autei les plus célèbres, de savoir si le clergé et le tiers-4 étoient admis à ces assemblées. On examinoit, on 🐗 cutoit avec soin chaque article; et ce n'étoit qu'ap une mûre et libre délibération qu'on s'en tenoit à

i paroissoit le plus conforme à la justice et à l'utilité blique.

Si l'on en croit les annales chinoises, les Romains M. de Guivoyèrent en ce même temps des présens à l'empereur des Huns, t. la Chine. Ces historiens ne donnent à Constant que 1, p. 55, 56. titre de roi, et sont entendre qu'il cherchoit à susci-

des ennemis aux Arabes, dont la puissance endoit en Orient. En effet, ils étoient alors maîtres la Perse, comme je le dirai dans la suite, et Isded imploroit contre eux l'assistance des Chinois. Le hométisme avoit déjà pénétré dans la Chine. Le chrisaisme n'y étoit pas non plus inconnu. Un monument uvé à Siganfu, dans le Chensi, prouve qu'il y arriva missionnaires chrétiens en 635; et peut-être la foi y it-elle été portée dès le second siècle de l'Eglise, sous dynastie des Han, qui entretenoient un grand comrce avec les peuples de l'Occident.

L'année suivante 644, il s'éleva une sédition dans Ax. 644. nstantinople. Théophane nomme Valentinien celui Theoph. p. i en fut l'auteur; mais je soupçonne que c'est ce Hist. miscel. Eme Valentin, qui s'étoit fait donner le titre de César. 1. 19. t qui me détermine à le croire, c'est qu'il n'est plus rlé de ce Valentin qui tenoit un rang si éminent dans mpire. Son ambition sans doute, et son audace, qui avoient déjà fait franchir un si grand intervalle r s'élever de la poussière sur les degrés du trône, lui suadèrent qu'il en feroit aisément descendre un ce de quatorze ans, en qui les talens ne réparoient le défaut de l'âge. Tout ce qu'on sait de cet événet, c'est que le rebelle souleva les troupes, qu'il fut par ordre du prince, et que les révoltés rentrèrent itôt dans lé devoir.

ependant Amrou, paisible possesseur de l'Egypte, Theoph. p. poit ses conquêtes vers l'Occident. Déjà maître du Hist. miscel. de Barca, qui est l'ancienne Pentapole cyrénaïque, l. 19. endoit la domination des Sarrasins jusque Zaveila, Festum ris axaliss .

Curio hist. Okler. 2. p. 103. 1, p. 523. t. 15, p. 399, 400.

apud Combo située à plus de deux cents lieues de Barca v midi, et éloignée du Nil de plus de trois cents Abulfarage, vers l'occident. Les habitans de cette vaste contr surrac. p.20, portoient eux-mêmes au temps prescrit le tribu leur avoit imposé, sans qu'il sût besoin de leu D'Herbelot, voyer des collecteurs. Il se préparoit à envahir le Pagi ad Ba. politaine, lorsque la mort du calife suspendit le m. Assemani, de ses exploits. Un esclave perse, irrité contre ( bibl. or. i. auquel il s'étoit plaint de la dureté de son maîtr M. de Gui- en obtenir justice, le perça de trois coups de poi gues, hist. pendant qu'il faisoit la prière du matin dans la quée de Médine; et, se désendant en désespéré Hist. univ. les musulmans qui se jetoient sur lui, il en blessa ( dont sept moururent, et se poignarda lui-même. ne survécut que trois jours; et comme on lui de doit son avis sur celui qu'il jugeoit digne de lui der, quelqu'un ayant nommé son fils: Non, rép il; c'est assez pour les enfans de Ketlab ( c'étoft le de son père) qu'il y en ait eu un chargé de rendre c à Dieu du gouvernement des sidèles. Il se conte nommer six commissaires, et leur donna trois pour délibérer ensemble sur le choix de son succi Ils choisirent Othman, que Mahomet avoit rejeté c trop attaché à ses parens, qu'il préféroit aux gens e rite dans la distribution des emplois; et la co d'Othman justifia dans la suite le jugement de l' met. Omar laissa aux musulmans les plus viss re et c'est encore aujourd'hui le plus révéré de tous l lifes chez les mahométans sunnites. Il fut la gloire nation et le modèle de sa secte. La Syrie, la Mése mie, la Perse presque entière jusqu'à l'Oxus, l'E et la Libyejusqu'aux confins de la Tripolitaine, ta pays subjugués, suffiroient pour illustrer la vie de sieurs conquérans. Dans l'espace de dix ans et demi, Kondemir, historien de Perse, il se rendit mat trente-six mille villes, places ou châteaux; il dé

: mille temples de chrétiens, de mages, d'idolâtres; satir quatorze cents mosquées. La sagesse de son rnement rendit ses conquêtes solides et durables. on d'Omar, disent les Arabes, inspiroit plus de e que l'épée de ses successeurs. Ce prodigieux acment de puissance n'apporta aucun changement es mœurs ni dans sa façon de vivre. Pauvre pour Eme, riche pour les autres, il distribuoit tous les zdis l'argent du trésor, comme l'avoit pratiqué cre; mais il régloit ses libéralités sur un principe nt; Abubècre avoit proportionné ses largesses au :; Omar ne considéroit que les besoins, disant que ens de ce monde ne nous sont donnés par la Proæ que pour subvenir à l'indigence, et non pour penser la vertu, qui ne doit être couronnée que autre vie. On fait de grands éloges de sa justice : s le rang des coupables ne les exempta du châti-; mais il portoit jusqu'à un excès de sérocité et de rie l'idée qu'il avoit de la soumission que les inrs doivent à leurs supérieurs, et il en donna un ple terrible, n'étant encore que particulier. Un lman faisoit un mauvais procès à un Juif; Mahougea en saveur du Juif. Le musulman déclara qu'il uiesceroit pas au jugement que l'affaire n'eût été : par Omar. Les deux plaideurs vont le trouver; rencontrent comme il sortoit de sa maison, et lui ent le fait. Attendez un moment, leur dit-il; et il e chez lui. Il revient incontinent le sabre à la main, ın seul coup il abat la tête au musulman: Voilà, I, ce que méritent ceux qui se révoltent contre la ence de leur juge souverain. Les musulmans euxses lui reprochent d'avoir pensé quelquesois qu'on pas obligé de tenir la parole donnée aux infidèles l'avoir fait mourir plusieurs chrétiens malgré la nesse qu'il leur avoit saite de ne pas les sorcer de mcer à leur soi. Ce sut lui qui jeta les sondemens IST. DU BAS-EMP. TOM. VI.

Curio hist. Okley. bibl. or. 2 , p. 103. 1, p. 523. 400.

apud Combo située à plus de deux cents lieues de Barca midi, et éloignée du Nil de plus de trois cen Abulfarage, vers l'occident. Les habitans de cette vaste con survuc. p.20, portoient eux-mêmes au Lemps prescrit le tri leur avoit imposé, sans qu'il sût besoin de D'Herbelot, voyer des collecteurs. Il se préparoit à envahit Pagi ad Ba- politaine, lorsque la mort du calife suspendit Assemani, de ses exploits. Un esclave perse, irrité contr dibl. or. i. auquel il s'étoit plaint de la dureté de son ma M. de Gui- en obtenir justice, le perça de trois coups de gnes, hist. pendant qu'il faisoit la prière du matin dans des Iluns, t. quée de Médine; et, se désendant en désespér Hist. univ. 1200 as 12 dont sept moururent, et se poignarda lui-mêm ne survécut que trois jours; et comme on lui doit son avis sur celui qu'il jugeoit digne de le der, quelqu'un ayant nommé son fils: Non, 1 il; c'est assez pour les enfans de Kettab ( c'étol de son père) qu'il y en ait eu un chargé de rende à Dieu du gouvernement des sidèles. Il se cor nommer six commissaires, et leur donna tre pour délibérer ensemble sur le choix de son su Ils choisirent Othman, que Mahomet avoit rejete trop attaché à ses parens, qu'il préféroit aux ger rite dans la distribution des emplois; et la d'Othman justifia dans la suite le jugement d met. Omar laissa aux musulmans les plus vifs et c'est encore aujourd'hui le plus révéré de tou lifes chez les mahométans sunnites. Il fut la gle nation et le modèle de sa secte. La Syrie, la M mie, la Perse presque entière jusqu'à l'Oxus, et la Libye jusqu'aux confins de la Tripolitaine. pays subjugués, suffiroient pour illustrer la vie sieurs conquérans. Dans l'espace de dix ans et der Kondemir, historien de Perse, il se rendit n trente-six mille villes, places ou châteaux; il

mille temples de chrétiens, de mages, d'idolâtres; îtir quatorze cents mosquées. La sagesse de son nement rendit ses conquêtes solides et durables. on d'Omar, disent les Arabes, inspiroit plus de que l'épée de ses successeurs. Ce prodigieux acnent de puissance n'apporta aucun changement s mœurs ni dans sa façon de vivre. Pauvre pour me, riche pour les autres, il distribuoit tous les dis l'argent du trésor, comme l'avoit pratiqué cre; mais il régloit ses libéralités sur un principe at; Abubècre avoit proportionné ses largesses au ; Omar ne considéroit que les besoins, disant que ns de ce monde ne nous sont donnés par la Proe que pour subvenir à l'indigence, et non pour penser la vertu, qui ne doit être couronnée que antre vie. On fait de grands éloges de sa justice : le rang des coupables ne les exempta du châtimais il portoit jusqu'à un excès de férocité et de rie l'idée qu'il avoit de la soumission que les inrs doivent à leurs supérieurs, et il en donna un sle terrible, n'étant encore que particulier. Un man faisoit un mauvais procès à un Juif; Mahoigea en faveur du Juif. Le musulman déclara qu'il siesceroit pas au jugement que l'affaire n'eût été par Omar. Les deux plaideurs vont le trouver; rencontrent comme il sortoit de sa maison, et lui ent le fait. Attendez un moment, leur dit-il; et il chez lui. Il revient incontinent le sabre à la main, n seul coup il abat la tête au musulman: Voilà, , ce que méritent ceux qui se révoltent contre la nce de leur juge souverain. Les musulmans euxes lui reprochent d'avoir pensé quelquesois qu'on pas obligé de tenir la parole donnée aux infidèles avoir fait mourir plusieurs chrétiens malgré la sesse qu'il leur avoit faite de ne pas les forcer de ncer à leur soi. Ce sut lui qui jeta les sondemens IST. DU BAS-EMP. TOM. VI.

de Basra, à l'embouchure du Tigre, pour ôtes Perses la navigation du golfe Persique, et la libe commerce des Indes en Arabie. Cette ville, qui c bientôt célèbre, fut bâtie en trois ans.

Ан. 645. Elmacin. Abulfarage. Theoph. p. 282, 283. Cedr. p. 429. **43**0. Bergeron. Pagi ad Ba-

ron. Okley.

D'Herbelot . bibl. or. M. de Gui-1, p. 55, 57,

184, 491.

Mahomet avoit déjà porté ses armes sur les fron de la Perse. Caled, envoyé par Abubècre dans arabique, ouvroit par sa valeur aux Sarrasins trée de ce vaste royaume, lorsqu'il fut rappelé po conquête de la Syrie. Omar, loin d'abandonner co hist. des Sar. jet, le poussa si vigoureusement, qu'il ne laissa pr rien à faire à son successeur. Quoique l'histoire de ne soit pas proprement de mon sujet, elle a eu, d le siècle de Crassus et d'Antoine, tant de liaison gnes. hist. celle des Romains, que je ne puis me dispenser d des Illuns, t. couter succinctement quelle fut la fin de cette puis 102; t. 2, p. rivale qui exerça si long-temps les armes roma Assemani, Pendant que les remparts de la Syrie tomboient bibl. or. t. les efforts des musulmans, une autre partie de forces portoit le fer et le feu sur les bords de l'Eur et du Tigre. A peine Omar fut-il élevé à la dign calife, qu'il fit partir pour l'Irac une armée de t mille hommes sous le commandement de Saad, 1 héros de ce premier siècle des musulmans. Les Pe de leur côté, réveillèrent leur ancien courage ; ils fire efforts inouis pour arrêter ce torrent déjà grossi pas de ravages; et l'on peut dire que les Sarrasins ne de rèrent maîtres de ce pays que lorsqu'il ne resta pr plus d'habitans pour le désendre. La première bat aussi fameuse chez les Arabes que celle d'Arbelles les Grecs, se livra l'an 636 près de Cadésie, ville province d'Irac, à l'occident de l'ancienne Baby dont elle étoit éloignée de vingt-cinq lieues. Rosta meilleur général d'Isdegerd, étoit à la tête de sixmille hommes. On se battit durant trois jours ave acharnement horrible: sept mille cinq cents m mans y périrent; mais enfin la victoire se déclara

et Isdegerd, qui attendoit dans Modin le succès du at, s'ensuit dans le Korasan, à l'extrémité de ses

din, nommé par les Arabes Madain, c'est-à-dire ux villes, réunissoit Ctésiphon et Coqué, et s'éit sur les deux bords du Tigre. Capitale de la sous le règne des Sassanides, elle avoit été empar le grand Chosroës, et le palais des rois passoit le plus superbe édifice de tout l'Orient. Saad, vicx, marche vers cette ville, et le gouverneur, étant à la tête de la garnison et des habitans, fut en un ent terrassé et fait prisonnier. Saad lui fit trana tête au pied des murailles, et, étant entré sans ince, il abandonna la ville au pillage. Les Sarrarouvèrent dans le palais plus de quarante millions onnoie d'or, quantité de vases et de nieubles d'un inestimable. C'étoit ce que les révolutions précés avoient épargné des trésors de Chosroës. On parle ut d'un tapis de soixante aunes en carré, tissu de d'or, d'argent, et semé de pierreries, où toute de plantes et de fleurs étoient artistement sigurées zuille. Les soldats l'ayant dépecé à coups de sabre le partager entre eux, une seule pièce fort petite endue vingt mille écus à des marchands de Syrie. it dans ce pillage que les Sarrasins perdirent cette suse ignorance des richesses et du luxe, trésor plus eux que ceux de Chosroës, et qui fortifioit leur isme dans le mépris de la vie. Ils apprirent à es-· l'or, et, peu de temps après, Abbas, fils d'Abdollleb et oncle de Mahomet, laissa en mourant une ssion de dix - sept millions de nos livres. Les filles hosroës; qui avoient survécu à tant d'infortunes; it prises dans le palais de Modin, et envoyées au e, qui les traita avec humanité.

de l'empire, s'étoit retiré à Emèse après la bataille

d'Yarmouc. Il étoit fils de Sarbar et frère de pèt degerd. Loin d'être touché des malheurs de son il entreprit de l'accabler pour relever sa propre se Il promit par lettre au calise de lui soumettre t Perse, où il avoit des intelligences, et de lui liv degerd, s'il vouloit lui donner des troupes. On horreur d'une si détestable perfidie. Il apprit enc filles de Chosroës que ce misérable étoit une âme déjà noircie de crimes et de trahisons. Pour toi ponse il le fit mettre en croix au milieu d'Em envoya ordre à Saad d'aller chefcher Isdegerd a de sa retraite. Saud traversa la Perse entière, et être arrêté ni par les montagnes ni par de vastes d aussi infatigable que ses soldats, il atteignit Isde Gialoula, dans le Korasan, défit dans une san bataille tout ce qui lui restoit de troupes, et le d'abandonner ses états. Le roi fugitif alla cherch asile à Fergana, dans le Turquestan.

Une troisième bataille décida du sort de tonte la Rostan, ayant rassemblé tous les Perses en état de les armes, s'avanca dans l'Irac persique, à la tête armée innombrable. Nooman, général des trou calife, vint à sa rencontre. Il se donna un furienx c près de Nahavend. Les Perses firent les derniers pour soutenir leur monarchie expirante. Noom: tué dans la mélée, et les Sarrasins alloient pren fuite, lorsque Hodaïfa, un des principaux officiers, mis à leur tête, ranima leur courage; et, malgré leur opiniâtre des Perses, il rompit leurs escadrons fit un horrible carnage. C'est cette journée, satal Perse, que les Arabes appellent la victoire des vic Depuis cette bataille, les Perses n'osèrent plus pa en corps d'armée devant les Sarrasins. La prise madan livra aux musulmans tout l'Irac persique villes de l'Aderbigian ouvrirent leurs portes. Di même temps Saud faisoit la conquête du Kousistan

suse, nommée Toster par les Arabes. Cependant Isdegerd, réduit à l'extrémité, imploroit le secours de tous les barbares du Turquestan et du Mauérennahar. Il envoya jusque dans la Chine demander l'assistance de l'empereur, dont il étoit allié.

La mort d'Omar et la retraite de Saad lui donnérent quelque espérance. Il revint en Perse, et s'enferma dans Estakar, l'ancienne Persépolis, ville célèbre, capitale du royaume sous les Hystaspides, et dont les énormes et superbes bâtimens passoient parmi le peuple pour être l'ouvrage des démons. Mais bientôt Abdalla, envoyé par Othman, vint assiéger la ville. Isdegerd ne l'attendit pas. Il traversa le désert de Carmanie, et passa dans le Ségestan, où il demeura caché près de cinq années. Son dessein étoit de se retirer à la Chine, s'il ne pouvoit tirer aucun secours des barbares voisins de la Perse, m'il sollicitoit sans cesse par des messages secrets. Enfin m prince turc nommé Tarkhan, vint le joindre avec ix mille hommes. Mais, avant qu'il eût rien entrepris, l'imprudent Isdegerd, sier encore au milieu de ses déestres, le congédia avec hauteur, à cause de quelques paroles peu respectueuses, dont il se tenoit offensé. Jarkhan, irrité de cet affront, retournoit avec honte Lithnsson pays; mais, étant arrivé à Mérou, ville du Kosan, sujette de la Perse, il se joignit au gouverneur, - mécontent lui-même d'Isdegerd, et tous deux ensemble dièrent chercher ce malheureux prince, qui avoit enet ramassé quelques troupes. Elles furent taillées en it dièces; il échappa par la vitesse de son cheval, et, étant rivé au pied d'un moulin aux environs de Méron, il Le meunier de le cacher, lui offrant pour récomson baudrier, et ses bracelets, enrichis plus rares pierreries. Le meunier, qui connoissoit Desi peu le prince que le prix des bijoux qu'il lui of-, lui répondit : Mon moulin me vaut quatre

drachmes (environ un écu) par jour; si vous me le donnez, j'arrêterai ma meule, et je ne m'occuperai au jourd'hui que de votre sareté. Tandis qu'ils saisoient e marché survint une troupe de cavaliers turcs qui égot gèrent Isdegerd sans le connoître. C'est ainsi que fin en 651 l'ancien royaume de Perse. La dynastie des Sa sanides avoit subsisté quatre cent vingt - six ans, ayar commencé, l'an de Jésus-Christ 225, par la révolte d'A taxerxès. Pérose, fils d'Isdegerd, se sauva à la Chine où il fut reconnu pour roi de Perse, et fit à l'emperet hommage de ses états, qu'il ne posséda jamais. L'em percur lui donna l'emploi de capitaine de ses gardes, sit passer ensuite ce titre à son sils, que les Chinois se guirent de vouloir rétablir dans son royaume. Ils firent partir avec une armée. Mais leur dessein n'éto que de surprendre les peuples du Thibet, chez lesque il falloit passer. Cette ruse ayant réussi, leur génére ramena ce prince, qui mourut à Siganfu saus laisse de postérité.

Après la mort d'Isdegerd, cette horde de Turcs qui étant venue pour le secourir, avoit achevé de le perdre s'arrêta dans le Korasan, du consentement des Sarre sins. Ils leur payèrent tribut, embrassèrent le mahe métisme, et demeurèrent soumis aux califes pendat environ trois cents ans, après lesquels ils chassères leurs maîtres, et s'emparèrent du pays. Les Sarrasis se mirent en possession de toute la Perse. Estakar, Aspa aujourd'hui Ispahan, furent prises par Abdalla. Nisabou capitale du Korasan, ne tint pas contre ses attaques et toute la province tomba au pouvoir des musulman Abdalla ne revint à Médine qu'après avoir bu dans rivière de Balk. Abu-Musa prit la grande ville de Ro à présent ruinée; c'est la Ragès de l'Ecriture. Il soum tout l'Irac persique. Uthal acheva la conquête de l'Ira arabique, et de tout le pays renfermé entre l'Euphra et le Tigre. Habib subjugua une grande partie de l'A

ménie, et pénétra entre la mer Noire et la mer Caspienne jusqu'au mont Caucase. Mogheïra passa en Cappadoce, où il se rendit maître de Sivas, nommée jusqu'alors Sébaste. Cette vaste étendue de provinces formoit seule un grand empire. Mais, deux siècles après, plusieurs aventuriers, les uns Turcs, les autres originaires de Perse, enlevèrent aux califes en différens temps plusieurs de ces provinces, et y établirent des dynasties particulières; en sorte que la Perse, divisée en plusieurs royaumes, ne sut réunie en un seul corps de monarchie que sous le règne des sophis.

A peine Abdalla étoit-il revenu de Perse, qu'Othman, dont il étoit frère utérin, l'envoya gouverner l'E. Elmacin. gyple. Il en avoit rappelé Amrou, qui, après en avoir sait la conquête, se faisoit autant aimer par sa douceur et par sa générosité qu'il s'étoit rendu redoutable par sa valeur. Le calife eut bientôt sujet de se repentir de ce changement. Manuel, qui avoit été battu par Amrou après la prise de Farma, vint avec une flotte chargée de troupes se présenter devant Alexandrie. A la vue des vaisseaux romains, les anciens habitans prennent les armes, chassent la garnison sarrasine, trop faible pour résister à un peuple si nombreux, et ouvrent les portes aux troupes impériales. Cette nouvelle, portée à Médine, fut bientôt suivie des sollicitations pressantes les Coptes, qui, craignant de retomber entre les mains de l'empereur qu'ils avoient trahi, redemandoient avec instance leur premier gouverneur, comme seul capable les défendre. Amrou, renvoyé en Egypte, sut reçu mec joie par Mocaucas, qui joignit à son armée une s polititude innombrable de Coptes. On marcha vers Billexandrie. Les Romains soutinrent les attaques penunt plusieurs jours avec tant de courage, que le géné-Insarrasin, irrité de leur opiniâtreté, jura qu'il abatmoit les murs de la ville, si Dieu lui donnoit la victoire. I l'emporta d'assaut, et sa bonté naturelle, plus

An 646. Okley.

forte que sa colère, épargna tous ceux qu'il put sauver du glaive de ses soldats. Il bâtit ensuite une mosquée, dans l'endroit où il avoit arrêté le carnage; elle sut nommée la mosquée de la miséricorde. Manuel, échappé du massacre, fut assez heureux pour se rembarquer avec les débris de ses troupes. Les murs d'Alexandrie surent démolis. Depuis ce temps-là, cette ville, dépouillée de toute sa splendeur, réduite à une enceinte beaucoup plus étroite et remplie de ruines, n'est plus que le tombeau de l'ancienne. Elle ne subsiste que par la bonté de, son port, et par sa situation avantageuse pour le commerce.

An. 647. Elmacia. Theoph p. 285. Hist missel. l. 19.

**3** . p. 346.

1. 15, p. 408. met, après la prise de la Mecque, l'auroit mis à mort !!.. si son frère n'eût obtenu sa grâce à force de prières.

Le calife n'avoit renvoyé Amrou en Egypte que pour reprendre Alexandrie. Cette gloire appartenoit à ce grand, capitaine, parce qu'Alexandrie étoit sa conquête. Aussi, dès que l'expédition sut terminée, Othman remit Ab- q Curio, hist. dalla en possession du gouvernement de l'Egypte. Am-Pagi ad the rou étoit cependant beaucoup plus capable d'exécuter le q nais la prédilection d'O-1.21. P. 1. 1. thman pour ses parens nuisoit souvent au bien des Co M. de Cin- affaires, comme Mahomet l'avoit prévu; et la faveur des Ilurs, t. d'Abdalla fut une des causes qui rendirent ce califett, 1. P. 346. odieux aux zélés musulmans. Ils se souvenoient qu'Abrel. ne, hist. de dalla, employé autrefois par Mahomet à mettre parte L'Afrique de écrit ses révélations, avoit encouru la disgrâce du prophète pour avoir renoncé à l'islamisme, et que Maho-

Othman, devenu calife, cherchoit à effacer ce crime auti-

yeux des musulmans, et à lui procurer des occasions del

se signaler par quelque exploit éclatant. Abdalla étoit

vaillant comme tous les Sarrasins de ce temps-là; il avols,

réussi en Perse; mais les succès qu'il avoit eus dans ca\_

pays étoient partagés avec un trop grand nombre d'aut

tres capitaines. Othman lui destinoit la conquête de

l'Afrique. Cette entreprise sembloit être facile. Amros

stoit rendu maître de la Cyrénaïque, et avoit porté sarmes jusque sur les frontières de la Tripolitaine. Es Arabes avoient fait depuis peu avec succès plusieurs cursions sur les terres des Romains. Les troubles de Afrique offroient encore une occasion favorable. Le strice Grégoire, gouverneur de cette province, s'étoit igé en souverain; il ne reconnoissoit plus les ordres de mpèreur, et se rendoit odieux aux peuples par sa rannie. Othman résolut donc de profiter de ces conactures pour étendre son empire jusqu'au détroit de sdix. Il leva vingt mille hommes entre les plus braves Arabes. Il prêcha lui-même cette armée, et la fit rtir, au mois d'octobre 647, sous les ordres de Mervan, i devoit en remettre le commandement à Abdalla, i qu'elle seroit arrivée en Egypte.

Abdalla y joignit vingt autres mille hommes, qu'il sit levés dans son gouvernement, et marcha vers Trili. C'étoit l'ancienne Sabrata, qui avoit pris le nom la province; c'est aujourd'hui le vieux Tripoli, à aze ou treize lieues à l'occident du nouveau Tripoli, i depuis sur le terrain de l'ancienne ville d'Œa. Un achement qui devançoit l'armée s'empara de queles vaisseaux venus au secours de la place, et ramena it prisonniers, auxquels Abdalla fit trancher la tête. ipoli fut investi du côté de la terre; mais les Sarras n'avoient ni flotte, ni vivres, ni machines de erre, et la place étoit défendue par une forte garnia jointe aux Berhers, qui firent une vigoureuse résissce. Les Berbers étoient les habitans du pays que mes nommons aujourd'hui Barbarie. C'étoit, selon relques auteurs, la postérité de ces Chananéens que mé chassa de la Palestine. Selon d'autres, ils descenient de cinq colonies d'Arabes homérites, qui paspent en Afrique sous la conduite d'Afrikin, fils de , et petit-fils de Safi, roi des Homérites; et c'est ce les de colonic qui donna son nom à cette vaste portion de notre continent. Ces cinq colonies subsistent ence sous leur ancien nom, et sont maintenant divisées plus de six cents lignées de Berbers, qui habitent, uns sous des tentes, les autres dans des villes. Abdal contraint de lever le siége, alla former celui de Cab nommée alors Tacapé, et fut par les mêmes raisc obligé de l'abandonner.

x. 648.

A la première nouvelle de l'irruption des Sarrasis le patrice Grégoire avoit rassemblé cent vingt mi hommes. Abdalla n'en avoit que quarante mille; m c'étoit l'élite des tribus arabes. Les deux armées se r contrèrent dans un lieu nommé Yacoubé. Le géné sarrasin, selon l'usage des musulmans, envoya d'abo offrir la paix au patrice, à condition qu'il se rendro avec tous ses sujets, ou musulman ou tributaire. Gi goire ayant rejeté avec mépris l'un et l'autre parti, en vint à la bataille. Elle fut sanglante, et dura jusqu la nuit avec un égal avantage. Ce qui étonna le pl l'intrépidité sarrasine, ce fut la fille du général roma Grégoire donnoit l'exemple de la valeur; mais sa fill éclatante par sa beauté et par la magnificence de sa p rure, le surpassoit encore en courage. Montée sur cheval vigoureux, elle ne cessa de combattre à côté son père, et, par des coups terribles, elle abattoit' Sarrasins, que ses charmes avoient déjà éblouis. A la du jour, Osman, qui commandoit un corps de résert se trouva derrière le camp des Africains, qui le ség roit de son armée. Les Sarrasins, rentrés dans le camp, s'aperçurent de son absence. L'inquiétude ét mutuelle; Osman ignoroit l'état de l'armée sarrasis Abdalla craignoit que la réserve reût été taillée pièces. Il se trouva douze soldats d'Osman assez dét minés pour traverser pendant la nuit le camp ennes ayant Zoheir à leur tête, et assez heureux pour n'1 pas reconnuș. Ils se rendirent auprès d'Abdalla, et la arrivée excita des cris de joie qui portèrent l'alar

dans le camp des Africains. Ceux-ci, persuadés que les Serrasins alloient fondre sur eux, prennent les armes avant le jour, et se rangent en bataille pour les recevoir.

Ils n'attendirent pas long-temps: dès qu'Osman eut rejoint l'armée, les Sarrasins sortirent du camp, et l'on combattit avec le même acharnement que la veille. Zobeir, sans se donner le temps de prendre du repos, court nu plus fort de la mêlée, et cherche des yeux Abdalla; be l'apercevant pas, il retourne au camp, et le trouve sais dans sa tente. Quoi donc! lui dit-il, avec une noble bardiesse, est-ce là le poste d'un général, tandis que ses soldats sont aux mains avec les insidèles? Abdalla i répond que ses amis l'ont forcé de se tenir renfermé ins sa tente pour éviter une mort assurée; que Grépire a fait publier dans son armée qu'il donneroit sa Me avec une dot de cent mille dinars (c'étoit environ mise cent mille livres de notre monnoie) à quiconque, mit chrétien, soit musulman, lui apporteroit la tête du phéral arabe ; que la beauté de cette fille, connue des pur armées, jointe à l'appât d'une si riche dot, tourmoit infailliblement contre lui les armes de tous les Vitiens, et peut-être celles des musulmans mêmes. Eh reprit Zobeïr, venez au champ de bataille, ct les faire la même proclamation dans votre armée contre régoire. Il n'est point de musulman qui n'aime mieux kiter la même récompense par un exploit glorieux par une persidie. Abdalla suivit son avis, et Grére se vit exposé au péril où il avoit jeté le général msin. Ce combat se termina encore sans décider la bire. On se battit ainsi pendant plusieurs jours; les armées sortoient du camp au lever du soleil; elles battoient avec acharnement jusqu'à midi; alors, ment excédées de fatigue et de chaleur, elles se n Proient comme de concert, à dessein de recommencer et Indemain.

ala le qu'une valeur obstinée n'avoit pu saire, un stra-

tagème l'acheva; et ce sut encore un conseil de Zobeir: Une partie des Sarrasins ent ordre de se tenir sous les tentes, en état de charger au premier signal; et le reste de l'armée marcha dès le matin aux ennemis, ainsi que les jours précédens. Le combat fut soutenu de part et d'autre avec l'opiniâtreté ordinaire. Zobeir, l'âme de toutes les batailles, prolongea l'action le plus longtemps qu'il lui fut possible pour épuiser les forces des Africains. Eofin les Sarrasins se retirent et quittent leurs armes, comme ne songeant plus qu'à se reposer. Les Africains, accablés de lassitude et brûlés du soleil de midi, se mettent en mouvement pour défiler vers leur camp. Au même instant les Sarrasins, cachés soul les tentes, sautent sur leurs chevaux, et, Zobeir à less tête, ils viennent à toute bride fondre sur l'ennemi. Un attaque si brusque jette la terreur et le désordre; toul. se débande, tout fuit. Grégoire, suivi de ses plus braves! soldats, essaie en vain d'arrêter cette fongue impétueuse) il est renversé d'un coup de lance et expire sur la pous sière. On fait un grand carnage de l'armée chrétienne ceux qui échappent se résugient dans la ville de Shaïtles; abandonnant leur camp aux ennemis. La fille de Greek goire, après avoir immolé sur son cadavre plusicut. musulmans, est prise les armes à la main. On la con duit au général, qui lui demande des nouvelles de 🐗 père. Il est plus heureux que moi, répondit-elle, l'ai vu mourir en homme de cœur, et moi je suis captien, Une seule espérance me console: je vais sans dout.
trouver ici la mort, que j'ai en vain cherchée dans le bataille. Abdalla, étonné qu'il ne se présentât persons, pour recevoir la récompense promise à celui qui tuerd. Grégoire, fait venir devant elle les principaux officient Dès qu'elle aperçoit Zobeir : Ah! dit-elle en détourna ses regards, le voilà celui que vous cherchez. Abdal ayant demandé à Zobeïr la cause de son silence: 🌲 n'ai combattu, répondit-il, que pour ma religion, et f

ux d'autre récompense que l'honneur de l'avoir Le général, aussi charmé de ce noble désintéresseque de sa valeur, l'obligea d'accepter les cent dinars, et la belle captive, que le fier Sarrasin ne qu'avec dédain malgré ses attraits et sa gloire.

rès cette victoire, les Sarrasins allèrent assiéger a, nommée aussi Sabtélé et Soubaïthala, selon les ses manières de prononcer les mots arabes. C'étoit enne Sufétula en Byzacène, ville opulente, déde somptueux édifices, et devenue très-considédepuis que Carthage avoit perdu son ancien lustre. ut prise d'assaut et pillée. Le butin qu'on y fit en en argent est porté par les auteurs arabes à une e tout-à-fait incroyable; ils le font monter à près cents millions. On en préleva, selon la coutume, quième partie pour le trésor public; le reste fut bué aux soldats. Les cavaliers eurent le triple des isins, un tiers pour eux, les deux autres pour leurs ux. Les Arabes ont toujours fait une estime singule ces animaux, jusqu'à en conserver la généalogie utant de soin que la leur propre. Le peu d'habichappé du carnage se réfugia dans les forteresses ivirons, qui ne tinrent pas long-temps contre les ies. La place la plus forte, nommé Sfax ou Sfakès, même les attendre; elle obtint avec peine et par nstances réitérées de se racheter du pillage en it trois cents livres d'or. Plusieurs places prévineur ruine en se soumettant à payer tribut.

beïr, dont la valeur et la prudence avoient le plus ibué à ces succès, sut choisi pour en porter la nou-au calife. Lorsqu'il sut arrivé à Médine après vingt de marche, Othman assembla le peuple dans la uée. et sit monter Zobeïr dans la tribune pour ncer lui-même ces glorieuses conquêtes. Son récit sille sois interrompu par des cris de joie, et des ns de grâces à Dier et au prophète. Cependant

l'armée musulmane, affoiblie par les combats et par l maladies, ne pouvoit subsister plus long-temps e Afrique, où elle étoit depuis quinze mois. Les déput de la province traitèrent avec Abdalla sans la partic pation de l'empereur. On convint de la paix, à cond tion que les Sarrasins resteroient en possession de to ce qu'ils avoient conquis. Ils laissèrent des troupes por s'y maintenir, et retournèrent en Egypte. Ce fut ain que se termina cette première expédition; et, penda les seize années suivantes, les musulmans ne firent s l'Afrique aucune nouvelle entreprise.

Theoph. p. 85, 286. Hist. miscel.

Hayton, hist. or. c.

Okley. Assemani,

1. 15.

Pendant qu'Abdalla faisoit la guerre en Afriqu Cedr. p. 431. Moavia, fils d'Abu-Sosian, gouverneur de Syrie, grai capitaine, et qui fut dans la suite le plus célèbre d califes depuis Mahomet, achevoit de soumettre entiès ment cette province, où quelques places peu conside rables tenoient encore pour les Romains. N'ayant pl bibl. or. t. rien à faire dans le continent de la Syrie, il passa da Hist. univ. l'île de Cypre avec une flotte de dix-sept cents barque ravagea l'île entière, et prit la capitale, nommée alc Constantia: c'étoit l'ancienne Salamine. Elle fut sa cagée et entièrement détruite. Un peuple innombrat fut traîné en esclavage. Moavia ne quitta l'île de Cyp qu'après avoir imposé aux habitans un tribut annt de sept mille deux cents ducats : c'étoit la moitié ce que cette île payoit à l'empereur. Mais cette conqui ne fut pas de longue durée. Au hont de deux ans, u flotte romaine chargée de troupes et commandée p Cacorize, chambellan de Constant, chassa les Sarrasi et se remit en possession du pays.

A la hauteur de l'île de Cypre, à vingt stades continent de la Syrie et de l'embouchure du sleu Eleuthérus, étoit l'île d'Arade, célèbre dans l'antiquit quoique peu considérable par son étendue. Ce n'éte qu'un rocher de sept stades de circuit, mais coi vert d'édifices fort élevés, qui renfermoient un grai

peuple. Des Sidoniens sugitifs avoient autresois bâti cette ville, qui avoit ensuite étendu son domaine sur la côte voisine. Gouvernée d'abord par ses rois, elle avoit passé successivement sous la domination des Perses, des Macédoniens, et enfin des Romains. Moavia l'attaqua, et fit battre les murailles. Comme elles étoient à l'épreuve des machines, il y envoya Thomaric, évêque d'Apamée, pour persuader aux habitans d'abandonner leur ville aux Sarrasins, s'ils ne vouloient être tous passés au fil de l'épée. Les Aradiens retinrent l'évêque, et resusèrent de se soumettre. Après avoir perdu un assez long temps devant cette place, Moavia, aux approches de l'hiver, retourna à Damas, sa résidence ordinaire. Il revint l'année suivante, et força enfin les habitans à se rendre, à condition qu'ils auroient la liberté de se retirer où ils voudroient. On mit le seu à la ville, on en détruisit les murailles; en sorte que cette île demeura déserte. Moavia, maître de toute la Syrie, porta ses armes au - delà du mont Amanus. Busur, un de ses lieutenans, entra dans l'Asie mineure, et ravagea la Cilicie et l'Isaurie, d'où il emmena cinq mille captifs. Constant, effrayé de cette incursion, qui ouvroit aux Sarrasins la route de Constantinople, entra en négociation. Le sénateur Procope obtint de Moavia une trève de deux ans. Grégoire, fils de Théodore, demeura en qualité d'otage à Damas, où il mourut trois aus après : son corps sut rapporté à Constantinople.

## LIVRE SOIXANTIÈME.

## CONSTANT II.

275, 283. Cedr. p. 431. p. H7, 88. Theodoro. Baronius. noth. c. 13. bibl. or. t. hist. script. ct scyy.

An. 648. Tout sembloit savoriser les progrès des Sarrasins. La Niceph. p. jeunesse et l'incapacité du prince leur laissoient une Theoph. p. libre carrière. Constant, plus attentif à soutenir le monothélisme qu'à défendre son empire, écoutoit les dis-Zon. t. 2, putes des théologiens sur l'unité d'opération et de vo-Anast. in lonté en Jésus-Christ, tandis que les musulmans, 🖹 sabre à la main, travailloient à détruire la foi en Jésus Pagi ad Ba- Christ même. Il avoit hérité de son père la croyance Combesia, catholique; il la porta sur le trône. Après la mort d'HF raclius, le pape Jean iv avoit écrit à Constantin, devend Assemani, empereur avec Héracléonas, pour justifier la mémoir du pape Honorius, que Pyrrhus faisoit passer pour me Idem, Ital. nothélite. Il lui demandoit en même temps la suppress t. 2, p. 165 sion d'un formulaire hérétique que ce patriarche faischt signer. Cette lettre, retardée par quelque circonstance ne vint à Constantinople qu'après la fuite de Pyrrhe et l'élection de Constant. Le nouvel empereur répond au pape, en termes respectueux, qu'il avoit déjà fail brûler ce formulaire. Mais un prince âgé de onze at fut bientôt séduit par les hérétiques dont sa cour éto remplie. Il avoit été élu au mois d'août; dès le me d'octobre suivant, il mit sur le siège de Constantinon Paul, économe de Sainte-Sophie, attaché à la mênt hérésie que ses deux prédécesseurs.

Cependant Pyrrhus, retiré en Afrique, y trouval évêques fort opposés à ses erreurs. Pour apaiser 🗒 troubles qu'il excitoit, le patrice Grégoire, alors god de la province, vint à bout de l'engager à conen sa présence, avec l'abbé Maxime, le personplus éclairé de son siècle. Né à Constantinople ncienne noblesse, instruit dans les sciences dihumaines, il avoit été premier secrétaire d'Hé-

L'amour de l'étude et de la retraite lui avoit itter la cour pour se consacrer à Dieu dans le ère de Chrysopolis. Il en étoit abbé lorsque les de l'hérésie le déterminèrent à passer en Afrilusieurs évêques, et les personnes les plus distine la province furent témoins de cette conférence. n avons encore les actes. Pyrrhus y fut tellement du, qu'il ne couvrit sa honte qu'en renonçant nothélisme. Il alla même à Rome présenter au 'héodore une abjuration signée de sa main. Le e reçut avec honneur, et le traita comme pae légitime de Constantinople. Mais, Pyrrhus étant : allé à Ravenne, l'exarque Platon, imbu des s sentimens que l'empereur, replongea ce prélat es anciennes erreurs, et lui fit faire un désaveu de son abjuration. Pyrrhus rentra dans Constan-2 aussi hérétique qu'auparavant. En vain les évê-'Afrique tinrent des conciles en chaque province condamner l'hérésie; leurs lettres à l'empereur et riarche, jointes à celles du pape, ne produisirent effet.

cthèse d'Héraclius n'avoit fait qu'augmenter les es de l'Eglise. Constant, à la sollicitation de Paul, ta d'être plus heureux en publiant un nouvel édit, nomma Type, c'est-à-dire, formulaire. Paul en l'auteur, comme Sergius l'avoit été de l'Ecthèse, pereur y défendoit toute dispute, ordonnant déenir à la doctrine de l'Ecriture et des pères, sans iquer sur la question des deux volontés. Il menales contrevenans de déposition, de privation de ses, de confiscation, de bannissement, et même de ses, de confiscation, de bannissement, et même de ses, de confiscation.

punition corporelle. Le zèle du prélat, sous le nom de l'empereur, ne trouvoit pas de châtiment trop rigoureux pour ceux qui ne pensoient pas comme lui. Cet édit devoit, ce semble, moins révolter les orthodoxes que celui d'Héraclius: l'Ecthèse, contradictoire dans les termes, en imposant également silence aux monothélites et aux catholiques, prononçoit cependant en faveur de l'unité de volonté en Jésus-Christ; au lieu que le Type laissoit la question indécise, et défendoit absolument de s'expliquer sur l'un ou sur l'autre sentiment. Le pape Théodore et les évêques catholiques les rejetèrent néanmoins comme un édit dangereux, qui fermoit la bouche aux orthodoxes, qui confondoit la vérité avec l'erreur, et qui tenoit la soi captive et muette sur une question importante: La nature humaine est-elle en-tière et parsaite en Jésus-Christ? Le pape assembla un concile, où Paul et Pyrrhus furent déposés et frappés d'anathème. La forme de la condamnation fut terrible: le pape se transporta au tombeau de saint Pierre, dans le Vatican; et, s'étant fait apporter un calice dans lequel on avoit consacré, il prit quelques gouttes du sang de Jésus-Christ, et s'en servit pour écrire la sentence prononcée contre les deux patriarches; ce qui étoit satis exemple, et ne sut jamais pratiqué depuis, sinon dans la condamnation de Photius, au huitième concile go néral, assemblé en 869 à Constantinople. Paul se vetté gea du pape en persécutant ses légats et les évêques care tholiques, dont les uns surent mis en prison, les autil bannis; quelques-uns même essuyèrent les traitement les plus rigoureux.

Cette persécution obligea un grand nombre d'ection ph. p. siastiques, prêtres, moines et abbés de venir à Roise. Le pape Théres, implorer la protection du saint-siège. Le pape Théres, in dore étant mort au mois de mai 649, Martin lui de l'empereur pour installer le nouveau phi tement de l'empereur pour installer le nouveau phi



ce qui dans la suite autorisa les Grecs à le persécuter, et leur sit regarder sa consécration comme irrégulière. Cependant, comme l'empereur n'y avoit point fait d'op-Fleury, histecclés. l. 38, position, il demandoit que, par reconnoissance, Martin art. 46 et reçût le Type, et qu'il le fit recevoir par les évêques suiv. d'Occident. Le pape assembla un synode qui s'ouvrit le nal. ital. tel 5 octobre dans l'église de Saint-Jean de Latran. Il y Abrégé chr. assista cent cinq évêques qui condamnèrent l'hérésie de l'histoire des monothélites, l'ecthèse d'Héraclius et le type de Con- p. 213, 215 stant, sous la qualification d'ouvrages impies. Théodore de Pharan, premier auteur de l'hérésie, Cyrus d'Alexandrie, Sergius de Constantinople, Pyrrhus et Paul, qui en étoient les promoteurs, furent frappés d'anathème. Théodore Calliopas, qui avoit succédé à Platon dans l'exarchat, ne put empêcher Maur, archevêque de Ravenne, retenu par une maladie, de prendre pert au concile par ses suffragans et ses députés; et ce fut peuttre pour cette raison que cet exarque sut rappelé. Quoique le concile eût usé de condescendance à l'égard de l'empereur en supposant Paul seul auteur du Type, toutesois la lettre de Martin qui instruisoit Constant de œqui avoit été fait dans le concile, et qui l'exhortoit à tire usage de son pouvoir pour extirper l'hérésie, mit le prince dans une grande colère. Olympius, exarque à place de Calliopas, fut chargé de faire signer le Type m Italie, et de s'assurer de la personne du pape. Il ne pre fut rejeté par toutes les églises; et l'attachement Les dergé et du peuple mit le pape à couvert de toute volence.

d'ed L'année suivante se passa en sollicitations en faveur Type, en intrigues, en sourdes pratiques pour gae Tiper le clergé et le peuple, et les détacher des intérêts lui pape, qui n'étoient que ceux de l'Eglise. Tout fut contile. Loin d'accréditer le Type par toutes ces maau partures, on le rendit plus odieux; et, à l'exception de

Combesis, hist. monoth. c. 152 Murat. an-

Paul, évêque de Thessalonique, qui sut déposé par sentence du pape dont il étoit légat en Illyrie, il n'y eut pas un évêque en Occident ni en Afrique qui n'adhérat à la décision du concile. Il n'en étoit pas de même en Orient, où le crédit du patriarche de Constantinople entraînoit un grand nombre de prélats, tandis que les Sarrasins, ennemis des catholiques, qu'ils regardoient comme plus attachés et plus fidèles à l'empire, favori-

An. 651.

p. 85, et ibi du Cange. Elmacin. Const. Poradm. imp. C. 2.

1. 34 , c. 18. de septem culis. Lusch, chr.

c. 13. Suid. in Eustam. in Dionys. Pa-

Mat. univ. Constantinople. Il faut cependant que cette révolte n'ai-1. 15. Murat. an- pas été soutenue; car on voit, deux ans après, les Ro 4, p. 111, mains encore maîtres de l'Arménie, et Marien, à lon-

soient de préférence toutes les sectes hérétiques. Ces redoutables conquérans faisoient trembler l'A-Theoph. p. frique et l'Asie. Abdalla, gouverneur d'Egypte, assem-Cadr. p. 431; bla ses troupes dans la Thébaïde, et sit des courses en Hist. miscel. Nubie, où il trouva peu de résistance. Le roi du pays, Zon. t. 2, chrétien de religion, ainsi que les Coptes et les Abyssins, demanda la paix, et se soumit à un tribut qu'il Curio, hist. payoit en esclaves noirs, espèce en estime chez les Arabes, sarrac.p. 23. Les Sarrasins, déjà établis sur les côtes d'Afrique, firent phyr. de une descente en Sicile, la ravagerent, et s'établirent sur la côte. Tant de pertes rendoient l'empereur méprisable. Plin. hist. à ses propres sujets. Les liens de l'obéissance se rela-Philo by z. choient de plus en plus, et les gouverneurs des provinces orbis mira. éloignées n'étoient guère plus soumis que Mocaucas et Grégoire. Le patrice Pasagnathe, qui gouvernoit l'Ar-Om. 1. 4, ménie, prit les armes pour se rendre indépendant; il se ligua avec Moavia, auquel il donna son fils en otage. Kahareaux L'empereur, irrité, voulut d'abord marcher en personne contre le rebelle. Il s'avança jusqu'à Césarée en rieg. v. 505. Cappadoce; mais, apprenant que Pasagnathe étoilchronol. ref. en état de lui tenir tête, il retourna honteusement &

tête, livrer bataille aux Sarrasins, qui le défirent et le

poursuivirent jusqu'au mont Caucase. Mais la plus mi

morable conquête fut celle de l'île de Rhodes. Moavier-

transporta une armée sur douze cents barques; il s'el-

para de la ville et de l'île. Rien ne causa plus d'admiration aux Sarrasins grossiers et ignorans dans les arts que le fameux colosse du soleil, de soixante-dix coudées de proportion, et du poids de sept cent vingt mille livres. C'étoit un ouvrage de Charès de Linde, élève du célèbre Lysippe. Il avoit coûté douze ans de travail, et trois cents talens, qui font treize cent cinquante mille livres de notre monnoie d'aujourd'hui. C'étoit la somme que les Rhodiens avoient retirée de la dépouille du camp de Démétrius, lorsqu'il avoit levé le siége de leur ville. Cette dépense, qui suffiroit à peine aujourd'hui pour exécuter un des membres d'une pareille statue, avoit tellement effrayé l'ouvrier, qu'il s'étoit tué de désespoir pour éviter les reproches de ses concitoyens. Ce colosse, élevé sur le port de Rhodes, n'avoit subsisté sur pied que cinquante-six ans. Abattu par un tremblement de terre, il demeuroit brisé et couché près du port depuis près de neuf cents ans ; et dans cet état on le regardoit encore comme une des sept merveilles du monde. Chacun de ses doigts surpassoit en grosseur une statue humaine. Les musulmans considéroient avec étonnement les vastes cavités qui s'ouvroient à l'endroit des fractures, et les prodigieuses masses de pierres dont on avoit rempli l'intérieur du bronze pour lui donner une assiette solide. Un marchand juif de la ville d'Emèse acheta de Moavia ces énormes débris, qui sirent la charge de neuf cents chameaux : ce que Muratori traite de fable, sans en apporter de raison suffisante.

L'Italie n'éprouvoit pas encore les attaques des Sarrasins; mais l'opiniâtreté de l'empereur à faire recevoir le Anast.

Type y allumoit une guerre intestine. L'exarque Olympius, ne pouvant exécuter l'ordre qu'il avoit reçu d'enlever le pape sans bruit et sans alarme, forma le dessein de lui ôter la vie. Toutes les entrées du palais lui étant fermées, et le pape ne paroissant januais en public sans être accompagné d'un nombreux cortége toujours

prêt à le désendre, il résolut de le faire assassiner dans l'église de Sainte-Marie-Majeure, au moment que le pape viendroit lui administrer la communion; car chaque fidèle la recevoit alors sans sortir de sa place. Ce projet sacrilége ne fut suivi d'aucun esset. Le dieu que Martin tenoit entre ses mains fut pour lui une garde assurée; et l'assassin, qui étoit un des écuyers d'Olympius, protesta depuis avec serment qu'il avoit été frappé d'aveuglement, et que le pape avoit disparu à ses yeux. Olympius, convaincu de la protection visible de Dieu sur Martin, et saisi d'horreur de son crime, alla se jeter aux pieds du pape, lui avoua son exécrable dessein, lui découvrit les cruelles intentions de l'empereur, et lui demanda humblement pardon. La cour de Constantinople traita cette réconciliation de trahison et de complot formé contre le prince; on en fit dans la suite un crime à Martin. L'exarque eut ordre de passer en Sicile, pour en chasser les Sarrasins. Il y fut défait, et mourut peu après de maladie ou de chagrin.

Théodore Calliopas fut renvoyé en Italie, bien résola 🛫 An. 653. Anast. in sans doute de regagner par ses rigueurs envers le pape Martino. Theoph.p. la confiance du prince, que sa douceur lui avoit fait 275, 276, perdre. Martin étoit un prélat d'une sainteté éminente, 286, 288. Zon. t. 2, aussi patient à supporter les injures qu'inébranlable p. 87, 88. Acta et epi- dans la défense de la vérité. Simple et frugal dans sa de pense, il n'étoit somptueux qu'en aumônes; il envoyon Manas. p. de grandes sommes d'argent aux chrétiens captifs de <u>-8.</u> Baronius. Sarrasins pour les délivrer d'esclavage ou du moins les Pagi ad Ba-soulager. C'étoit aux yeux de tout l'empire un ange de mon. Fleury, hist. paix, un digne successeur des apôtres. Mais, dès qu'il art. 1, 2, 5 encouru la disgrâce du prince en condamnant le Types Murat. an. ce ne fut plus à la cour qu'un sujet rebelle. La calomit nal. ital. t. éleva sa voix autour du trône; et tous les échos du pala 4, p. 103, 103, répétoient sans cesse que Martin avoit conspiré ave

seqq.
Abrégé chr. Olympius pour livrer l'Italie aux Sarrasins, et que de l'histoire prétendues aumônes étoient une solde qu'il payoit at

infidèles. Sa perte fut résolue. Calliopas, chargé d'exé-d'Italie, cuter ce qu'Olympius n'avoit osé entreprendre, se ren- 244, 24 dit à Rome le samedi 15 juin 653 avec grand nombre le samedi 15 juin 653 avec grand no de soldats; il étoit accompagné d'un Théodore Pellure, Asseman entre les mains duquel il devoit remettre Martin pour seqq. le conduire à Constantinople. Le pape, malade au lit depuis huit mois, envoya au-devant de l'exarque les principaux de son clergé pour le recevoir avec honneur. Calliopas témoigna un grand désir d'aller saluer le pape; mais, craignant le concours du peuple assemblé le jour du dimanche, il manqua de parole. Le lundi il envoya dire au pape qu'il apprenoit que le palais pontifical étoit devenu une place de guerre ; qu'on y faisoit des amos d'armes et de pierres ; qu'il en ignoroit la cause, mais qu'il ne pouvoit s'empêcher de condamner ces mouvemens comme des préparatifs de révolte. Le pape, pour toute réponse, invita les envoyés à faire eux-mêmes la visite du palais : il ne s'y trouva ni armes ni pierres. C'étoit une ruse de l'exarque, qui vouloit s'assurer s'il me trouveroit aucun obstacle à forcer le palais. Le pape, se doutant alors de ses intentions, sit porter son lit dans . La basilique, comme dans un asile inviolable. Calliopas, très-capable de craindre, mais incapable de rien respec--ter, s'y transporta aussitôt avec ses troupes. Elles y enstrèrent armées comme pour un assaut, brisant les chandeliers et les cierges de l'église, et poussant des cris affreux, joints au bruit des épées dont ils frappoient leurs boucliers. Après avoir ainsi effrayé les esprits, Calliopas Lau-clergé une lettre de l'empereur, qui ordonnoit horocéder à l'élection d'un pape, Martin n'étant qu'un istres. Le clergé se récrie et se dispose à soutenir son esteur. Martin, jusqu'alors couché sur son lit, regard'un œil intrépide toutes ces violences dont il ne plaignoit qu'à Dieu seul, se soulève avec peine; et, ue miné à périr plutôt que de laisser verser une goutte sang po ir sa défense, il ordonne à son clergé de

s'abstenir de toute résistance, et se met lui-même entre les mains de Calliopas. Comme le clergé crioit anathème aux persécuteurs de Martin, anothème aux ennemis de la foi catholique! il ne s'agit point de la foi, reprit Calliopas; je professe la même foi que les Romains. Le pape ayant prié l'exarque de lui permettre de prendre avec lui quelques-uns de ses clercs, l'exarque répondit qu'on n'empêcheroit personne de l'accompagner. Sur quoi plusieurs évêques s'écrièrent : Nous i voulons tous viere et mourir avec lui. Martin passa la ; nuit dans le palais de l'exarque, et le lendemain mardi il fut visité d'un grand nombre de personnes qui, se disposant à partir avec leur pasteur, avoient déjà fait embarquer leur équipage. Mais, au milieu de la nuit suivante, on le mit entre les mains de Pellure; on écarta tous ceux de sa suite, excepté six de ses serviteurs, avec lesquels on le jeta dans une barque sur le Tibre, sans lui laisser emporter autre chose que ses habits et un . vase à boire. On ferma en même temps toutes les portes de Rome pour empêcher de le suivre. Pellure le conduisit à Porto, et de là au port de Messine, où l'attendoit le vaisseau qui devoit le porter à Constantinople,

On avoit ordre de prolonger le voyage et de le rendre, le plus incommode et le plus fatigant qu'il seroit por sible pour lasser la constance du pape. On passa proi de trois mois sur les côtes de Calabre et dans diverse îles. Pendant tout ce temps - là le vaisseau servit prison à Martin; jamais on ne lui permit d'aller terre. Tourmenté, depuis près d'un an, d'une crusi dysenterie qui l'avoit réduit à une extrême foiblesse à un dégoût mortel de toute nourriture, il n'avoit, put soutenir sa vie languissante que les alimens grossis des matelots. Les prêtres et les fidèles des lieux où l'abordoit s'empressoient en vain de lui apporter soulagemens; on les maltraitoit, on saisissoit ce qua apportoient; c'étoit la proie des soldats, qui leur

homme, vous êtes ennemis de l'empereur. Enfin on s'arrêta dans l'île de Naxe, où Martin eut la permission de sortir du vaisseau : mais ce fut pour être retenu prisonnier une année entière dans une maison de la ville.

Enfin, le 17 septembre 654, Martin arriva dans le port de Constantinople. Tous ceux qui étoient attachés à la cour se faisoient un mérite de l'outrager. On le laissa un jour entier sur le rivage, couché sur un grabat, et exposé aux insultes du peuple, à qui on faisoit croire que c'était un ennemi de l'état. Sur le soir on l'enferma dans la prison, où il demeura trois mois, sans avoir la liberté de parler à personne. Le 19 décembre, on le porta dans la maison de Bucoléon, sacellaire, c'est-àdire trésorier de l'empereur. C'étoit un magistrat injuste et vendu à la cour. Tout le sénat étoit assemblé. On fit comparoître les témoins. Les crimes dont ils chargeoient le pape se réduisoient à deux chefs, le prétendu complot avec Olympius et l'intelligence avec les Sarrasins. De vingt témoins qui se présentèrent, deux seuls furent entendus, et si pleinement confondus par le pape, que les juges, résolus de le condamner, s'épargnèrent la honte de faire parler les autres. Pendant cet interrogatoire, Martin, que ses cruelles douleurs mettoient depuis long-temps hors d'état de se soutenir, sat obligé par le sacellaire, encore plus cruel, de se tenir sur ses pieds, appuyé sur deux de ses gardes.

L'empereur, instruit par le sacellaire de la fermeté martin devant cet inique tribunal, n'en fut que plus prité: il voulut être lui-même spectateur des horribles traitemens qu'il lui préparoit. On transporta le pape si leu une cour du palais, au-dessous d'une des fenêtres pu le l'empereur, qui voyoit au travers d'une jalousie tout tet qui s'y passoit. Le pape, environné de gardes, fut le que sur une terrasse, où il parut debout, soutenu à leu troite et à gauche par des bourreaux, à la vue du

An.

sénat et d'une soule de peuple. C'étoit un spectacle déplorable pour tout autre que l'empereur et ses courtisans que de voir le premier pasteur de l'Eglise, respectable par sa vieillesse et plus encore par la sainteté de ses mœurs, à qui une langueur mortelle laissoit à peine un sousse de vie, exposé comme sur un théâtre aux outrages du sacellaire. Ce ministre impitoyable le fit dépouiller du pallium et de tous ses habits, ne lui laissant sur le corps qu'une tunique déchirée de haut en bas; il le mit ensuite entre les mains du préset, en lui disant : Faites - le tout à l'heure hacher en pièces ; et criant aux assistans : Chargez d'anathèmes cet impie, cet ennemi de l'empire. Mais, dans ce peuple innombrable, il ne fut obéi que d'une vingtaine de scélérats, ses valets et ses créatures; tous les autres, la tête baissée et les yeux baignés de larmes, ne maudissoient que le juge. Après avoir donné à l'empereur le temps de repaître ses yeux d'une si affreuse scène, on voulut la donner à toute la ville. On traîna par les rues et les carresours le saint pontise, un carcan au cou, enchain avec le geôlier, pour faire voir qu'il étoit condamnés mort. Le bourreau portoit devant lui l'épée dont il de voit être égorgé. A l'exception de ces misérables dos je viens de parler, tout le peuple fondoit en larmes Martin scul montroit un visage serein; courbé sous poids de ses fers, pénétré des viss aiguillons de ses mant il sembloit triompher de ses calomniateurs. Chancela tombant à chaque pas, et marquant son passage par le traces de son sang, il fut traîné à la prison, où, n'aya pour lit qu'un banc, et pour matelas que ses chaîns il seroit mort de froid, l'hiver étant alors insuppe table, s'il n'avoit trouvé quelque compassion dans. geôliers mêmes, et dans le préset, qui lui sit ôter? fers.

Tant de barbarie excita la pitié du plus mortel é nemi de Martin. Le patriarche Paul, l'auteur du Ty

rélat opiniatre que le pape, à la tête du concile, it frappé d'anathème, en épargnant l'empereur, se evoit alors réduit à cet état de clarté funeste où le e des passions se déchire pour ne laisser voir que égaremens et les injustices d'une vie criminelle. Il it malade et près de mourir. L'empereur lui rendit te le lendemain de cette horrible tragédie. Il lui rata la vengeance qu'il avoit tirée du pape, et il en atloit des éloges. Mais Paul se tournant vers la mule: Hélas! dit-il, c'est encore de quoi aggraver ma domnation. Le prince, étonné, lui demandant pouri il tenoit ce langage: Eh quoi! reprit-il, n'est - ce un crime de traiter si indignement un évêque? Si s avez quelque soin de votre âme et de la mienne, lentez-vous de ce qu'il a souffert. Le cœur de Consétoit endurci; il écouta ces paroles comme le délire agonisant. Paul mourut, et Pyrrhus, rentré en fa-· par son apostasie, prétendoit se remettre en poson d'une dignité dont il ne s'étoit jamais dépouillé. s les zélateurs de l'hérésie s'y opposoient. Il s'en étoit, ient-ils, rendu indigne par sa rétractation, et le parche Paul l'avoit anathématisé. Pyrrhus répondoit I ne s'étoit rétracté que par contrainte; que le pape sodore lui avoit fait violence; qu'il ne s'étoit jamais té de ses premiers sentimens, comme il l'avoit bien ntré dès qu'il s'étoit trouvé en liberté à Ravenne. mpereur, pour éclaircir ce fait, fit encore interroger pape, qui détruisit par son témoignage les menges de Pyrrhus. Malgré ce démenti authentique, rihus vint à bout de ce qu'il désiroit. Mais cinq mois toient pas encore écoulés que la mort lui ravit ce Aheureux fruit de son apostasie. L'empereur lui nna pour successeur Pierre, qui le fut aussi de ses leurs.

Au bout de trois mois le pape fut transporté par mer An. 655. Chersone; c'étoit l'exil des grands criminels. Cette

ville, nommée autresois Héraclée, étoit un por Chersonèse taurique, pays barbare et stérile, ne duisant ni blé, ni vin, ni huile, habité par des s féroces et païens pour la plupart. Le saint pape y frit avec patience la privation des choses les pl cessaires à la vie, soupirant sans cesse après le m qui le délivreroit de l'injustice des hommes. Ma ne lui fut plus sensible que l'oubli de l'église de l qu'il avoit honorée par ses vertus et par sa coi héroïque. Pendant quatre mois qu'il vécut à Che il n'en reçut aucun secours, lui qui avoit soulas d'infortunés, soit à cause de la longueur et de la culté du voyage, soit parce qu'il est bien plus d'honorer les martyrs après leur mort que de le de leur vivant. Il mourut le 16 septembre 655 mémoire n'est pas moins en vénération dans grecque que dans l'église latine.

Anast. in Quoique l'exarque Calliopas, par ordre de l' Eugenio. Baronius.

reur, pressât le clergé de Rome d'élire un ne Pugi ad Ba- pape, l'église romaine résista pendant près de Fleury, hist. mois à ses instances réitérées. Elle fut alors gou ecclés. 1.39, par l'archidiacre, l'archiprêtre et le primicier c Murat, an-taires, selon l'usage dans la vacance du siége. En nal. ital. t.
4, p. 112, en vint à craindre que l'empereur, irrité d'un t Abrégé chr. refus, n'envoyât de Constantinople quelque préle de l'histoire nothélite, qui s'empareroit à main armée de la d'Ital. d'Ital. t. 1, de saint Pierre; et l'on élut, le 8 septembre 65, gène, prêtre de l'église de Rome. Cette élection pas sans doute conforme aux canons: Martin viv core, et, loin d'être déchu du pontificat, il mérite que jamais l'amour et la vénération des fidèles. I danger auquel l'Eglise étoit exposée fit passer par les règles, inviolables en toute autre occasion. I lui-même approuva cette conduite; et dans la de lettre qu'il écrivit de Chersone, peu de jours av mort, on lit ces paroles: Je prie Dieu, par l'in

le saint Pierre, de conserver les Romains inébrandans la foi orthodoxe, et principalement le pasui les gouverne maintenant. Aussi, après la mort artin, ne fut-il pas besoin d'une nouvelle élection valider la première, qui fut regardée comme légi-Dans une conjoncture si critique, on n'osa se passer confirmation de l'empereur, qui n'osa non plus la r : il espéroit que l'exemple de Martin intimide-¿ successeur. Mais il se trompa dans son attente; oique les apocrisiaires du saint-siége à Constanle se sussent laissé éblouir dans la suite par les ités des hérétiques, Eugène ne reçut jamais le Type. :, qui succédoit à Pyrrhus, prélat plus politique s réservé que ses prédécesseurs, voulut d'abord se ilier avec l'église romaine, mais sans renoncer à ır que le prince s'étoit engagé de soutenir. Il en-Lugène une lettre synodique, qui contenoit une sion de soi pleine d'obscurité et d'équivoques. rtifice n'eut aucun succès. Le clergé et le peuple me, après en avoir entendu la lecture, selon la me, dans l'église de Sainte-Marie-Majeure, n'euas besoin d'avertissement pour s'apercevoir que le rche ne s'expliquoit pas clairement sur la foi des volontés en Jésus-Christ. Tous se récrièrent, et, ttendre même le sentiment du pape, ils osèrent clarer qu'ils ne lui permettroient pas de célébrer sse dans cette église qu'il n'eût auparavant prolennellement de ne jamais admettre cette profes-

 ,"A. Iurut, an p. 111.

Vo. 1.74, savant théologien de l'Eglise : son éloquence, aussi iv ; ari, et ausoi judiciense que forte et véhémente, portoit viction dans les camps; c'étoit lui qui avoit rédui l. ital. t. rhus a rougir de ses erreurs; il étoit l'Ame des es d'Afrique, et le pape même avoit été éclairé par mières, et fortifié par ses conseils. L'emperent enlever et amener à Constantinople avec ses des ciples, qui portoient l'un et l'autre le nom d'An. Son crime étoit le même que celui de Martin voulut anssi anivre la même voie pour le perd l'accusa de crime d'état; on lui imputoit la pe l'Egypte, de la Pentapole et de la Tripolitaine ces calomnies avoient si peu de vraisemblance, les abandonna bientôt dans le cours de la procéd aubit d'abord deux interrogatoires en présence du Ce même sacellaire que nous avons vu ai animé Martin présiduit à ce jugement. On peut voir de actes de saint Maxime quel avantage lui donn ses adversaires la force de la vérité, soutenue d'un ferme, d'un protond savoir, et d'une admirable sion. Les hérétiques, confondus, terminèrent la d comme la terminent tonjours ceux qui ont pensons et beaucoup de faveur, par un ordre du p qui exiloit en Thrace l'abbé et ses deux dis Maxime à Bizye, l'un des deux Anastase à Sélys et l'autre à Perrhèbe, la dernière ville de la pre

Peu de temps après, deux commissaires de l' reur se transporterent à Bizye avec Théodose, de Césarée en Bithynie, qui se flattoit de le vaim la force de sa dislectique. Mais, vaincu lui - mé avous sa défaite, et les deux commissaires, join lui, déclarerent qu'ils se rendoient aux raisons de M Leur conversion ne dura que jusqu'à ce qu'ils e repris l'air de la cour. On transféra Maxime a E près de Constantinople. Deux patrices se rendir ce lieu, et lui offrirent de la part de l'empereur

veurs les plus signalées, s'il vouloit communiquer avec le patriarche. L'évêque Théodose, qui étoit avec eux, et qui tenoit le même langage, essuya de la part de Maxime de vifs reproches sur son inconstance, et, comme le saint abbé persistoit invinciblement dans son resus, les patrices, s'abandonnant à une colère aussi indécente que brutale, le maltraitèrent avec violence, l'accablèrent d'outrages; et peut-être l'eussent-ils mis en pièces, si Théodose n'eût arrêté leur fureur. Ils sortirent en memaçant de toute la colère de l'empereur et Maxime, et Le pape, et toute l'Eglise, dès que les Sarrasins lui donservient le temps de se venger du mépris qu'on faisoit de ses édits. Le lendemain Maxime fut conduit à Sélymbrie. Il y avoit un corps de troupes campé aux en-Wirths; et comme les soldats venoient en foule le voir Tentendre, et qu'ils commençoient à murmurer de Mijustice de ses persécuteurs, on le transséra prompthient à Perrhèbe. On le ramena quelque temps après \*Constantinople avec ses deux disciples pour leur faire procès. Ils furent d'abord anathématisés dans un statile, et avec eux la mémoire du pape Martin, celle Sophrone, mort évêque de Jérusalem, et tous leurs littérens, c'est-à-dire tous les catholiques. La sentence sénat suivit celle du concile et sut aussitôt exécutée. furent battus de nerfs de bœuf; on leur coupa la true jusqu'à la racine, comme ayant proféré une docbe blasphématoire, et la main droite, pour l'avoir de. En cet état on les promena par toute la ville, et les exila dans le pays des Lazes.

Le reste de leur vie sut un long martyre. Privés de l'autre, ensermés dans des châteaux eux au pled du mont Caucase, entre des rochers et précipices, sans autre consolation que l'espérance mort qu'ils attendoient avec patience, saint Maxime lun de ses deux disciples reçurent la récompense de le souffrances en 662; l'autre leur survécut de quatre

ans. Il reste de saint Maxime un assez grand nor d'écrits qui prouvent sa profonde connoissance des tières théologiques, et la pureté de sa foi et de sa rale. Il sut armé de science et de sorce pour être le : des monothélites. C'est ainsi qu'un prince sans ver sans courage, n'osant combattre les Sarrasins qui lu levoient ses provinces, s'occupoit à faire la guerre prélats et à des moines, qu'il pouvoit bien saire mo mais qu'il ne pouvoit pas vaincre.

heoph.p.

La trève faite avec Moavia, gouverneur de Syrie dr. p. 431. les Sarrasins, étoit expirée; et ce guerrier, aussi re on. t. 2, table par sa capacité que par son courage, songe b'cas, p. de nouvelles conquêtes. Il portoit ses vues jusque s i. miscel. capitale de l'empire; et ce sut dans le dessein de l' 9: de la complete de de Tripoli de Syrie. Elle n'attendoit qu'un vent ! rable, lorsque deux frères, habitans de Tripoli, et tiens, entreprirent de sauver l'empire du péril do étoit menacé. Pleins d'audace et déterminés à tout et à tout souffrir, ils courent aux prisons remplie Romains, brisent les portes, délivrent les prisonn vont à leur tête attaquer l'émir, gouverneur de la v le massacrent avec toute sa maison, mettent le se palais, et ensuite à la slotte; et, s'étant saisis d'ur vire, ils gagnent les côtes de l'Asie mineure, don Romains étoient encore les maîtres. L'incendie grand nombre de vaisseaux ne fit pas abandonner treprise. Dès que Moavia cut rétabli sa slotte, donna le commandement à son lieutenant Abula dont il connoissoit la valeur; et, pour partage forces des Romains, il marcha lui-même à la tête c autre armée vers Césarée de Cappadoce. A la prer nouvelle de l'armement des Sarrasins, l'empereur à de son côté, équipé une armée navale; et, par un c de courage qui ne lui étoit pas ordinaire, il s lui-même embarqué pour animer ses soldats pa

ice. Il laissa dans Constantinople son fils Constan-

ti'il avoit, l'année précédente, associé à l'empire. eux flottes se rencontrèrent près du mont Phénix, 1é aussi le mont Olympe, sur les côtes de Lycie. omains furent les premiers à choquer l'ennemi; rent reçus avec vigueur, et la mer fut bientôt ¿ de leur sang, et couverte des débris de leurs vais-Les Sarrasins s'attachant avec acharnement au au de l'empereur, Constant changea d'habit avec ldat; mais, malgré ce déguisement, il n'auroit iter de tomber entre les mains des ennemis, si un s deux Tripolitains qui avoient mis le seu à la sarrasine ne l'eût pris à brasse-corps pour le porter sur un autre navire. Le Tripolitain revint le au vaisseau royal, où il combattit jusqu'à la . Celui qui portoit le manteau impérial fut niasavec tout l'équipage; et les Sarrasins crurent avoir empereur, qui se sauva à Constantinople. L'entreque Moavia avoit formée sur Césarée fut interme par les troubles qui survinrent à Médine. Ce ins doute ce même contre-temps qui empêcha les uins de poursuivre leur victoire et de profiter de renr que la fuite de l'empereur et la destruction flotte avoient portée dans la ville impériale.

hman régnoit depuis douze ans sur les Sarrasins. An. 656. rédilection pour ses parens, qu'il combloit d'hon-, Elmacin, set de richesses, sa sierté qui lui donnoit la har- l. 1. e de s'asseoir, dans la mosquée, sur le siège même Théoph. p. lahomet, respecté par Abubècre et par Omar, qui 289. ient toujours assis au-dessous, la dissipation du Hist. miscel. r qu'il prodiguoit à ses créatures, sa cruauté à l'é- Const. Porde ceux qui murmuroient contre son gouverne- adm. imp. l, toutes ces raisons révoltèrent les esprits. Les prin- c. 20, 21. ix Sarrasins, suivis d'un grand nombre d'habitans, p. 65, 66; nt de Médine, et vont camper à une liene de la musulm. Alarmé de cette rébellion, il promet de se corriger.

287, 288, plyr. de Bergeron. Okley.

. 25.

D'Herbelot, Cette sonmission ne fait que joindre le mépris bibl. orient. Curio. hist. greur. Il étoit venu à Médine des députés de l'I arrac. p. 23 pour se plaindre des vexations d'Abdalla, frère Pagi ad Ba-lise, et pour demander à sa place Mahomet, fils e Strukusius, bècre. Othman, pour ne pas accroître le nomb lault, prés: mécontens, leur avoit accordé leur demande; et i retournoient avec Mahomet, lorsqu'ils rencont Murat.ann. tal. 1. 4, près d'Aïlath, à la pointe du golfe Arabique, un M. de Gui- rier d'Othman chargé d'une lettre pour Abdal. nes, hist. l'ouvrirent, et y trouvèrent un ordre de couper les les Iluns, t., et les mains à Mahomet et à ceux de sa suite, dès 24, 325.
Assemani, seroient arrivés, et de les pendre à des palmier ibl. or. t. prétend que cette lettre étoit tout entière de Mé idem, bibl. secrétaire du calife, qui l'avoit signée sans la lire ur. or. t. 4, ruan rendoit son maître odieux en lui faisant Hist. univ. des ordres contraires aux lois et qui révoltoient le vinces. Mais, comme les ministres pèchent sur le co de leur maître, Mahomet et les Egyptiens, out colère, retournent à Médine; ils se joignent à la t des révoltés. On assiége Othman dans son palais. se défend pendant un mois. Enfin Mahomet, su deux autres musulmans, escalade la muraille, plonge l'épée dans le sein, tandis que ce calife, tou dévot malgré ses injustices, méditoit l'Alcoran, tenoit sur ses genoux, sans en être détourné par le des armes, ni par la crainte du péril. Il étoit à quatre-vingt-deux ans.

La mort d'Othman fut suivie de grands troubles c furent calmés qu'au bout de cinq ans. Les Sarras partagèrent. Les révoltés nonmèrent Ali, gend Mahomet; mais cette élection déplut à un grand no de musulmans, et surtout à Aïscha, veuve du prop Elle se mit à la tête du parti, et livra près de Basr sanglante bataille, dans laquelle cette héroïne, mo sur un puissant chameau, animoit les combatta donnoit elle-même les ordres. Cette journée est

ar les Arabes la journée du chameau. Aïscha fut salgré son courage, et Ali demeura vainqueur. Il ta la vie à dix-sept mille Arabes. Aïscha, prisonfut traitée avec respect, et elle acheva sa vie à e, toujours révérée des musulmans. Le succès e fut pas de longue durée. Moavia, gouverneur ie, se joignit aux mécontens, et, sous prétexte de · la mort d'Othman, son parent, il vint avec sixmille hommes disputer la place de calife. Ali a contre lui à la tête de quatre-vingt mille coms. Ils se rencontrèrent dans les plaines de Sissin, à de l'Euphrate, sur la frontière de Syrie. Ils derent long-temps en présence. On combattit saus endant plus de trois mois. Il y eut quatre-vingt-dix its, dont aucun ne décida la victoire. Il y périt vingt nille hommes de l'armée d'Ali, et quarante-cinq de celle de Moavia. Le dernier combat se livra pena nuit; toutes les lances furent rompues; c'étoit un ze affreux et un affreux silence. Chaque soldat s'atit à un ennemi avec un acharnement horrible; on on périssoit sans proférer une parole, sans jeter un ifin, au lever de l'aurore, Moavia fit attacher au haut atre piques autant d'Alcorans, en criant : Que ce uge entre vous et nous. A la vue de cette enseigne se, Ali fit cesser le combat. On convint de prendre arbitres pour décider la querelle selon le précepte Moran. Amrou, nommé du côté de Moavia, lui a l'avantage par une ruse.

, malgré sa promesse, rejeta la décision. Il défia ia; celui-ci refusa le défi avec une franchise qui onneur au bon sens du Sarrasin, sans déshonorer avoure. Le bras d'Ali, répondit-il, est plus fort e mien; jamais il ne s'est battu sans tuer son en; mais c'est la tête qui fait le capitaine, et je le suis. lleurs, notre querelle est terminée par un jugement ocable. La guerre continua toujours à l'avantage de

An. 659.

list. miscel.

bares n'étoient redoutables que par la foiblesse des empereurs. Ses armes ne trouvèrent point de résistance. I subjugua toute la contrée, et revint à Constantinople avec un grand nombre de prisonniers.

Constantin, fils aîné de l'empereur, étoit depui Theoph. P. cinq ans associé à l'empire. Ses frères puînés, Héracliu edr. p. 435, et Tibère, reçurent en 659 le titre de Césars. Le succè de l'expédition de Constant contre les Esclavons avoi Zon. t. 2, relevé son courage; il se disposoit à équiper une nouvell Pagiad Ba- flotte pour effacer la honte qu'il avoit reçue par la défait de la première. Moavia, qui avoit alors besoin de toute ses forces pour soutenir contre Ali une guerre meur trière, en conçut de l'inquiétude. Il fit faire à l'empereu des propositions de paix. Quelques auteurs disent qu'ell fut acceptée à condition que les Sarrasins fourniroien chaque jour à l'empire un esclave, un cheval, et mill pièces d'argent. La valeur de ces pièces n'est pas expri mée; mais ce ne peut être que des drachmes ou de deniers romains, dont mille faisoient la somme de set cent cinquante livres. D'autres historiens prétendent que ces offres furent faites par les Sarrasins, et rejetées par l'empereur. Cependant on ne voit pas qu'il ait fait conséquence aucun mouvement. Il y eut cette année, mois de juin, un tremblement de terre qui détruis plusieurs villes en Palestine et en Syrie. Il y avoit long-temps que Théodose, frère de Constal

An. 660. Theoph. p. exerçoit les fonctions de diacre. C'étoit par un abs 288. Cedr. p. 435. sacrilége, établi dans ces temps-là, une punition, Manas. p. laquelle l'empereur l'avoit condamné. On ignore Hist. miscel. cause de la disgrâce de ce prince; mais, comme il parte. que le patriarche Paul y avoit contribué, on peut sol çonner qu'il ne s'accordoit pas avec son frère sur l'arti, du monothélisme. Leur dissension croissant de jouis. jour, l'empereur le fit assassiner, quoiqu'il ent plusique fois reçu de sa main la coupe sacrée. Cet horrible 4

tricide rendit Constant odieux, et lui causa de cuil-

ds, dont les suites furent très-funestes. Avant que raconter, il est nécessaire d'exposer l'état où se pit alors le royaume des Lombards.

aris étoit mort en 652, après avoir régné seize ans loire. Son fils Rodoald ne lui survécut que quelnois; il fut tué par un seigneur lombard dont il 49, 50, 58; violé la femme. Comme il ne laissoit point de pos- 3, 4, 5. , on lui donna pour successeur Aripert, fils du duc oald, frère de la reine Théodelinde. Après neuf Rubeus, hist. un règne paisible, il mourut en 661. Mais, comme Sigeb. chr. it voulu que la tranquillité qu'il avoit maintenue Sigon. de reses états expirât avec lui, il laissa une semence de Pagi ad Bales et de guerre en nommant ses deux fils Pertha- Giann. hist. t Gondebert pour lui succéder également. L'un nap. l. 2, c. t sa résidence à Milan, l'autre à Pavie; l'ambition Murat, anmer seuls les arma bientôt l'un contre l'autre. Gon-4, p. 104, t, plus foible ou plus violent, envoya Guaribald, 108, 109.

Abrégé chr. e Turin, prier Grimoald, duc de Bénévent, de de l'histoire à son secours, lui promettant sa fille en mariage. d'Ital. t. 1, oald, aussi ambitieux que les deux frères, mais llist. ital. labile, se met en campagne à la tête d'une armée, Assemani, t. 1 de dépouiller les deux rois et de monter à leur 2, p. 248 et sur le trône de Lombardie. Il laisse le gouvernede Bénévent à son fils Romuald, prend la route vie, se fait par ses largesses des partisans dans tout 7s qu'il traverse. Il gagne même le député du roi ard; et ce député, par une insigne trahison, lui les intérêts et la vie de son maître. À quelque disde Pavie, le traître va trouver Gondebert, il lui ille de venir par honneur au-devant de Grimoald; il l'avertit de prendre une cuirasse sous sa robe sûreté de sa personne. A la première entrevue, noald embrasse Gondebert; et sentant qu'il étoit sous ses habits, eh quoi! s'écrie-t-il, tu m'appelles a secours, et tu viens pour m'ôter la vie? En e temps il tire son épée et la plonge dans le sein

Paul. diac. l. 4, c. 48, l.5, c.1, 2, Aimoin, l. 4, c. 32. ravenn. 1.4. gno ital. l. 2.

An. 661.

script.

de ce malheureux prince. Un coup si terrible glace d'effroi les Lombards; tout fléchit devant Grimoald, et il
se trouve en un moment maître de Pavie et du royaume.
Le roi assassiné avoit un fils au berceau. Cet enfant,
nommé Rambert, lut sauvé par de fideles serviteurs; et
Grimoald, méprisant son bas âge, le laissa vivre dans
l'obscurité, saus en faire aucune recherche. Perthurite,
qui régnoit a Milan, effrayé du meurtre de son frère,
prit la fuite, abandonnant sa femme Rodelinde et son fils
Cunibert encore enfant. Ils forent mis entre les mains
de l'usurpateur, qui les fit transporter a Bénévent. Guaribald ne jouit pas long-temps des fruits de sa perfidie;
il fut assassiné a Turm, le jour de Paques, dans l'église
de Saint Jean, par un domestique de Gondebert, qui fut
lui même sur le champ percé de coups.

Grimoald, devenu maître de toute la Lombardie, so ht proclamer roi, et prit pour femme la seur des deux princes qui lui avoit été promise. Il renvoya aca troupes a Benévent, et retint sculement avec lui les principaux officiers, auxquels il distribus de grandes terres-Perthavite s'étoit réfugié auprès du kan des Abares, qui le fit bientôt sortie de ses états, de peur de s'attirer une. guerre dont Grimoald le menaçoit. Le prince fugitif, entendant vanter la clémence de son emerni, prit l'és trange résolution d'aller se jeter entre ses bras. Il vient a Ladi, et lui fait savoir son arrivée. Grimoald, étonné de cetté hardiesse, mais flatté en même temps d'un triff de confiancesi extraordinaire, lui promet aftreté, et l'ind vite a venir le trouver. L'entrevue se passe en embrasse mens mutuels et en protestations d'amitié. Grimosid id jure qu'il le traitern en frère; il le loge dans un palaise et lui donne, un état convenable a un prince. Mais les det voirs que les babitans de Pavie s'empressoient de rendsé au bla de leur aucten roi alarment les ministres de l'est surpateur. Ils font entendre a Grimoald qu'il est parde s'il ménage Pertharite. On prend la résolution d'enlevel

prince la nuit snivante, et de le transporter dans un Ateau éloigné, où il demeurera prisonnier tant qu'on gera à propos de le laisser vivre. Pour le mettre hors état de défense, on imagine de lui faire passer la nuit boire et de l'enivrer. Dans ce dessein, le roi lui ensie quantité de viandes et de vins de plusieurs sortes. ertharite invite tous ses amis; on se met à table. Déjà prince commençoit à oublier ses disgrâces, lorsqu'un scien doniestique de son père trouve moyen de lui wier à l'oreille, et de l'instruire du dessein de Grisoald. Pertharite, sans changer de contenance, continue le boire : mais il ordonne secrètement de ne lui servir me de l'eau. Feignant d'être ivre, il se lève de table de mane heure, congédie les convives, et fait part à Huulf, son confident, de ce qu'il venoit d'apprendre. Dejà son palais étoit environné de gardes. Hunulf, féand en expédiens, lui fait prendre un habit d'esclave, kcharge de matelas, et le conduit devant lui hors du plais, en le faisant avancer à coups de bâton, et criant p'il aimeroit mieux ne boire de sa vie que de tenir ta cet ivrogne de Pertharite. Les gardes, éclatant de ire, les laissent passer, sans reconnoître Pertharite, sons le fardeau dont il paroissoit accablé. Arrivé mur de la ville, Hunulf le fait descendre le long tree corde, et retourne dans sa maison. Pertharite buve un cheval, sur lequel il gagne Asti avant le jour. sy fait connoître à quelques amis, qui prennent avec ila route de Turin; il passe les Alpes, et se retire en mace auprès de Clotaire III, roi de Neustrie et de Bour-Kile.

Avant que de sortir de son palais, Pertharite avoit, me différens prétextes, écarté tous ses gens; il n'y avoit les qu'un fidèle domestique, avec ordre de tenir les tes fermées le plus long-temps qu'il pourroit, afin de donner le moyen de s'éloigner, sans que Grimoald informé de sa fuite. Le domestique arrêta les soldats

jusque bien avant dans le jour, sous prétexte que se maître, s'étant pris de vin, n'étoit pas encore éveill Enfin, sur un ordre de Grimoald, on enfonce l portes, on cherche de toutes parts. Les gardes, furiet de ne pas trouver Pertharit, se jettent sur le gardie du palais; ils le traînent par les cheveux devant le ro comme un complice de l'évasion de son maître. Le r l'interroge, et ayant tout appris de sa bouche : Qi pensez-vous, dit-il à ses courtisans, que mérite c homme? Un homme est perdu, quand le prince cor sulte les courtisans sur une belle action, qu'ils soupçoi nent être désagréable au prince. Tous répondirent qu' méritoit la mort; ils ne différoient dans leurs avis qu sur le genre de supplice; n'en pouvant trouver d'ass rigoureux : Et moi, reprit Grimoald, je juge qu'il a digne de récompense pour avoir sauvé son maître a péril de sa vie. En même temps il lui donna dans t maison le même office qu'il avoit exercé auprès de Pe tharite, lui promettant de nouvelles faveurs, s'il le servo avec autant de zèle qu'il avoit servi son premier maîts Apprenant qu'Hunulf s'étoit retiré dans une église pou se mettre à convert de sa colère, il lui fit dire qu'il M donnoit sa parole de roi de ne lui faire aucun mal, se mettoit entre ses mains. Hunulf se rendit au pala avec confiance. Grimoald écouta avec plaisir le récit son stratagème, le combla d'éloges, lui conserva to ses biens, et y ajouta de nouvelles grâces. Hunulf vive heureux dans le palais de Grimoald, s'il eût pu l'éf tandis que son maître étoit dans l'infortune. Au be de quelques jours, comme Grimoald lui demandoit ne se trouvoit pas mieux avec lui que de traîner vie misérable à la suite d'un fugitif: Prince, réport Hunulf, je vous rends grâces de vos bienfaits ; mais vous me permettez de vous parler avec franchise préférerois à toute autre fortune celle de partager malheurs de Pertharite. Le roi, ayant fait la même qui

a à l'autre officier, en reçut la même réponse. Attenjusqu'aux larmes d'une fidélité si constante et si intéressée, et plus jaloux de l'amour que savoit inrer Pertharite qu'il ne l'avoit été de sa couronne, il a ces généreux serviteurs, leur permit d'emporter t ce qui leur appartenoit, et donna ses ordres pour conduire en sûreté auprès de leur ancien maître.

Je magnanime usurpateur eut bientôt occasion de mtrer encore par son habileté dans la guerre qu'il it digne de la couronne, s'il ne l'eût pas acquise par crime. Une armée françoise entra en Italie sous préte de défendre les droits de Pertharite, et s'avança qu'aux environs d'Asti. Grimoald alla camper à la e des ennemis; et peu après, comme s'il eût craint re bataille, il abandonna son camp, qu'il laissa bien umi de provisions de bouche et des meilleurs vins Italie. C'étoit le stratagème qu'avoit autrefois employé etélèbre Cyrus pour tailler en pièces l'armée des Masle les François s'emparèrent du camp des Lomards, et, dans la joie de ce succès inespéré, ils se brèrent à la débauche. Pendant la nuit, lorsqu'ils wient ensevelis dans le sommeil, Grimoald revint sur , et en fit un si grand carnage, qu'il n'en retourna Fun très-petit nombre au-delà des monts.

Ce fut dans ces conjonctures que Constant prit la ré- Theoph.p. ution de passer en Italie. Depuis la destruction de 289, 292. mpire d'Occident, aucun empereur n'avoit entrepris 436. lvoyage. Un dessein si extraordinaire étonna l'Orient, p. 88. donna lieu aux plus étranges conjectures. Le in nit se Vital. pandit que son frère Théodose, qu'il avoit fait assas- Manas. p, der, venoit toutes les nuits l'effrayer durant le som-78. til, et que son ombre sanglante, se présentant à lui en 278. bit de diacre et tenant entre ses mains une coupe l. 5, c. 6 et tine de sang, lui crioit d'une voix terrible : Buvez, Regino chr. en frère. On prétendit que ce fantôme le suivit en Beda de sex-mundi ætat. Mie, en Sicile, et ne cessa de le persécuter jusqu'à la Ignoti Cas-

Anast. in

no ital. l. 2. enevent. p. 5,66. Holstenius ırt. 32. al. ital. t. tiq. Bene-

suiv. An. 665.

sin. kist. mort. D'autres disoient que, s'étant rendu odieux pud Pere- l'Orient par les cruantés exercées sur le pape M bigon de re- sur l'abbé Maxime, sur un grand nombre d'orthoc Peregrin, et plus encore par le meurtre de son frère, il ne lesin ducat. voit plus supporter la vue de Constantinople. N raison qu'il donnoit lui-même étoit le désir de 1 d ital. Clu. quérir l'Italie entière par l'expulsion des Lombar Combesis, de rétablir à Rome le siège de l'empire, disant ist, monot, mère méritoit plus de considération que la fille. Il é Pagi ad Ba. donc une flotte, y rassembla ce qu'il avoit de so on.
Du Cange, et, s'étant embarqué vers la fin de l'année 662 am. byz. p. ses trésors, il envoya ordre à l'impératrice et à se vieury, hist. fils de venir le joindre dans le port. Mais André cclés. 1.39, chambellan, et Théodore de Colones, soulever Giann. hist. peuple, qui les retint par force à Constantinop ral. l. 4, c. refus qu'on lui saisoit de sa famille ne le retare Murat. an- d'un moment. Monté sur le tillac de son vaisses , p. 121. cracha contre la ville, et sit sur-le-champ metti De vità an-voile. Il alla passer dans Athènes le reste de l'I vent. thes. et dès les premiers jours du printemps il partit alter. p. 21. Abrégé chr. l'Italie.

le l'histoire Tarente appartenoit encore à l'empire. Constant l'Ital. t. 1, p. 250 et barqua ses troupes et fit venir des renforts de Naj de Sicile. Il marcha vers l'Apulie, dont les Lon de Bénévent étoient les maîtres. Cette incursion in vue répandit la terreur. Les villes furent abando Lucérie sut prise d'assaut, pillée et rasée. Mais la tion avantageuse d'Acérenza arrêta ce torrent. L'e reur, désespérant de prendre la place autremen par famine, ne jugea pas à propos de perdre un précienx; il leva le siège et alla camper à la v Bénévent. A cinq lienes de cette ville, près d'u nommé aujourd'hui Mirabella, étoit située Ee ville épiscopale. Constant la détruisit de fond en co Il en reste encore les ruines, d'où l'on a tiré de statues, qui ont été transportées en Espagne. L'é

d'Eclane sut transséré à Frequentum, aujourd'hui Frigento. Romuald, fils de Grimoald, commandoit dans Bénévent; ce jeune prince ne s'effraya pas des bravades de l'empereur. Plein de courage, mais trop foible pour livrer bataille, il fit partir Sesvald, son gouverneur, pour aller à Pavie demander du secours à son père. En attendant, il repoussa vaillamment tous les assauts, fit de fréquentes sorties, surprit plusieurs fois les ennemis dens leurs retranchemens, ruina leurs travaux, brûla leurs machines, et ne perdit pas un pouce de terrain squ'à l'arrivée de Grimoald. Le prêtre Barbatus entourageoit les assiégés, la plupart encore païens ou triens, ainsi que leur duc, et leur promettoit la pro-Ettion du ciel, s'ils renonçoient à leurs erreurs. Cependuit Grimoald, dès qu'il eut appris le danger où étoient the fils et son duché, s'étoit mis en marche à la tête Pine armée. Plusieurs Lombards l'abandonnèrent en thin, et retournèrent chez eux, se persuadant que roi demeureroit à Bénévent, après en avoir éloigné ennemis, et qu'il ne reviendroit plus à Pavie. Cette Mertion ne retarda pas sa marche. Craignant l'impa-Benéventins, il envoya devant lui Sesvald dur assurer son fils qu'il alloit incessamment le délivrer. rivé aux portes de Bénévent, Sesvald fut sait prisonler. L'empereur, ayant appris de lui le sujet de sa com-Ession, le fit conduire au pied du mur, avec ordre dire à Romuald, que son père, ne pouvant le secourir, iordonnoit de se rendre. Le prisonnier promit tout ce ton voulut; mais, lorsqu'il vit Romuald paroître sur la praille: Prince, lui cria-t-il, ayez bon courage; re père est sur le point d'arriver ; il doit camper la t prochaine au bord du Sangro. Je vous recommande femme et mes enfans, car ces lâches vont m'ôter W. A peine avoit-il achevé, que Constant, outré tolère, moins généreux que Grimoald, lui fit abattre Le. Elle fut jetée dans la ville, et vint tomber aux

pieds de Romuald, qui, après l'avoir tendrement le et arrosée de ses larmes, la fit déposer dans une s ture honorable.

L'empereur n'eut pas le courage d'attendre l'a des Lombards; il leva le siège et prit le chemin de ples. Mittola, comte de Capoue, l'attaqua dans sa che, et lui tua beaucoup de soldats près du fleuve lor. Ce double échec rabattit sa fierté; mais Sabu un de ses lieutenans, se flatta d'effacer ces affror de rétablir l'honneur des armes romaines. Dès l'empereur fut à Naples, il lui demanda vingt hommes, promettant de battre infailliblement les bards. L'empereur eut l'imprudence de lui confi nombre de troupes, avec lesquelles Saburrus alla per dans le voisinage de Bénévent. Grimoald entré dans la place, et se préparoit à sortir lui-r pour donner une leçon à ce présomptueux général fils le pria de lui en laisser l'honneur, l'assurant lui rendroit bon compte de ce fanfaron. Romuald che aux ennemis, et trouve plus de résistance qu s'y étoit attendu. L'armée de Saburrus étoit en g partie composée de Napolitains, exercés depuis temps à combattre les Bénéventins, et piqués c eux d'une émulation de courage. Le choc fut rude victoire balançoit, lorsqu'un Lombard nommé. longue, porte-lance du roi, et renommé pour sa extraordinaire, tenant à deux mains une grosse line, perça un cavalier napolitain avec tant de l que, l'ayant enlevé de dessus son cheval, il le jeta par-dessus sa tête. Un fait d'armes si étonnant el tellement les troupes de Saburrus, qu'elles ne sons plus qu'à sanver leur vie. Il en périt plus dans la que dans la bataille; et Saburgus, au lieu de dépe et de prisonniers qu'il avoit promis, ne ramena q tristes débris d'une armée entièrement défaite. Ron triomphant, alla recevoir entre les bras de son pi

témoignages de joie et les éloges que méritoit sa valeur.

Constant, ayant perdu l'espérance de réduire les Lombards, marcha vers Rome, résolu de réparer aux dépens de ses sujets les pertes qu'il avoit essuyées de la part des ennemis. Il y arriva le mercredi 5 juillet. Le pape Vitalien, à la tête de son clergé, l'alla recevoir à deux lieues de la ville, et le conduisit à l'église de Saint-Pierre, où l'empereur laissa un riche présent. Le samedi suivant il visita l'église de Sainte-Marie-Majeure, et y fit encore une offrande. Le lendemain il se rendit une seconde fois à Saint-Pierre avec toute son armée. Le clergé vint processionnellement au-devant de lui. Il y entendit la messe, et mit sur l'autel une pièce d'étoffe d'or. Le samedi il alla faire sa station dans l'église de Saint-Jean de Latran. Il dîna dans la basilique de Jule. Le dimanche il entendit la messe à Saint-Pierre, et après le saint sacrifice l'empereur et le pape s'embrassèrent et se dirent adieu. C'étoit le douzième jour depuis son arrivée; et pendant tout ce temps le prince n'avoit donné que des marques de dévotion et d'une pieuse libéralité. Mais, le reste de ce jour et le leudemain avant on départ, il sut bien se payer avec usure de ses préens. Depuis qu'il avoit éprouvé la valeur des Lombirds, il avoit perdu l'envie de fixer son séjour à Rome. Avant que de la quitter, il en pilla les églises; tous les memens, tous les vases précieux échappés aux Goths Le aux Vandales, devinrent la proie de ce prince sacria eleva jusqu'aux carreaux de bronze dont étoit en en le Panthéon, nommé dès-lors Notre-Dame de Rotonde. De retour à Naples, il s'avança jusqu'à la hége; et, après avoir encore été battu en ce lieu par les mombards, il passa en Sicile, et choisit Syracuse pour demeure.

Cette expédition, qui devoit rendre à l'empire toute Italie, ne fit qu'affermir et étendre davantage la puis-

sance des Lombards. Grimoald étant retourné à l son fils Romuald conquit sur l'empire Bari, Ta Brindes et toute l'ancienne Calabre. Il ne rest empereurs, dans l'Italie méridionale, que Gaëte, N Amalfi, Otrante, Gallipoli, et quelques villes s bord de la mer, dans le pays des Brutiens, qu'on na aujourd'hui la Calabre ultérieure.

Les Lombards de Bénévent, à l'exemple de Ron achevèrent de se convertir à la religion catholique choisirent pour évêque Barbatus, aux prières duq attribuoient leur délivrance autant qu'à la foi leurs armes. Grimoald, de retour à Pavie, trouétat en désordre par la mauvaise conduite de l duc de Frioul, auquel il en avoit confié le goument pendant son absence. Loup, s'étant retire son duché, leva l'étendard de la révolte. Le re voulant pas armer les Lombards les uns contre l tres, se servit du secours des Abares pour rédu rebelles. Loup fut vaincu après un combat opiniât dura trois jours, et qui se termina par sa défai tière et sa mort. Mais ce ne sut pas sans peine que moald vint à bout de renvoyer dans leur pays ce gereux alliés, qui prétendoient demeurer maîts Frioul par droit de conquête. Il donna ce duché à 1 ris, qui défit les Esclavons, et qui gouverna ses avec sagesse. Grimoald, pendant la guerre avec l'e reur, avoit reçu plusieurs insultes des habitans de limpopoli, ville de l'exarchat. Pour s'en venger entra par surprise le samedi saint, pendant que la ville étoit rassemblée dans le baptistère; il horrible massacre des habitans, sans épargner les cres mêmes, qui administroient alors le bapter qui furent égorgés sur les fonts. Il rasa la ville. traita pas moins cruellement Oderzo, où Tason e con ses deux frères avoient péri par une trahise religion catholique, que Jean, évêque de Bergar

'asser à ce prince, adoucit dans la suite la dureté s mœurs, et son exemple entraîna le reste des Loms. On s'aperçut bientôt de cet heureux changement. outa plusieurs lois au code de Rotaris, et corrigea qui se ressentoient encore de la férocité primide la nation. Alzec, chef d'une horde de Bulgares, venu en Italie lui offrir ses services et lui demanan établissement, Grimoald l'adressa à son fils, el il céda en 667 le duché de Bénévent; car jusors Romuald n'en avoit eu que l'administration. 10uveaux hôtes étoient un puissant secours contre itreprises de l'empereur, qui sembloit ne rester en e qu'à dessein de faire une nouvelle tentative. Rold donna pour demeure aux Bulgares quelques du Samnium, qu'on nomme aujourd'hui le come Molise; et Giannone observe que leur langage ribua encore à l'altération de la langue latine, déjà mpue par le mélange des Lombards. Un traité que noald fit à la fin de son règne avec Childéric 11, le France, alarma tellement Pertharite, qu'il résolut : sauver chez les Saxons en Angleterre. Il étoit déjà arqué lorsqu'il apprit la mort de Grimoald. Ce ce, mourant après neuf années d'un règne glok, nomma pour son successeur Garibald, qu'il avoit e la fille d'Aripert; il le préféra, quoiqu'en bas âge, uc de Bénévent qu'il chérissoit, et qui avoit déjà connoître sa prudence et sa valeur, parce que Roıld n'étoit pas né d'un mariage légitime. J'ai conl'histoire de Grimoald jusqu'à sa mort, qui n'arriva n 671, pour n'être pas obligé d'interrompre ce qui reste à raconter du règne de Constant.

es Siciliens furent d'abord comblés de joie de voir apereur fixer dans leur île le siège de l'empire. Mais Theoph. p., e joie ne fut pas longue. Ils éprouvèrent bientôt l'inable avidité de ce prince, qui multiplioit les impôts Vitaliano. es exigeoit avec inhumanité. On séparoit les semmes 1. 19.

Anast. in

. 5, c. 11. , p. 133.

Paul. diac. de leurs maris, les enfans de leurs pères. On dépou Murat. an. les églises; on enlevoit les vases sacrés. Cette île, la al. ital. t. riche et la plus sertile de l'univers, malheureuse p propre sertilité, qui fait l'attrait du brigandage, sou ravagée par les barbares, plus souvent encore par l rice de ses maîtres, n'avoit jamais été si cruelle pillée. Le désespoir des Siciliens fut porté à un tel p qu'un grand nombre d'entre eux préférèrent de 1 sous la domination des musulmans. Ils passèren Syrie, et s'établirent à Damas, où ils oublièrent religion avec leur patrie. Pendant que Constant c loit l'intérieur de son empire, Moavia, qui n'avoit besoin de paix, en dépeuploit les frontières. Abde man, fils de Caled, se signaloit par ses ravages; il leva un nombre infini d'habitans. Cinq mille Escla passèrent en Asie et se joignirent à lui. Il les cond en Syrie, et leur donna des habitations aux envi d'Apamée. Busur, autre lieutenant de Moavia, pér en Arménie; et, après l'avoir mise à feu et à sang dant l'été, il y laissa Phadalas pour continuer c ravager pendant l'hiver.

Am. 665.

116, 117.

L'année suivante est célèbre, dans les annales Elmacin, l. Sarrasins, par une seconde expédition en Afri Pagiad Ba- L'empereur, non content d'épuiser par ses vexat on. Mém. acad. la Sicile, la Calabre et la Sardaigne, porta ses m 21, hist. avides sur l'Afrique. Les Africains avoient besoit Me. de Gui-secours, loin d'être en état de supporter de nouv hes, hist. charges. Cependant il leur envoya ordre de lui p p. 346. une somme pareille à celle qu'ils payoient tous les hist. de aux Sarrasins. C'étoit, disoit-il, pour les punir d'av Afrique, t. sans son consentement, traité dix sept ans aupara iv. avec Abdalla; engagement forcé dont il étoit lui-m fist. univ. 16, p.469, la cause, n'ayant alors envoyé aucun secours pour poser aux armes des musulmans. Cette demand l'empereur, publiée au milieu de Carthage, ala toute la ville. On s'écrie que l'empereur veut donc,

avet les Sarrasins les dépouilles de la province; vienne lui-même; qu'il nous arrache la vie que urrasins nous ont laissée. On chasse l'envoyé; on ge à se rembarquer au plus vite. Une partie de la nce se soulève. Havage, qui, depuis la mort de sire, s'en étoit fait gouverneur, sans nominani opposition du souverain, se met lui-même à la es révoltés; il court à Damas, il invite le calife à idre mattre de l'Afrique, qui lui tend les bras s'affranchir d'une insupportable tyrannie. Moave une armée; c'étoit l'élite des troupes de Syrie Egypte; il en donne le commandement à un hagénéral qui portoit le même nom que lui. Havage npagne cette armée; mais il meurt en paspar Alexandrie. Le général musulman entre en me; il traverse la Cyrénaïque et la Tripolitaine. scontre sur le bord de la mer, près de Tripoli, armée de trente mille hommes. C'étoient des ses que Constant avoit fait partir à la première elle du soulèvement de l'Afrique. Moavia leur livre lle et remporte une victoire complète. Il avance le pays nommé autresois Byzacène, et met le devant Géloula, qui étoit l'ancienne Usula, au de la mer, vis-à-vis l'île de Cercine. Il y avoit ison romaine, et la force de cette place l'arrêta temps. Il étoit sur le point de lever le siége, lorsn pan de muraille s'étant tout à coup écroulé, ssiégés et les assiégeans accournrent sur la brèche une égale ardeur. Le combat sut sanglant et opire; mais il fallut céder au nombre. Les musulmans rent la ville, et passèrent au fil de l'épée tous les itans. Le butin étoit riche, et peu s'en fallut qu'il mît les vainqueurs aux mains les uns contre les es. On fut obligé d'écrire au calife pour en régler artage; il ordonna que tout fût partagé également. exploits de Moavia se bornèrent alors à cette conquête. Le calife, on ne sait pour quelle raison, ra son armée, qui retourna en Egypte.

An. 666. . 88. Baronius. ist. monot. . 14. **Oriens** hrist. t. 1, . 231. Leury, hist. rt. 42,48. Murat. an-36, 137. Assemani .

17, 256.

Il ne paroît pas que l'empereur ait fait aucun n Zon. t. 2, effort pour recouvrer ce qu'il avoit perdu en Afr il ne s'occupoit que de pillages et de querelles eccl Pagi ad l'a-tiques. Ennemi du pape Vitalien, qui opposoit à Combesis, reur toute l'autorité de l'église romaine, ce fut doute pour le chagriner qu'il favorisa les injuste tentions de Maur, archevêque de Ravenne. Ce pi fier et hautain, étant en contestation avec le pape, celés. 1.39, été mandé à Rome; et, sur son resus, le papel menacé d'excommunication. Il avoit répondu par al. ital. p. menace pareille, prétendant que l'évêque de Rom voit sur lui aucune supériorité. Ils eurent tous ibl. jur. or. recours à l'empereur, qui , sans autre examen , fit e Abrègé de dier un diplome, par lequel il déclaroit les archev al. 1. 1, p. de Ravenne exempts pour toujours de la dépendan tout supérieur ecclésiastique, et même de celle d triarche de l'ancienne Rome. Il chargeoit de l'exéc de ce décret l'exarque Grégoire, qui venoit de suc à Théodore Calliopas. Cependant l'église de Continople profita de l'éloignement de Constant. So Constantin, qui gouvernoit l'Orient en son abs ne prenoit aucun intérêt au progrès de l'hérésie, et choit même pour les sentimen; orthodoxes. On conjecturer qu'il avoit cette obligation à sa mère, les historiens ne nous font connoître ni le nom naissauce. Le patriarche Pierre étant mort dans la zième année de son épiscopat, Thomas, diacre et ; des archives, fut élu a sa place. Quelques auteurs douté de l'orthodoxie de Thomas et de ses deux su seurs Jean et Constantin; mais ces prélats sont jus de ce soupçon par le sixième concile général, qu tenu sous le règne de Constantin Pogonat. Après : prononcé anathème contre Sergius, Paul, Pyrrh Pierre, le concile examina les lettres synodales d

trois patriarches; il déclara qu'elles ne contenoient rien que d'orthodoxe, et ordonna en conséquence que leur mémoire fût conservée dans les Diptyques. On reconnut même alors que Thomas avoit dessein de se réunir à l'église romaine; mais qu'étant mort au bout de deux ans et demi d'épiscopat, il n'avoit pu faire tenir au pape sa lettre synodale, à cause des troubles arrivés en Thrace, dont je vais rendre compte.

Depuis que le royaume de Perse étoit détruit, plusieurs officiers perses s'étoient donnés à l'empereur et Abulfara servoient dans ses armées. Un d'entre eux, nommé Sapor, 290, 29 s'étoit élevé aux premiers emplois de la guerre; il commandoit les troupes d'Arménie, qui, faisant partie des Hist. mis armées de l'empire, étoient en quartier dans la ville 1. 19. d'Andrinople. Le mépris qu'il faisoit de Constant, à cause de sa lâcheté, et de Constantin, à cause de sa jeunesse, lui fit concevoir l'espérance de se faire lui-même empereur. Mais, pour réussir dans un projet si hardi, il avoit besoin d'un secours étranger. Il jeta les yeux sur les Sarrasins, et son confident Sergius se chargea d'aller à Damas solliciter Moavia de lui fournir des troupes, à condition que Sapor, maître de l'empire, paieroit tribut au calise. L'eunuque André, celui qui avoit retenu à Constantinople la femme et les ensans de Constant, assistoit le jeune Constantin de ses conseils. Ce ministre zélé et clairvoyant, ayant découvert cette trame perfide, partit lui-même pour la traverser. Arrivé à Damas, il trouve la négociation sort avancée, et Sergius déjà établi dans la consiance du calise. Cependant il ne perd courage; il obtient une audience, et demande du seours contre les rebelles. Le calife avoit sait asscoir Serin à côté de lui, et le montrant à André: Celui-ci, dit-, me demande le contraire ; faites vos offres tous les ux; je me déterminerai en faveur de celui qui me donna davantage. Sergius m'offre déjà de me payer tribut. nince, répondit André, Sergius ne perd rien en chan-

An. 66 Theoph

geant de maître; il est déjà l'esclave d'un Perse. Po moi ; je suis Romain , et je n'asservirai point l'empire une condition si honteuse; vous ne nous offrez qu'u ombre, et vous exigez qu'on vous abandonne un corp Dieu est plus puissant que vous, il saura bien nous t fendre. En même temps il se retire après avoir sal Moavia ; et comme Sergius le chargeoit d'injure l'appelant un misérable, un monstre qui n'étoit homme ni femme, André, se retournant et lançants lui un regard terrible : Tu verras bientôt qui je suis , 1 répondit-il. Il prend sur-le-champ la route de Mélitin ct fait garder les défilés du mont Taurus par où il save que Sergius devoit passer. Il n'attendit pas long-temp Peu de jours après, Moavia mit sur pied quelques troup dont il donna le commandement à Phadalas. Sergiu comblé de joie, et glorieux du succès de sa commissio avoit pris les devans pour porter en diligence cet bonne nouvelle à Sapor. Il fut fort surpris de se voir : rêté au passage du mont Taurus. On le charge de chaîn on le conduit à André. Des qu'il l'aperçoit, il court prosterner à ses pieds et lui demander grâce. Je te l'a corderois, si tu n'avois offensé que moi, lui dit Andi mais il n'en est point pour un traître à la patrie. Au tôt on le mutile et on le pend à un arbre. André enve un courrier à Constantin pour l'instruire de ce qui arrivé, et l'avertir de ce qui reste à faire. Le jeu prince fait partir une armée commandée par le patr Nicephore, pour aller attaquer Sapor dans Andrinos Mais un accident imprévu tint lieu de bataille. Le belle sortoit tous les jours de la ville pour exercer : cheval et le préparer au combat. Un jour, en passant se la porte, comme il le pressoit d'un grand coup de fou l'animal furieux brusqua son cavalier, et lui alla rom la tête contre la porte. Sapor tomba mort, et il ne fal qu'un cheval pour étouffer une révolution naissante : alarmoit tout l'empire.

Phadalas, arrivé dans la petite Arménie, apprit ces tristes événemens. Il envoya demander de nouveaux ordres au calife, qui, ne voulant pas abandonner l'entreprise, et jugeant les troupes de Phadalas insuffisantes pour agir seules, fit partir son fils Yézid à la tête d'une nombreuse armée. Les deux généraux traversèrent l'Asie mineure, pénétrèrent jusqu'à Chalcédoine, prirent la ville d'Amorium, sur le fleuve Sangaris en Galatie, y laissèrent en garnison cinq mille hommes de leurs troupes, et retournèrent en Syrie avec une multitude de prisonniers. L'hiver suivant, pendant que la terre étoit couverte de neige, André passa le Bosphore avec un grand corps de troupes légères; et, étant arrivé de nuit à Amorium, il surprit la ville par escalade, passa au fil de l'épée les cinq mille Sarrasins, sans qu'il en échappât un seul, et y laissa une partie de ses troupes. Ge même hiver, des pluies continuelles firent déporder les rivières de l'Asie; le fleuve Scirtus inonda en une muit toute la ville d'Edesse, et noya quantité d'habitans.

Il y avoit six ans que Constant vivoit à Syracuse, An. 66 plongé dans la débauche, et ne s'occupant de ses états Theoph que pour les ruiner par de cruelles exactions. Enfin, le Cedr. p. 1 15 juillet 668, pendant qu'il étoit dans le bain, l'offi- Niceph. : cier qui le servoit, nommé André, après lui avoir versé de l'eau chaude sur le corps, lui déchargea le vase sur . La tête avec violence, et prit la fuite. Ses gardes, étonnés de ce qu'il restoit si long-temps dans le bain, entrent et le trouvent noyé dans l'eau mêlée avec son sang. Il avoit régné vingt-sept ans, et en avoit vécu trentehuit. Perturbateur de l'Eglise, persécuteur des orthodoxes, tyran de ses provinces qu'il abandonnoit en proie aux Sarrasins après les avoir pillées, il n'emporta tombeau que la haine de ses sujets.

## LIVRE SOIXANTE-UNIÈME.

## CONSTANTIN IV, DIT POGONAT.

An. 669. Le meurtre de Constant étoit l'effet d'une conspira-Theoph. p. tion de ses principaux ossiciers. Aussi ne firent-ils au-**3**92. Cedr. p. 456. cune recherche de l'assassin; et, après avoir célébré les Zon. t. 2, 5.89. funérailles du prince, ils songèrent à se mettre à cou**p.** 89. Anast. p. 79. vert du châtiment en se donnant eux-mêmes un empereur. Leur choix tomba sur un Arménien nommé **2**78 -Mizize, qui n'étoit recommandable que par sa bonne 'Adeodato. Hist. miscel. mine, plus propre à servir de modèle aux peintres et Paul. diac. aux statuaires qu'à gouverner un empire. Il se rendoit 7. 5. c. 12. lui-même justice; et, aussi exempt d'ambition que dépourvu de talens, il fallut le contraindre d'accepter la 4 couronne. La nouvelle de cette étrange révolution vola : si rapidement à Constantinople, qu'on se persuada dans ! la suite qu'elle y avoit été annoncée par une voix céleste 4 le jour même de l'assassinat de Constant; miracle fabuleux plus d'une fois renouvelé dans l'histoire. Con-1 stantin, fils aîné du prince défunt, et déjà associé à la 4 puissance souveraine, travailla aussitôt à se mettre en état de venger son père et de défendre ses propres droits: Mais les principales forces de l'empire étoient en Sicile au pouvoir des rebelles; et il eut besoin du reste de l'années

pour équiper une flotte, et pour faire des préparatifs

capables d'assurer le succès d'une si importante expédi-

tion. Il envoya ses ordres à Ravenne, en Campanie, en

Sardaigne, en Afrique, pour armer tout ce qu'il y avois

le vaisseaux, qui viendroient le joindre en Sicile au ommencement de l'année suivante. Le jeune prince at servi avec zèle. Le printemps étoit à peine venu, u'il se présenta devant Syracuse. Tout plia devant ni; on lui livra les meurtriers de son père, et l'inforané Mizize, qui n'avoit été forcé d'accepter la couonne que pour la perdre avec la vie. Sa tête et celles es conjurés furent portées à Constantinople. On ne laignit que le patrice Justinien, homme vertueux, ue la haine des vices de son maître avoit rendu crininel. Germain son fils étoit innocent; mais la douleur que lui causa la mort de son père fit sortir de sa bouche velques paroles injurieuses à l'empereur. Elles furent vanies d'un châtiment aussi honteux que cruel : il fut putilé; et, ayant survécu à ce supplice, quoiqu'il fût our lors âgé de vingt ans, il devint dans la suite pariarche de Constantinople. Nous le verrons honorer zette place éminente par ses vertus et par sa constance à défendre la foi et la discipline de l'Eglise contre Léon l'iconoclaste. La rébellion s'étoit éteinte à la première vue du jeune empereur : dès qu'il eut rétabli l'ordre en Occident, il reprit la route de Constantinople, où il rapporta le corps de son père, qu'il fit enterrer dans Péglise des Saints-Apôtres. Ce fut alors qu'on lui donna Le surnom de Pogonat, c'est-à-dire le barbu; parce qu'étant parti sans barbe quelques mois auparavant, il evint avec une barbe longue et épaisse. Comme il faisoit autement profession de la foi catholique, il fut secondé son expédition par le zèle et le crédit du pape Vitaen. Les services éclatans que saint Grégoire avoit endus en Italie avoient fort augmenté l'autorité de ses cesseurs, même dans les affaires temporelles.

A peine Constantin avoit-il quitté la Sicile, qu'une tte de Sarrasins y arriva d'Alexandrie. Il y a beau-Adeodato. d'apparence que les conjurés les avoient appelés à 1. 5, c. 13. secours; mais ils arrivèrent trop tard. Ils en- Murat. and

Anast. ii Paul. diac Regino chr.

mal. d'Ital. trèrent sans résistance dans le port de Syracuse. 1.4, p. 140. n'y cut qu'un petit nombre d'habitans qui eurent temps de se sauver dans les châteaux et sur les mont gnes des environs : le reste fut égorgé. La ville, live au pillage, éprouva la cruauté de ces barbares. Ils en portèrent avec eux tous les ornemens, toutes les statu et les vases d'or, d'argent, d'airain, dont Constant avo déponillé la ville de Rome, et que Constantin avo laissés en Sicile, à dessein sans doute de les renvoys aux églises d'où ils avoient été enlevés.

Theoph. p. **293.** 

1. A . art. 25.

nal. d'Ital. 264, 266.

Sur la fin de cette année ou au commen**cement de** l Cadr. p. 436, suivante, l'empereur étouffa dans l'origine une séditio Zon. t. 2, qui pouvoit devenir dangereuse. Il avoit honoré du titt Hist. miscol. d'Auguste ses deux frères Héraclius et Tibère. Mais, pot Assemani, ne pas leur communiquer son pouvoir, il ne les avoit pt bibl. jur. or. fait couronner, et ne leur donnoit ancune part aux affa Du Cange, res. Les soldats dispersés en Asie, excités sans doute par t fiam. ly z. p. sourdes intrigues, se rendirent de toutes parts à Chr. Murat, an- sopolis, et, se regardant comme arbitres du gouverne 2. 4, p. 142. ment, ils vouloient que la puissance souveraine fl Abiegé de également partagée entre les frères. Nous adorons à tal. t. 1. p. trois personnes de la sainte Trinité, crivient ces homm grossiers; nous voulons être gouvernés sur la ten comme nous le sommes dans le ciel ; il nous faut tra empereurs. Constantin, effrayé d'abord de cette émeut leur envoya Théodore de Colones, ministre adroit fidèle, qui, loin de combattre leur caprice, les lous best coup du zèle qu'ils témoignoient pour la famille imp riale, les assura que l'empereur avoit le même dési qu'il n'étoit question que d'avoir le consentement d senat, auquel leur proposition ne pouvoit manque d'être agréable. Sous prétexte d'aller consulter cet auguste compagnie, il choisit les plus mutins, et let fit passer le détroit avec lui. Dès qu'ils furent à Cos stantinople, il les fit pendre au bord de la mer, vis-à-1 de Chrysopolis. La vue d'une si prompte exéculis

pa de terreur leurs camarades; ils prirent aussitôt la :, couverts de honte, comme une armée battue, et brnèrent dans leurs garnisons. L'empereur se cona de faire observer ses frères, après les avoir avertis s eussent à se conduire avec plus de modération et igesse.

a puissance des Sarrasins croissoit de plus en plus. at de foiblesse où l'empire étoit réduit favorisoit Theoph. p. passion de ravager et de conquérir. C'étoit une Cedr. p. 436, esse robuste et bouillante qui attaquoit un corps usé 11ist. miscel. ieillesse et de maladie, déjà privé d'une partie de l. 19. membres. Moavia, toujours agissant, quoique assis Contract. nitieu de Damas, portoit ses regards au-delà de ses chron. es états; il dirigeoit la marche de ses généraux, il D'Herbelot, roit leurs succès; et tandis que Phadalas et Busur Mém. acad. loient l'Asie mineure, et portoient le ravage jus- 1, hist. ux portes de Cyzique, il faisoit partir un nouveau suiv. iral, brûlant de courage et de fanatisme, pour gnes, hist. ver la conquête de l'Afrique. C'étoit Oucha, qui, des Huns, t. is l'expédition d'Amrou, étoit demeuré à Barca M. Cardoncontenir les Berbers, et pour leur prêcher le ma- l'Afrique, étisme. Ce missionnaire guerrier reçut dix mille t. 1, p. 29 mes des meilleures troupes de Syrie, la plupart ca- Hist. univ. ers, avec ordre d'étendre la puissance et la doctrine t. 15, p. 469. ulmane. Ayant grossi son armée d'un grand nombre erbers, il s'avança dans la Byzacène, dont les Saris s'étoient ouvert l'entrée dans leur incursion prénte. Tout ce pays fut inondé du sang des chrétiens; s, fidèle à la loi de la guerre prescrite par Abubècre, ba laissa la vie aux femmes, aux enfans et aux lards; il envoya quatre-vingt mille prisonniers en pte.

laître de cette vaste contrée, il voulut s'en assurer ossession en fondant une grande ville qui rendît nom immortel, et qui servît aux musulmans de e d'armes pour étendre leurs conquêtes, et de re-

M. de Gui-

traite dans les événemens incertains de la guerre. Il choisit une situation avantageuse près d'une forêt, au midi d'une montagne fertile, à quarante lieues de Carthage vers le sud-est, et à quinze lieues de la côte où étoit bâtie l'ancienne Adrumette. Il est étonnant que d'habiles littérateurs, d'après un passage d'Elmacin, mal entendu, aient placé Caïroan sur les ruines de l'ancienne Cyrène, qui en étoit éloignée de près de trois. cents lieues vers l'orient, ces deux villes étant séparées. par ce vaste contour de rivages qui bordent la Cyrénaïque, la Tripolitaine et la Byzacène. La ville fut environnée d'une muraille de briques, et flanquée de tours, sur un circuit d'une lieue et demie. Destinée à la résidence du gouverneur de l'Afrique, elle fut bientôt peuplée de Sarrasins, auxquels elle servoit de citadelle pour, maintenir les Africains dans l'obéissance. Fortifiés selon l'usage de ces temps-là, et trop éloignée de la mer. pour craindre l'insulte des flottes ennemies, elle se rendit considérable non-seulement par ses richesses, mais, encore par l'étude des sciences et des lettres. Ce fut une des plus célèbres académies des musulmans. Elle devint le siège royal et la capitale des états que les califes fatimites possédèrent en Afrique. Cette ville fameuse subsiste encore aujourd'hui, mais fort déchue de son ancienne splendeur, depuis que les Turcs s'en sont rendus ¿ maîtres vers le milieu du seizième siècle. Après la des-gl truction de l'empire des Sarrasins, Caïroan se soutint, sous la domination de ses rois particuliers.

Pendant la construction de cette ville, qui fut achevée au bout de cinq ans, Oucha poussoit ses conquêtes. Mais une intrigue de cour vint arrêter ses progrès. Obligé de céder sa place à un affranchi protégé, nommé Dinar, il vit détruire son ouvrage. Le successeur, jaloux de la gloire d'Oucha, entreprit de bâtir une autre ville, et, pour la peupler, il y transporta les habitans de Caï-aroan. Après la mort de Moavia, Oucha, rétabli par Yézid,

truisit à son tour cette ville rivale, et rendit à Caïroan habitans. Il mit Dinar dans les fers et reprit le cours ses exploits. Il battit les troupes romaines près de Méh, une des plus importantes villes du pays, qui étoit ncienne Numidie; et, sans s'arrêter devant cette place, n plus que devant Bagaï, qu'il tenta en vain d'emrter d'emblée, il entra dans le Zab. C'étoit une cone peuplée de trois cent soixante bourgs, dont la capitale, mmée Erbé, autresois Lambesa, avoit près de trois ves de circuit. Le gouverneur, étant venu à la rencontre Ducba, fut défait; il rallia ses troupes sous les remparts Tahert, où un grand corps de Berbers vint le joine. Il fut encore taillé en pièces; et les habitans s'étant uvés dans des lieux inaccessibles, les Sarrasins demeurent maîtres du pays. Le vainqueur, ne trouvant plus obstacle, traversa la Mauritanie et marcha droit à anger. Julien, que d'autres nomment Elie, qui comandoit dans cette place, trop foible pour arrêter ce rrent, prit le parti de la soumission; il alla offrir de ches présens au général musulman. Oucha apprit de i que les habitans de la côte occidentale étoient une ntion féroce, sans lois, sans humanité, sans religion. e rapport enflamma le zèle et le courage d'Oucha. Il 1 chercher ces barbares, force les passages du mont tlas, traverse ce vaste pays hérissé de hautes montagnes coupé de défilés, et trouve toute la nation sous les mes dans la province de Sous, aujourd'hui la plus réridionale du royaume de Maroc. Il les taille en piès malgré leur courage opiniâtre; et, les ayant poursuiis jusqu'à leur capitale, nommée aussi Sous ou Tarolent, il y entre avec eux, et y fait un butin immense, but la partie la plus précieuse, surtout pour des Sarrains, furent les femmes : la beauté la plus rare dans les tres climats, étoit commune en ce pays; celles qu'ils rent de trop furent vendues jusqu'à mille pièces d'or tau-delà, c'est-à-dire, environ treize mille livres de

notre monnoie. Tout fuyoit, tout tomboit d Oucha; la mer seule arrêta ce guerrier terrible. s'avançant fièrement sur le rivage, il pousse son c dans les flots; et levant au ciel ses yeux et son bras d'un cimeterre: Grand Dieu, s'écrie-t-il, sans cette rière que tu m'opposes, j'irois chercher d'autres na chez qui ton nom est ignoré, pour les forcer à n'a que toi ou à mourir.

Après cette saillie de piété musulmane, il regag rivage, et, s'étant retourné pour contempler encoi élément qui osoit borner ses conquêtes, il traver nouveau l'Afrique, dont toutes les nations trembl sur son passage, et revient à Caïroan. Fier de sa et plein de mépris pour les peuples vaincus, il n'avoir plus besoin de ses troupes; il les dispersa les provinces conquises, et ne retint que cinq hommes. Il restoit encore plusieurs villes occupée des garnisons impériales. Oucha, parcourant l'Af avec la rapidité d'un éclair, n'avoit conquis qu lieux de son passage. Les troupes romaines se rai blent, et, n'ayant point de chef pour les commas elles s'adressent à un prince maure, grand capit accrédité par sa prudence et par sa valeur parn Berbers. Il se nommoit Kuscilé. Il s'étoit fait m métan; mais, plus ambitieux qu'attaché à une rel qu'il n'avoit embrassée que par politique, il saisit empressement l'occasion de se faire un royaume Romains et des Berbers qui vincent en foule se re sous ses étendards il forma une armée plus nomb que ne pouvoient être les troupes musulmanes q elles auroient été réunies. Il marcha aussitôt vers roan. Dinar, quoique dans les fers, fut le premie struit de cette révolte. Il en avertit Oucha, qui, sentant pas en état de résister à des forces si supérie ne vit d'autre ressource, pour sauver son honneur de périr les armes à la main. Il fait venir Dina

ant Ini: Généreux esclave, lui dit-il, je te devrois le ulut des musulmans, si mon imprudence, en les sépaunt les uns des autres, ne les eut mis hors d'état de entre-secourir. Je te rends la liberté; cherche une revite où tu puisses rassembler de nouvelles forces, pour tablir ici l'empire du prophète. Pour moi, je vais mour; il ne m'est pas permis de fuir devant des chrétiens. s'ée remercie de la liberté que tu me rends, répond linar, et je veux te faire connoître que j'en suis igne. J'ai droit de te hair; mais j'aime encore plus religion et la gloire musulmane. Penses-tu que je sis plus capable que toi de les déshonorer par la fuite? e mourrai avec toi, avec qui je n'aurois pu vivre. ducha, résolu de mourir, se met aussitôt en marche; épargne aux ennemis plus de la moitié du chemin. es deux armées se rencontrent dans le Zab. Oucha et Jinar, à la têse de cinq mille hommes vis-à-vis de cent nille, brisent les fourreaux de leurs épées, et les jettent leurs pieds. Les soldats imitent leur exemple; et, posédés de la même fureur, ils s'élancent en désespérés mr les ennemis, dont ils font un affreux carnage. Nul d'entre eux ne reçoit la mort qu'après l'avoir donnée k plus d'un Romain ou d'un Maure. Le combat ne finit que par le massacre du dernier musulman. Oucha exira sur un monceau de cadavres, et le champ de bamille qui fut son tombeau est encore aujourd'hui le monument de sa valeur; on l'appelle le champ d'Oucha. macilé, vainqueur, chassa les musulmans de Caïroan, nt il demeura le maître jusqu'à la troisième anuée successeur de Constantin.

L'Italie n'étoit pas heureuse, et ne pouvoit l'être sous Ar. 671: domination des exarques, qui profitoient de l'éloigne- Paul. diac. Int du prince pour s'enrichir aux dépens des sujets; 35, 36, 37. eis au moins elle étoit tranquille du côté des Lom- Giann. hist. eds, si l'on excepte quelques entreprises des ducs de 11. mévent pour agrandir leurs états. Grimoald étant de l'hist. d'1

t. 1, p. mort en 671, Garibald son fils, encore enfant, lui suc-, <sup>262 et</sup> céda; mais il ne porta que trois mois le titre de roi. Pertharite, ayant appris la mort de Grimoald au moment même qu'il s'embarquoit pour se retirer en Angleterre, revint aussitôt en Italie. La révolution qui le plaça sur le trône fut aussi rapide que celle qui l'en avoit précipité neuf ans auparavant. Il trouva toute le nation disposée à le reconnaître; et, dès qu'il parut, Garibald fut oublié. Il sit revenir de Bénévent sa semme Rodelinde et son fils Cunibert, que Romuald n'osa lui refuser. Ce prince, instruit par ses malheurs, ne songer qu'à maintenir la paix dans ses états, et, pendant les seize années de son règne, il n'eut aucun démêlé avecl'empire.

м. 672. *. t*. 4.1 tal. t. 4, 52, 166. .del'hist. iv.

Mais quelques prélats, oubliant qu'un des devoirs beus, hist. les plus sacrés de leur état est de maintenir l'union rat. ann. et la concorde, ne furent pas aussi pacifiques. L'empereur fut obligé d'interposer son autorité pour les rébrichro-duire à la subordination légitime. Je parle des archetal. 1. 2, vêques de Ravenne. Cette ville, résidence des exarques, lieutenans de l'empereur en Italie, étoit devenue rivale de Rome; elle mettoit sur pied des troupes nombreuses! de cavalerie et d'infanterie. Ses archevêques étoient riches et puissans; ils avoient de grandes possessions en Istrie et jusqu'en Sicile. Nous avons déjà vu l'ambition de Maur qui s'égaloit au pape, et qui fut confirms dans ses orgueilleuses prétentions par un diplome de Constant. Ce prélat mourut en 672, et ses derniers soupirs soufslèrent encore le seu de la discorde. Il exhorta son clergé à se maintenir dans l'indépendance qu'il lui avoit procurée, et à ne s'adresser au pape mi pour l'ordination de ses successeurs, ni pour obtenir le pallium, qu'il ne falloit, disoit-il, recevoir que de l'empereur. Ses conseils turbulens furent mieux suivis que ne l'auroient été de pieuses volontés. Son successeus Réparat fit le voyage de Constantinople. Il reçut de

l'empereur de nouveaux privilèges; mais ce fut à condition qu'il rentreroit sous l'obéissance du siége de Rome. Il mourut à son retour, sans avoir eu le temps de donner des preuves de sa soumission. Théodore, qui lui succéda, ne différa point de remplir cette obligation : il alla se faire sacrer à Rome. Cet acte de désérence révolta l'orgueil de son clergé. On se sépare de lui; la guerre s'allume entre le prélat et les ecclésiastiques de Ravenne. D'un côté, l'archevêque prive le clergé de quelques droits légitimes; de l'autre, le clergé fait schisme, et refuse de communiquer avec l'archevêque. Il fallut avoir recours à la puissance séculière; l'exarque vint à bout de réunir les deux partis. Mais les différends du saint-siège avec les archevêques ne furent entièrement terminés qu'en 682, par la sage condescendance du pape Léon, qui, en abandonnant des droits abusifs usurpés par ses prédécesseurs, retint ceux qui étoient réels et légitimes. La transaction faite à ce sujet fut confirmée par un décret de l'impereur, qui, dérogeant à celui de Constant, ordonna que l'église de Ravenne rentrât sous la dépendance du saint-siège; et que, suivant l'ancien usage, l'archevêque allàt se faire sacrer à Rome. On célébroit à Ravenne l'anniversaire de l'archevêque Maur, comme du restaurateur des priviléges et de la gloire de son église; le pape défendit de madre cet honneur à la mémoire d'un prélat mort dans les liens de l'excommunication; et il fut obéi.

Tandis que l'Occident étoit en paix, les Sarrasins Theoph. lenoient l'Orient dans de continuelles alarmes. Cette 294. mnée 672, ils équipèrent une flotte beaucoup plus formidable qu'ils n'avoient fait jusqu'alors. L'épouvante l'empara des esprits; les phénomènes de la nature surent interprétés comme des présages funestes. Un arcm-ciel, qui parut au mois de mars pendant plusieurs pars, jeta les peuples dans la consternation. C'étoit, disoit-on, l'avant-coureur de la destruction universelle.

Les Sarrasins même n'étoient pas sans crainte; une épidémie cruelle désoloit l'Egypte. Moavia, peu susceptible de ces terreurs, mit sa flotte en mer sons le commandement de deux renégats, Mahomet et Caïs, qui, rangeant les côtes de l'Asie mineure, entrèrent dans l'Archipel. La saison étant déjà avancée, la slotte se sé-v para : une partie alla hiverner dans le golfe de Smyrne, le reste sur les côtes de Lycie et de Cilicie.

Theoph. p. On ne doutoit pas que cet armement ne sût destiné à Cedr. p. 437. l'attaque de la capitale de l'empire; aussi l'empereur, Hist. miscel. fit-il pendant cet hiver les préparatifs nécessaires pour, Plin. l. 2, la défendre. Un Syrien nommé Callinique, de la ville, c. 109. bel. d'Héliopolis, et sujet des Sarrasins, trouva moyen de

mirabilibus mundi.

du Louvre, v. 44.

Villehar-

goth. 1. 4, s'échapper, et vint à Constantinople. Il y porta l'inven-Loo. tactic. tion du feu grégeois, la plus meurtrière que les hommes c. 19, art. 6, aient imaginée, avant la poudre à canon, pour la destrucié Constant. tion de leurs semblables. On connoissoit depuis longadm. imp. temps une composition de soufre et de naphte, sorte de

c. 13, 48.

Anna Com- bitume que les Grecs appeloient l'huile de Médée, nena. Alex. parce qu'ils prétendoient que cette princesse l'avoit mise, 1.11, p. 366. Nicetas in en œuvre pour faire périr sa rivale. On en faisoit usage,

Isauc. Ang. dans les siéges pour brûler les machines des assiégeans. Hist. Hiero- C'étoit de ce seu arțificiel que Genséric avoit rempli les incerti apud brûlots qui détruisirent la slotte romaine commandés, Francos, p. par Basilisque. On s'en servit aussi sous Anastase pour brûler la flotte de Vitalien. Jule Africain, qui vivoit

Sigeb. chr. sous Elagabale et sous Alexandre Sévère, parle d'un seus magnus, de artificiel composé de soufre-vif, de nitre ou de sel fossile, et de la pierre de tonnerre broyés ensemble; mais Jul. Scalig. ces inventions sunestes n'étoient pas encore le seu gréme

in Cardan, geois. Il devoit entrer dans celui-ci ce que la nature hist. de St. de plus violent. On ne tire pas beaucoup de lumière Louis, édit. d'Anne Comnène, qui semble vouloir en décrire la come

position; elle ne parle que de gommes d'arbres résineux

Du Cange, broyées avec le soufre. Jule Scaliger, dans son ouvrage contre Cardan, en donne une double préparation;

our autorité deux écrivains, l'un Arabe, l'autre douin, p. in, sans nommer ni l'un ni l'autre. D'habiles Joinville, stes prétendent que le mélange des ingrédiens P; 71. ndique, et dont il donne un long détail jusqu'à gloss. latin er les doses, seroit capable des effets qu'on attri- et grec. a feu grégeois. L'expérience fait connoître que ria observ. de pétrole toute seule en produit d'épouvantables. onve une composition à peu près semblable dans vité des merveilles du monde, saussement attri-Albert-le-Grand. Les auteurs nomment ce feu feu marin, parce qu'on s'en servoit principaledans les combats de mer; tantôt feu liquide, que c'étoit quelquesois une liqueur distillée. C'est cette raison qu'il est aussi désigné sous le nom : incendiaire. Il brûloit dans l'eau; et, contre la : des autres feux dont la flamme s'élève, il se t en bas, et suivoit toutes les directions qu'on t lui donner. Il dévoroit tout; ni les pierres, ni le Inte ne résistoient à son activité. On ne pouvoit dre qu'avec le vinaigre, le sable ou l'urine. On ovoit de plusieurs manières. Dans les batailles s, on remplissoit de cette matière des brûlots lâchoit après y avoir mis le feu. On disposoit sur ne des navires de course, nommés dromons, de s tubes de cuivre, placés comme le coursier sur ilères, et par le moyen du vent on lançoit ce feur es vaisseaux ennemis. Dans les combats de terre souffloit par des tuyaux de cuivre garnis à extrémité d'étoupes enflammées. On renfermoit la matière inflammable, tantôt pulvérisée, tantôt e en huile, dans des fioles de verre ou dans des de terre vernissée, que les soldats jetoient à la après avoir allumé l'amorce, comme on jetoit les des dans nos armées il n'y a pas encore long-L. Ce feu liquide, dit un auteur grec, dormoit dans ves qui le tenoient enfermé. Dans les sièges un se

Le même

contentoit quelquesois de lancer sur les machin assiégeans des épieux de fer fort pointus, et ronnés d'étoupes imbibées de cette liqueur. Mais terrible manière de mettre en œuvre le feu gi étoit de le lancer avec la baliste ou l'arbalète. jetoit alors une quantité prodigieuse, qui, traversa avec la splendeur de l'éclair et le bruit du ton embrasoit avec une horrible explosion des bata des navires, des édifices entiers. La poudre avoi l'effet de la nôtre, hors qu'on ne s'en servoit pa chasser des balles, des pierres, on des boulets. T historiens les plus approchans de ces temps-là buent à Callinique cette invention infernale. Vo trompe quand il dit que ce Syrien la tenoit des ! sins, et ceux-ci des Chinois, qui venoient alors dans le golfe Arabique. On voit par l'histoire c Sarrasins en furent assez long-temps les victimes, que de la connoître. Les auteurs donnent même quefois à cet artifice le nom de feu romain. Il retrouvé de nos jours, et replongé aussitôt dans par la sagesse d'un monarque ami de l'humanit empereurs en faisoient un secret; ils ne le con qu'à un ingénieur nommé par eux et résidant à stantinople, dont ils exigeoient sans doute le se qu'il ne le communiqueroit à personne. Lors prince étranger, qu'ils vouloient satisfaire, les pr lui faire part de cette invention, ils aimoient mie envoyer la matière toute préparée que de l'ins de la préparation. Constantin Porphyrogénète vivoit au dixième siècle, dans les instructions qu'il à son fils, lui recommande avec beaucoup d'instal tenir cette composition secrète; et cet empereur, conteur de fables, dit qu'elle fut apportée par un au grand Constantin; que ce prince chargea de lédictions quiconque la communiqueroit aux gers; qu'il le déclara infâme, et permit à toute

e de lui courir sus, fût-il empereur ou patriarche. veut l'en croire, le ciel même eut la complaide se conformer à cette injonction de Constantin; s dépositaires du secret ayant osé le révéler fut tué coup de foudre.

istantinople dut alors son salut au peu d'expérience Theoph. p. arrasins, qui, n'assiégeant les villes que pendant 294. Cedr. p. 437. leur laissoient le temps de l'hiver pour réparer Niceph. P. pertes et se préparer à une nouvelle défense. La Hist. miscel. , s'étant réunie au printemps de 673, vint enver la ville. Constantinople est un triangle dont la p. 89, 90. regarde l'occident, et la pointe aboutit au Bos- 1, c. 7. , qui la sépare de l'Asie. Le côté méridional est ré sur la Propontide; le golfe de Céras borde le Okley. m septentrion. Les vaisseaux ennemis occupoient mus. univ. e vaste contour qui s'étend depuis l'angle de la 472,475, ormée par la Propontide, où est aujourd'hui le ru des sept tours, jusqu'au promontoire qui terle golfe de Céras. La flotte étoit augmentée d'un au renfort sous la conduite de Calé, le plus vaill le plus hardi des Sarrasins, envoyé par Moavia alite de commandant-général. Yézid, fils du cas'y transporta lui - même quelque temps après. ce qui animoit encore davantage les musulmans, n'ils voyoient combattre à leur tête trois vieillards tés de toute la nation. C'étoient d'anciens compade Mahomet, à qui le zèle de leur religion faisoit r malgré leur grand âge les dangers et les fade cette guerre. L'un deux, nommé Abou-Aïoub, zlui qui avoit donné asile au prophète lorsqu'il sauvé à Médine. Etant mort pendant le siége, il terré près des murs ; et son tombeau est encore nde vénération chez les musulmans; c'est là que npereurs ottomans vont ceindre l'épée lorsqu'ils ent possession du trône. Les troupes de déharquesaisoient leurs attaques du côté de terre. Toutes

l. 19. Zon. t. 2, Elmacin. l. Okley. Jault, sur Hist. univ.

les machines alors en usage portoient de part et d la mort dans la ville et dans l'armée. Mais rien ne plus de frayeur et de perte aux Sarrasins que la de seu grégeois, qui, tombant sur enx du hau murs, s'attachoit aux hommes et aux vaisseaux, dévoroit jusque dans les eaux, sans qu'il fût possi l'éteindre. Cependant tous ces maux ne purent vi leur opiniâtreté. Ils étoient encouragés par une tion mivant laquelle Mahomet avoit déclaré que les péchés servient pardonnés à l'armée musulmat prendroit la ville capitale de César. Après avoir fa efforts continuels durant cinq mois, ils allèrent att Cyzique; et, après l'avoir prise, ils en firent leur d'armes et leur quartier d'hiver. La guerre dur ans; ils revenoient tous les ans au mois d'avril d Gonstantinople, et retournoient à Cyzique au m septembre. Pendant un si long temps ni les musul ne se lassèrent d'attaquer, ni les Romains de se dése Les historiens ne nous donnent aucun détail de ce mémorable. Tant d'actions de valeur qui ont dû gnaler de part et d'autre sont restées dans l'oubli. ¿ pendant la durée de cinq aus, l'histoire de l'emp réduit presqu'au silence.

Theoph. p. 295, 276. Ānast. in 'Adeodato. 1 , p. 325.

Quoique les principales forces des Sarrasins fu Hist. miscel. rassemblées devant Constantinople, ils étoient de assez puissans pour former encore d'autres entres Abdalla, fils de Caïs, joint à Phadalas, entra dan M. de Gui- de Crète, où il passa l'hiver. Ce fut la première des Huns, t. cente des Sarrasins dans cette île célèbre. D'autre Assemani teurs nomment Elaredi le chef de cette expédition. bibl. or. t. via traitoit les chrétiens avec douceur; il n'ex Hist. univ. d'eux que le tribut, et ne leur refusoit pas les s qu'il accordoit à ses autres sujets. Ce sut à leur p qu'il voulut bien réparer à ses dépens l'église d'E Un tremblement de terre l'avoit fait tomber le 3 679, et grand nombre de chrétiens, alors assen

avoient péri sous les ruines. Des nuées de sauterelles ravagèrent la Syrie et la Mésopotamie. L'Italie, surtout aux environs de Rome, essuya de furieux orages; le pays fut inondé en plein été, et grand nombre d'habitans furent tués par la fondre.

Les Sarrasins avoient perdu la meilleure partie de leur armée, et la peste saisoit périr ceux que le ser et le Theoph. p. feu grégeois avoient épargnés. Leur retraite, toujours Cedr. p. 437. réglée au mois de septembre, rendoit inutiles tous les 22. travaux précédens; c'étoit chaque année un nouveau Zon. t. 1, siège et de nouvelles fatigues. Ensin, au bout de sept ans, Hist. miscel. ile se rebutèrent, et s'éloignèrent de Constantinople, Const. Poren 679, avec autant de honte que de regret. Les habi-phyr. 1. 1, tans attribuèrent le succès de leur désense à la protection de la sainte Vierge, dont ils avoient déjà éprouvé not ad orat. le secours cinquante-trois ans apparavant, lorsque les eleve. Abares, joints aux Perses, étoient venus attaquer leur ville. Ce qui les confirma dans cette pensée, c'est que l'armée sarrasine, encore très-nombreuse lorsqu'elle leva le siége, sut entièrement détruite dans la retraite. Comme le seu grégeois leur avoit sait perdre un grand nombre de vaisseaux, ils ne purent embarquer toutes . leurs troupes; et trente mille hommes, sous la conduite de Sophian, prirent la route de terre pour retourner en Syrie. La flotte rangeoit la côte de Pamphylie, lorsm'une furieuse tempête la porta sur le promontoire de Sylée, on Perge, avec tant de violence, que tous les Pavires furent brisés et abîmés dans les eaux. L'armée de terre ne fut pas plus heureuse. L'empereur avoit en-Proyé à sa poursuite tout ce qu'il avoit de troupes à Constantinople, sous la conduite de trois généraux, Florus, Pétronas et Cyprien. Ils la joignirent près de Cibyre; les soldats sarrasins, languissans, estropiés, couverts de blessures, ayant à peine assez de force pour une marche tranquille, surent taillés en pièces presque mns résistance, comme des malades qu'on auroit égor-

An. 679.

Niceph. p.

264, 266.

nal. d'Ital. trèrent sans résistance dans le port de Syracuse. Il 1. 4, p. 140. n'y eut qu'un petit nombre d'habitans qui eurent le temps de se sauver dans les châteaux et sur les monts gnes des environs: le reste fut égorgé. La ville, livrés au pillage, éprouva la cruauté de ces barbares. Ils emportèrent avec eux tous les ornemens, toutes les status et les vases d'or, d'argent, d'airain, dont Constant avoit dépouillé la ville de Rome, et que Constantin avoit laissés en Sicile, à dessein sans doute de les renvoyer aux égliscs d'où ils avoient été enlevés.

Sur la fin de cette année ou au commencement de la 203. Cedr. p. 436. suivante, l'empereur étouffa dans l'origine une sédition Zon. t. 2, qui pouvoit devenir dangereuse. Il avoit honoré du titre Hist. miscol. d'Auguste ses deux frères Héraclius et Tibère. Mais, pour

Assemani, ne pas leur communiquer son pouvoir, il ne les avoit pas bibl. jur. or. fait couronner, et ne leur donnoit ancune part aux affai-

Du Cange, res. Les soldats dispersés en Asie, excités sans doute par de fam. byz. p. sourdes intrigues, se rendirent de toutes parts à Chry-

Murat. an- sopolis, et, se regardant comme arbitres du gouvernenal. d'Ital. 2. 4, p. 142. ment, ils vouloient que la puissance souveraine souveraine souveraine Abrégé de également partagée entre les frères. Nous adorons les tal. t. 1, p. trois personnes de la sainte Trinité, crivient ces hommes

> grossiers; nous voulons être gouvernés sur la terre comme nous le sommes dans le ciel ; il nous faut troit empereurs. Constantin, effrayé d'abord de cette émeute, leur envoya Théodore de Colones, ministre adroit & fidèle, qui, loin de combattre leur caprice, les lous besscoup du zèle qu'ils témoignoient pour la famille impériale, les assura que l'empereur avoit le même désir, qu'il n'étoit question que d'avoir le consentement de sénat, auquel leur proposition ne pouvoit manque

> d'être agréable. Sous prétexte d'aller consulter cette auguste compagnie, il choisit les plus mutins, et leus fit passer le détroit avec lui. Dès qu'ils furent à Constantinople, il les fit pendre au bord de la mer, vis-à-vis de Chrysopolis. La vue d'une si prompte exécuties

rappa de terreur leurs camarades; ils prirent aussitôt la nite, couverts de honte, comme une armée battue, et etournèrent dans leurs garnisons. L'empereur se conenta de faire observer ses frères, après les avoir avertis pu'ils eussent à se conduire avec plus de modération et le sagesse.

La puissance des Sarrasins croissoit de plus en plus. L'état de foiblesse où l'empire étoit réduit favorisoit Theoph. p. eur passion de ravager et de conquérir. C'étoit une Cedr. p. 436, eunesse robuste et bouillante qui attaquoit un corps usé list. miscel. le vieillesse et de maladie, déjà privé d'une partie de l. 19; es membres. Moavia, toujours agissant, quoique assis Contract. su milieu de Damas, portoit ses regards au-delà de ses chron. vastes états; il dirigeoit la marche de ses généraux, il D'Herbelot, assuroit leurs succès; et tandis que Phadalas et Busur Mém. acad. désoloient l'Asie mineure, et portoient le ravage jus- 1, hist. qu'aux portes de Cyzique, il faisoit partir un nouveau suiv. général, brûlant de courage et de fanatisme, pour gnes, hist. chever la conquête de l'Afrique. C'étoit Oucha, qui, des Huns, t. depuis l'expédition d'Amrou, étoit demeuré à Barca M. Cardonpour contenir les Berbers, et pour leur prêcher le ma- l'Afrique, hométisme. Ce missionnaire gnerrier reçut dix mille t. 1, p. 29 hommes des meilleures troupes de Syrie, la plupart ca- Hist. univ. valiers, avec ordre d'étendre la puissance et la doctrine t. 15, p. 469. musulmane. Ayant grossi son armée d'un grand nombre de Berbers, il s'avança dans la Byzacène, dont les Sarrasins s'étoient ouvert l'entrée dans leur incursion précédente. Tout ce pays fut inondé du sang des chrétiens; mais, fidèle à la loi de la guerre prescrite par Abubècre, Oucha laissa la vie aux femmes, aux enfans et aux! vieillards; il envoya quatre-vingt mille prisonniers en Egypte.

Maître de cette vaste contrée, il voulut s'en assurer la possession en fondant une grande ville qui rendît 'son nom immortel, et qui servît aux musulmans de 'place d'armes pour étendre leurs conquêtes, et de re-

héritier de sa puissance et de sa valeur, entreprit de reconquérir la Terre sainte. Une nouvelle peuplade, sortie des territoires d'Antioche, d'Apamée et d'Emèse, au nombre de plus de quarante mille hommes, pour se ranger sous ses ordres, animoit son courage, et fortifioit ses espérances.

C'étoient des chrétiens zélés, qui, supportant impatiemment le joug des Sarrasins, se cantonnèrent dans le mont Liban. Ils se nommèrent Maronites. Rien n'est plus obscur ni plus contesté que leur origine. Quelques auteurs prétendent qu'ils ont pris leur nom d'une contrée de Célésyrie nommée Maronia. Ce sentiment seroit le plus simple, si cette contrée étoit connue. Eutychius, patriarche d'Alexandrie dans le dixième siècle, en fait un nom de secte, dont le chef, dit-il, sut un moine hérésiarque, nommé Maron, qui vivoit du temps de Maurice, et qui n'admettoit en Jésus-Christ qu'une volonté et une opération. Cette opinion est appuyée du témoignage des historiens des croisades. Ils rapportent que les Maronites abjurèrent leurs erreurs, et qu'ils se réunirent à l'église romaine entre les mains d'Aimeric, troisième patriarche latin d'Antioche, en 1182. Presque tous les écrivains modernes ont suivi ce sentiment : ils prétendent même qu'après ce retour à l'Eglise ils retombèrent dans leurs erreurs. On voit les Maronites de Cypre faire de nouveau abjuration en 1445, sous le pontificat d'Eugène 1v. Un évêque franciscain attribue leur conversion à un miracle semblable à celui qui fut fait pour Josué. Il raconte que le soleil rétrograda à la prière d'un franciscain flamand, nommé Griphon, et qu'il n'en fallut pas davantage pour convertir les Maronites. D'autres retardent leur conversion jusqu'en 1582. Ce qui semble fortifier cette opinion. c'est qu'on trouve encore des vestiges d'erreur dans les anciens livres des Maronites. Malgré toutes ces présomptions si peu savorables à ce peuple singulier, plusieurs Maro

mites modernes, très-versés dans leurs antiquités et trèshabiles en tout genre de critique, ont prouvé par de très-fortes raisons que les Maronites furent toujours catholiques et attachés à l'église romaine. La Syrie étant divisée en un grand nombre de sectes, macédoniens, apollinaristes, nestoriens, eutychiens, jacobites, ces hérétiques donnèrent le nom de Maronites aux catholiques qui suivoient la doctrine de saint Maron, et les catholiques l'adoptèrent comme un titre d'honneur. Blaron avoit été un des plus grands adversaires des hérétiques, et l'on croit que c'est le moine nommé Maron auquel est adressée une lettre de saint Jean Chrysostôme. Ses reliques furent déposées dans une grande église dédiée sous son invocation, et les Grees célèbrent sa fête le 14 février. Ses disciples bâtirent sons son nom, entre Apamée et Emèse, au bord de l'Oronte, un célèbre monastère, où se rassemblèrent jusqu'à huit cents moines. Les trois cent circuante moines qui furent massacrés par les hérétiques du temps de Pierre le Foulon étoient de ce monastère. L'opinion d'Eutychius se détruit d'ellemême; il fait remonter jusqu'à Maurice l'origine du monothélisme, que nul auteur ne fait naître avant le règne d'Héraclius. Ce chroniqueur arabe, aussi peu exact pour les faits que pour la chronologie, est le seul qui parle d'un hérésiarque nommé Maron, personnage inconnu à toute l'antiquité. On répond au témoignage de Gnillaume de Tyr et des autres historiens des croisades, que les Maronites vivant au milieu des hérésies dont l'Orient étoit infecté, plusieurs d'entre eux s'étoient écartés de la doctrine orthodoxe; que ce fut cette portion qui abjura entre les mains du patriarche d'Antioche, et que les Latins l'ont mal à propos confondue avec la nation entière. Les jacobites, avec lesquels ils étoient mêlés dans le civil, altérèrent même leurs livres et y glissèrent des erreurs, qu'on ne trouve pas dans leurs plus anciens manuscrits. Cette contagion gagna les quinzième et seizième siècles. Mais la doctrine catholique et l'union avec l'église romaine se conservèrent dans le corps de la nation. Une preuve que le nom de Maronites n'est pas un nom de secte, c'est qu'encore à présent ils se nomment ainsi eux-mêmes, et qu'ils sont ainsi nommés par l'église romaine, quoique leur orthodoxie ne soit pas suspecte.

Jean, évêque de Philadelphie, que le pape Martin avoit établi vicaire du saint-siège en Orient, apprit avec joie que les Maronites avoient secoué le joug des Sarrasins, et que, s'étant joints aux princes de Byblos, ils étoient maîtres du Liban et de tout le pays depuis le mont Maurus ou la montagne Noire, qui est la même que le Casius vers Antioche, jusqu'en Galilée. Afin que cette nouvelle peuplade ne sût pas privée de secours spirituels, il leur donna pour évêque Jean Maron, moine dans le monastère de Saint-Mason sur l'Oronte. C'étoit un homme savant, qui avoit déjà servi l'église par des écrits contre les sectateurs de Nestorius et d'Eutychès. Il sut sacré évêque de Botrys, avec le titre de patriarche des Maronites, et le pouvoir de sacrer des évêques dans tout le pays de leur dépendance. Il ramena au sein de l'Eglise grand nombre d'hérétiques. Ses missionnaires se répandirent d'un côté jusqu'a Jérusalem, de l'autre jusque dans la petite Arménie; et par ses soins charitables, non-seulement il accrut le nombre des fidèles, mais il augmenta même considérablement les forces du petit état dont il étoit le pasteur. Quantité de nouveaux convertis, voisins, éloignés, libres, esclaves, virent peupler les retraites du Liban et grossir le nombre des Maronites. Ce nom leur devint d'autant plus cher et plus précieux, qu'ils le voyoient revivre dans leur nouveau pasteur avec les vertus du saint personnage dont ils honoroient la mémoire. Jean et ses successeurs choisirent pour leur résidence le monastère de Canobin,

fondé par le grand Théodose, dans la vallée de Tripoli, sur les bords du Nahr-Kadès ou Fleuve saint. Depuis Innocent 111, ces prélats ont joint à leur titre celui de patriarches d'Antioche pour les Maronites, et ils sont ainsi nommés dans les bulles des papes.

Le nouveau patriarche n'étoit pas moins propre à la conduite des affaires séculières qu'au gouvernement ecclésiastique. Il sut allumer dans le cœur des Maronites ces sentimens de courage qui les rendirent le fléau des Sarrasins en Syrie. Ils devinrent soldats intrépides, aussi adroits à tirer de l'arc qu'à manier leurs chevaux, les meilleurs fantassins et les meilleurs cavaliers de tout l'Orient. Jean de Byblos, fortifié d'un si puissant secours, s'empara en peu de temps de toute la côte, depuis Marghat, qui est l'ancienne Marathus, jusqu'audelà du Carmel. Il poussa ses courses, d'un côté jusqu'à Jérusalem, de l'autre au-delà de Damas, jusqu'aux frontières de l'Arabie déserte. Les cavernes du Liban servoient de retraite aux Maronites, et les sommets de ces hautes montagnes, de forteresses inaccessibles. Ils bâtirent trois grandes villes; Basconta sur le penchant du Liban, du côté de l'orient, au-dessus de la vallée de Belkah, nommée autrefois Aulon, qui, séparant le Liban de l'anti-Liban, s'étend depuis Balbek, l'ancienne Héliopolis, jusqu'aux environs de Tyr. Haddeth fut bâtie dans la vallée où coule le Nahr-Kadès, qui, passant sous Canobin, laisse Haddeth à quelque distance sur la gauche. Mais le plus grand de leurs établissemens fut la ville de Besciarraï, située au pied du Liban, un peu audessous de la source du Nahr-Kadès. Elle étoit défendue par une bonne citadelle; ce fut dans la suite la denieure du chef des Maronites.

Les princes de Byblos se disoient toujours sujets de l'empire, et prétendoient ne rien faire que pour sa défense. Cependant ils agissoient en souverains indépendans; et, sans considérer si l'on étoit en paix ou en guerre

avec les Sarrasins, ils ne connoissoient point de trèvé avec ces voisins odienx. En vain l'empereur leur envoyoit-il ordre de poser les armes toutes les fois qu'il faisoit la paix avec les Sarrasins; au mépris de ces ordres, ils continuoient leurs hostilités. Ce fut alors qu'on donna aux Maronites le nom de mardaïtes, sous lequel ils ont été communément désignés jusqu'au temps de leur dispersion sous le règne de Justiquen 11, ainsi que nous le raconterons dans la suite. C'est un mot arabe, qui signific rebelles. Malgré leur protestation, la cour de Constantinople ne les regarda plus que comme des sujets révoltés. Cependant quélques auteurs pensent que le nom de mardaites leur fut donné, non par les Romains, mais par les Sarrasins, qui, se regardant comme maîtres légitimes de la Syrie par le droit des armes, traitèrent de rébellion la hardiesse de ses habitans qui refusoient de leur obéir ; et ce qui confirme ce sentiment, c'est que le nom de *mardaïtes* est de la langue arabé.

Les Maronites, qui faisoient la partie la plus considérable de la nation, avoient donné le nom à tout le reste. Après la mort de Jean, ils choisirent deux chess pleins de courage, Paul et Fortunat, qui, étant sortis de Haddeth à la tête de quelques troupes, rencontrèrent un détachement de Sarrasins qu'ils taillèrent en pièces. Moavia, pour s'en venger, fit assiéger Haddeth par une armée nombreuse. Les Maronites parlent encore aujourd'hui de ce siége mémorable où leurs ancêtres, sans autre secours que celui de leur valeur et de leur constance, repoussèrent durant sept ans les fréquens assauts des Sarrasins, et les auroient forcés à lever le siége, si la ville n'eût été prise par trahison. Elle fut rasée. On y comptoit dix-sept cents maisons. Les musulmans se préparoient à reconquérir toute la Phénicie. Les Maronites, trop foibles pour résister aux forces des musulmans, curent recours à l'empereur. Ils offroient de recevoir pour chef celui qu'il voudroit leur envoyer avec du seours, et de lui obéir fidèlement. Mais Constantin étoit lors occupé à se prémunir lui-même contre l'orage qu'il oyoit prêt à fondre sur sa capitale. Les Maronites surent onc obligés de se donner un chef; car Paul et Fortunat voient péri dans le saccagement d'Haddeth. Je ne rouve point dans les auteurs le nom de celui qui fut élu ar les suffrages de la nation; il ne fut proclamé qu'après voir promis avec serment qu'il ne permettroit à aucun arrasin, ni hérétique, de s'établir dans le pays, et qu'il 'en recevroit aucun dans sa maison; on lui déclara ue, s'il manquoit à sa parole, il seroit excommunié par : patriarche. Le nouveau prince, cherchant à regagner s bonnes grâces de l'empereur, envoya des députés à onstantinople. Il demandoit d'être confirmé dans sa ignité; il protestoit que les Maronites, dans toutes leurs itreprises, n'avoient eu en vue que leur sûreté et le naintien de leur religion, et que l'empereur n'avoit oint de sujets plus zélés et plus fidèles. C'étoit le temps ù Constantinople se voyoit tous les ans asiégée par les arrasins. On ne sait quelle sut la réponse de l'empeeur, à qui des dangers plus prochains faisoient perdre le vue la Syrie.

Ce chef des Maronites étant mort bientôt après cette léputation, son fils Salem lui succéda. Voulant augnenter la population de son petit état, il oublia le sernent de son père, et permit aux hérétiques, qui étoient en grand nombre dans les environs, de venir s'établir lans le Liban. Le patriarche l'excommunia; et par une mite alors inévitable chez des peuples ignorans et superstitieux, les Maronites refusèrent de lui obéir. Ces liscussions firent renaître aux Sarrasins l'envie d'envahir le Liban. Ils partagèrent leurs forces, et attaquèment en même temps Tripoli, Byblos et Besciarraï. Les labitans de ces trois villes se défendirent avec tant de tonrage, qu'ils forcèrent les ennemis de lever le siége. Les Maronites appelèrent au Liban toutes leurs troupes

de Phénicie; ils s'assemblèrent au nombre d mille hommes, et, sans être commandés par Sales ne vouloient plus avoir pour maître depuis son munication, ils se distribuèrent sous différens che des postes avantageux, sur les divers sommets du Ils apprirent qu'une armée de Sarrasins étoit au bord de la mer entre Byblos et Botrys. Ils ré de les attaquer; et, s'étant partagés en plusieur ils tombèrent sur eux de toutes parts avec tant d qu'ils les mirent en fuite, et les poursuivirent ave carnage jusqu'à un fleuve près d'Alfidar. Ils fire tre mille prisonniers, et remportèrent beaucous tin. Quelques jours après, Salem, ayant appi étoit resté dans le Liban quelques troupes de Sa y courut ; et pour mériter d'être relevé de l'exco cation et regagner la confiance de ses sujets, i non-seulement les Sarrasins, mais aussi tous le ques auxquels il avoit auparavant permis d'ha Liban. Ce furent les attaques et les courses cont de ces opiniatres ennemis qui forcèrent Moavia mander la paix à l'empereur. Nous verrons la l'histoire des Maronites sous le règne de Justini Dans le même temps que les Maronites étonne

Theoph.p. 96 et seqq. Niceph. p. 22, 23. Cedr. p. 438, l. 19.° p. 21.

Sarrasins dans un coin de la Syrie par leur ind ble valeur, une nation beaucoup plus nombreus formidable, qui n'avoit encore porté à l'empire Hist. miscel. légères atteintes, commençoit à l'attaquer par d Const. Por mortels en lui enlevant des provinces entières. L phyr. them gares étoient connus depuis le règne de Zénon; Zon. t. 2, avons indiqué l'origine. Une de leurs hordes, Aimoin, l. avancée en 485 des bords du Volga au Borysthè 4. c. 24. Sigeb. chr. défaite par le grand Théodoric. Quatorze atts a Pagi ad Ba- pénétrèrent en Thrace, et défirent une armée re Dodwel Ils continuèrent leurs ravages, et ce ne fut que in excerpt. d'Anastase qui leur sit repasser le Danube. Ce Du Cange, pour arrêter leurs courses et celles des autres ba

r la longue muraille. Les Abares étoient alors les sam. byz.p.: nissans des peuples septentrionaux qui eussent en- 305 et seqq. es frontières de l'empire. Ils s'étendoient depuis gnes, hist. ique, le long du Danube, jusque bien avant en t. 11, p. 514, , et possédoient les deux Pannonies. Leur domi- 515. embrassoit encore toute l'ancienne Dace; les Es- t. 30, p. 243. s. habitans de ces vastes contrées qui bordent le Euxin jusqu'aux Palus-Méotides, étoient leurs Les Bulgares se joignirent à eux et se soumirent kan. Mais, comme ils prétendoient leur être assot non pas assujettis, le kan étant mort, les Bulgaulurent faire élire un successeur qui fût de leur . On en vint aux armes, et les Abares surent vain-. Une partie des Bulgares, ne pouvant souffrir omination étrangère, se retira dans les états de ert, roi de France, et lui demanda un asile. Il les a passer l'hiver en Bavière, en attendant qu'il libéré sur leur requête. Le conseil sut d'avis de se 2 de ces hôtes dangereux. On expédia des ordres de les égorger tous dans la même nuit avec leurs es et leurs enfans. Il en périt neuf mille dans ce cre cruel; il ne s'en sauva que sept cents, qui trouturle retraite chez les Esclavons Vinides. Ceux qui t restés soumis aux Abares vinrent ravager la e et la petite Scythie. Justinien, au commencede son règne, arrêta leurs courses par la valeur de udius, qui, après les avoir réprimées pendant ans, fut onfin défait et tué. En 538 les Romains rent sur eux une bataille et en perdirent deux. Ils t ensuite soixante ans sans se montrer en-deçà du ibe. En 597 on les vit de nouveau voltiger sur les s de l'empire. Ils avoient un roi; mais ils reconoient pour maître le kan des Abares. Vers la sin igne d'Héraclius, leur roi Cubrat assranchit sa nade ce joug incommode; il chassa les Abares de ses IST. DU BAS-EMP. TOM. VI.

états, et s'appuya de l'alliance de l'empereur, qui l'ho nora du titre de patrice.

Ce prince vécut jusqu'au règne de Constantin Pogona Il laissa cinq fils, auxquels il recommanda par so testament de demeurer unis pour maintenir leur inde pendance contre les nations étrangères, et surtout conti les Abarcs. Un avis si sage fut bientôt oublié. La jalousi du commandement les sépara; ils prirent chacun sou leurs ordres une partie de la nation. Les Bulgares, e s'étendant vers l'occident, avoient conservé leur ancie territoire au - delà du Volga; c'est une province d l'empire des Russes, qui porte encore aujourd'hui le nor de Bulgar. C'étoit la résidence du souverain. L'aîné de frères, nommé Basian ou Bathaïas, y demeura, et a postérité y subsista long-temps; mais, affoibli par l séparation de ses frères, il ne put résister aux Khasan qui le réduisirent à leur payer tribut, comme son pèr l'avoit prévu. Le second frère, nommé Cotrague, pani le Tanaïs, et s'établit sur le bord de ce fleuve, vis-à-vi de l'ancienne Bulgarie. Le quatrième alla se joindre au Abares en Pannonie. Le cinquième fut, selon les appe rences, cet Alzec que nous avons vu arriver en Italia sur la fin du règne de Grimoald, et s'incorporer av les Lombards dans le duché de Bénévent. Le troisiène et le plus célèbre, nommé Asparuch, sut le chef de la nouvelle nation des Bulgares, qui pendant plus de tre siècles furent le fléau de l'empire du côté de l'occident= Est-ce par vengeance, ou conformément à la vérité, ciles auteurs grecs les nomment une nation impure abominable, et qu'ils les taxent de ce vice infâme de le nom porte encore les traces de celui des Bulgatdans la plupart des langues de l'Europe? Asparucte ayant passé le Borysthène ou Danapris et le Danastr aujourd'hui le Niéper et le Niester, s'établit vers bouches du Danube, dans un terrain bordé d'un d

r de vastes marais, et de l'autre par des roches escares. Il jugea ce poste favorable pour la sûreté de sa lonie, qui, n'étant pas nombreuse, montroit plus de urage que de force.

Cantonnés dans ce fort comme autant d'animaux oces, ils se hasardoient à passer le Danube, et faisoient affreux ravages au midi de ce fleuve. Pour se délivrer un voisinage si incommode, l'empereur rassemble en hrace ses meilleures troupes; il équipe une flotte, et, la tête de ses principales sorces de terre et de mer, il tre lui-même dans le Danube, qu'il borde de ses vaisnux, le fait passer à son armée, et va camper à la vue s barbares. Effrayés d'un appareil si redoutable, les ulgares se croient perdus; ils se tiennent enfermés tre leurs marais et leurs roches, et fortifient encore r des retranchemens cette enceinte inaccessible. Au ' ut de trois on quatre jours, voyant que les Romains ssent entreprendre de les forcer, ils reprennent couge, et commencent à mépriser des ennemissi timides. ans ces conjonctures, l'empereur, tourmenté des douurs de la goutte, fut obligé de quitter l'armée pour aller endre les bains à Mésembrie. Il partit avec sa maison r une escadre de cinq vaisseaux de course, après avoir inné ordre à ses officiers de faire leurs efforts pour atrer les ennemis au combat, ou de les tenir bloqués ans leurs retranchemens jusqu'à son retour. Mais l'arte, voyant partir l'empereur, se persuade qu'il prend fuite; la crainte s'empare de tous les cœurs; les offiers ne peuvent retenir les soldats qui leur présentent pointe de leurs épées, et sans autre raison que l'exemple prince, tout se débande, tout suit vers le Danube. Bulgares, témoins de ce désordre, fondent sur eux, ent les uns, blessent les autres, et les poursuivent jusau fleuve, qu'ils passent après eux. Ils traversent la tite Scythie, s'emparent de la ville de Varna sur le Pont-Euxin, près d'Odessus, et se fixent dans une po-

sition qui les met hors d'insulte. Le Danube derri à leur gauche le Pont-Euxin, à droite et devant hauteurs du mont Hémus, leur forment une bari pénétrable. De là ils se répandent dans les contrée. tour. Ils y trouvent établies sept peuplades d'Es qu'ils subjuguent par la force de leurs armes, joignent à leurs troupes. S'étendant alors dans pays qui porte encore aujourd'hui le nom de B. d'un côté ils font face aux Abares, de l'autre a mains, et désolent par des courses continuelles l et les campagnes de la Thrace. L'empereur, dont étoit entièrement dissipée, n'ayant plus de re dans la force, sut contraint d'acheter la paix er geant à leur payer une pension annuelle. La paix, enfin rétablie dans tout l'empire,

An. 680. Theoph. p 69 , 300. Pctau. Zon. 1. 2, p. 90. Hist. miscel. 1. 19. 1.6, c. 4. regno ital. l. 2. Fleury, hist.

el suiv.

Oriens

p. 202; l. 2,

l'empereur en état de la procurer à l'Eglise. C Cedr. p. 458. qu'il désiroit depuis long-temps. Le pape Adéoc Niceph. ". avoit succédé à Vitalien en 672, étant mort Donus monta sur le saint-siège en 677. La mé née, Constantin, patriarche de Constantinop Anast. in Agathone et pour successeur Théodore, chef du parti mon Benedicton avec Macaire, patriarche d'Antioche. Constai n'étoit pas encore délivrée des attaques des S Paul. diac. qui venoient l'assiéger tous les ans, lorsqu'en 67 Sigon. de pereur pria le pape Donus d'envoyer des homm et instruits pour conférer avec les deux patriar Baronius.
Pagi ad Ba- pour terminer les différends qui déchiroient le l'Eglise. Il promettoit une entière sûreté pour ces ecclés. L. 39, et reconnoissoit que, dans les disputes de la fo art. 48, 56; pouvoit qu'exhorter les chrétiens à la concorc 2,6,7, 10 prétendre avoir droit de contraindre les conscie chargeoit l'exarque Théodore, successeur de Gi christ. t. 1, de fournir des vaisscaux et tous les frais du voyag p. 452, 455, qui seroient envoyés par le pape. La lettre n'ari 4.7. Murat. an-l'année suivante, après la mort de Donus, lorsq nal. ital. i. thon étoit déjà sur le saint-siège. Le pape fit sav

ques d'Occident les pienses intentions de l'empereur. 4, p. 158, sitôt il se tint des synodes dans plusieurs provinces. 164. x d'Italie et des Gaules envoyèrent des députés à me, où le pape assembla, le 27 mars 680, un conde cent vingt-cinq évêques pour nonmer les légats devoient aller à Constantinople, et pour préparer natières qui seroient agitées devant l'empereur. Tout cident sans exception s'accordoit à rejeter l'erreur des nothélites, et à reconnoître dans Jésus-Christ deux volés et deux opérations, ainsi que deux natures. La lettre le pape écrivit à l'empereur pour lui exposer la foi l'Eglise, et lui adresser ses légats, contient une pein-: touchante de l'ignorance où l'inondation des bares avoit plongé l'Occident. Ne vous attendez pas, dit-il, à trouver dans nos légats l'éloquence sécue, ni même la science parfaite des Ecritures. Comnt ces lumières auroient-elles pu se conserver au midu tumulte des armes, dans des prélats obligés de mer leur nourriture journalière par le travail de leurs ins? Le patrimoine des églises est devenu la proie barbares. Tout ce qu'ils ont pu sauver de tant de ages, c'est le trésor de la foi, qu'ils gardent dans la plicité de leur cœur telle que nos pères nous l'ont nsmise, sans y rien ajouter, sans en rien retrancher. s évêques du concile parlent le même langage dans r lettre synodale: Il ne nous reste, disent-ils, d'autre mce que la vérité, d'autre talent que celui de l'Evan-Le Notre unique étude est de conserver la foi dans sa reté, au milieu du mélange de tant de nations qui us environnent. Notre triomphe est de mourir pour L'Cette lettre, très-estimable pour la doctrine et les timens, prouve en même temps, par le style dans vel elle est écrite, la vérité de l'aveu que font ces bons ques.

les légats arrivèrent le 10 septembre, et furent honolement reçus de l'empereur, qui les logea dans un de ses palais, et donna ordre de leur sournir tout ce qui étoit nécessaire pour leur entretien. Il leur recommanda de traiter la matière contestée sans animosité, sans contention; d'écarter de la dispute toute subtilité philosophique, et de ne s'appuyer que sur l'Ecriture, les pères et les conciles. Théodore vivoit encore, mais il n'étoit plus patriarche. Baronius conjecture qu'il avoit été déposé comme monothélite; ce qui n'est pas vraisemblable, puisque le concile étant convoqué pour décider quelle étoit sur ce point la croyance de l'Eglise, g'auroit été prévenir son jugement. De plus, il paroît par les actes que la foi de George, qui lui fut substitué, étoit au moins tres-équivoque, et que ce prélat ne se détacha du parti de Macaire que dans le concile. La première session s'ouvrit le 7 de novembre dans un salon du palais nommé le dôme. L'empereur, accompagné de treize de ses principaux officiers, occupoit la premiere place; a sa gauche, qui étoit le côté le plus, honorable, étoient assis les légats du pape, les députés, d'Occident et celui de Jérusalem; à sa droite, les deus, patriarches de Constantinople et d'Antioche. Le livre, des Evangiles étoit placé au milieu, comme pour éclaires cette sainte assemblée. Il n'y avoit point alors de par triarche à Jérusalem, et celui d'Alexandrie, non plus que les évêques dépendans de ces deux siéges, étant soumis à la domination des musulmans, n'avoient pe se rendre au concile. Il y eut dix huit sessions. Les cing premières se tinrent cette année; les treize autres l'ani née suivante 681. Macaire et ses sectateurs furent con vaincus d'avoir falsifié les actes du cinquième concil en y insérant des pièces qui favorisoient le monothé lisme, d'avoir tronqué les passages des pères qu'ils prof duisoient pour appuyer leurs erreurs, et de souteni une doctrine opposée a l'Evangile et à la tradition L'empereur, occupé des affaires d'état, se retira aprèl la onzieme session, et laissa quatre magistrats pour

tenir l'ordre et la liberté des suffrages. Macaire éposé, et Théophane mis à sa place sur le siège tioche. Un vieux prêtre hérétique et extravagant, mé Polychrone, offrit de ressusciter un mort pour ver la vérité de sa croyance : on consentit à cette ive, pour ne pas donner de défiance au peuple, urs facile à séduire. Elle fut faite en public; le demeura sourd à toutes les conjurations de l'imur, qui fut frappé d'anathème et dégradé de la ise.

empereur fut présent à la conclusion du concile, e termina le 16 septembre. On décida que l'Eglise toujours reconnu en Jésus - Christ deux natures ies sans consusion, et deux volontés distinctes sans sition. On condamna les auteurs du monothélisme, lesquels le pape Honorius fut anathématisé. Les furent souscrits par les légats, par cent soixanteévêques, et par l'empereur, qui souscrivit le der-Il appuya le jugement du concile par un édit, lequel il défendoit toute dispute sur la question ée, sous peine de déposition pour les ecclésiass, de confiscation et de bannissement pour les Macaire et ses sectateurs opiniâtres ayant delé d'être renvoyés au pape, l'empereur leur assila ville de Rome pour le lieu de leur exil. A la e des légats; il déchargea l'église romaine de plus redevances onéreuses. Il remit aux papes la somme ent qu'ils avoient contume de payer après leur ion, pour obtenir l'agrément de l'empereur. Cet ; avoit été établi par les rois goths. Après eux les ereurs s'en étoient fait un droit, et les exarques blioient pas de l'exiger. Cette somme étoit de trois ¿ sous d'or, ce qui revenoit à près de quarante mille s de notre monnoie actuelle. Constantin abandouna ent, et relint seulement le droit de consirmation, el il fenonça même dans la suite, sous le pontificat

de Benoît II. Il paroît que son fils Justinien reprit le droit de confirmer l'élection des papes, mais sans exiger d'argent. Agathon mourut avant le retour des légals. Léon 11, son successeur, reçut la copie des actes avec une lettre de l'empereur, qui prioit le pape de lui envoyer un légat pour résider à Constantinople, suivant l'ancien usage; ce qui fut exécuté. Dans la lettre que le pape écrivit à l'empereur, il déclara qu'il recevoit la définition du concile; et, dans les anathèmes qu'il prononce contre les auteurs de la nouvelle hérésie, il n'épargne pas même Honorius. Depuis la mort d'Honorius les patriarches de Constantinople ne mettoient plus le nom des papes dans les Diptyques. Cependant Vitalien avoit usé de tant de condescendance à l'égard de Constant et de son successeur, que son nom y avoit été admis par une saveur particulière. Théodore et Macaire avoient obtenu de l'empereur, à force d'importunités, qu'il laissat essacer le nom de Vitalien. Mais, après le concile, cet honneur lui sut rendu, ainsi qu'à tous les successeurs d'Honorius. Ce sut ainsi que la sagesse de l'empereur fit cesser la division funeste qui séparoit l'église de Constantinople de l'église de Rome, depuis le patriarchat de Sergius. Théodore déposé abjura ses erreurs. La preuvede son retour à l'église catholique, c'est qu'après la mort. de George en 683, il fut rétabli sur le siège de Constant tinople. heoph. p.

aul. diac. kley. ur. or. p. urio, hist.

rrac. p.

29.

Dans le temps que le pape envoyoit ses légats au con-Anast. in cile, une peste très-meurtrière désoloit l'Italie, et sut st. miscel. tout Rome et Pavie, qui demeura déserte, ceux que contagion avoit épargnés s'étant sauvés sur les modtagnes. Ce fléau se fit sentir avec violence pendant qual Etmacin, mois, et ne cessa qu'à la fin de septembre. Cette mét année, dans le mois de mai, mourut à Damas le call Moavia, le chef et l'honneur des Ommiades, grad guerrier et grand politique. L'ambition l'avoit rend perside; dès qu'elle sut satisfaite, il ne montra plus qui

bonne foi et de la probité. Aux talens du gouverne-Pagi ad Bail joignit la douceur et la clémence. Quoiqu'il ne M. de Guiis même lire, il avoit beaucoup de génie, nulle gnes, hist. é dans les manières non plus que dans les mœurs, 1, p. 525. loquence naturelle qui le rendoit maître des esprits. bibl. orient. n des califes ne ressembla davantage à Mahomet; 1. 2, p. 104. fut-il aimé du prophète; et l'on rapporte que, dans t. 15, p. 480, 482, 502, stin où se trouvoit Moavia, Mahomet, fixant les 505. sur lui, s'écria : ô Dieu! sauve ce jeune homme irils auxquels l'exposera son courage. Il avoit vécu ite-dix-huit ans, et en avoit régné dix-neuf depuis rt d'Ali. Le caractère de son successeur rendit ena perte plus sensible. Jusqu'alors la dignité decavoit été élective; Moavia la rendit héréditaire. Ce e, clairvoyant sur tout le reste, fut avenglé par la esse paternelle; il chérissoit, il admiroit même son ézid, en qui tous les Arabes ne voyoient rien que istre et de méprisable. Leurs écrivains disent qu'il le très-mauvaises mœurs, et, pour le prouver, ils eprochent trois vices qu'ils regardent comme cax: il étoit, disent-ils, adonné au vin, il aimoit isique, et portoit de la soie : censure remarquable, i fait connoître combien la vertu musulmane étoit e rude et grossière. Malgré les plus fortes opposi-, Moavia vint à bout de faire reconnoître son fils son collègue de son vivant, et pour son successeur sa mort. Avant que d'exécuter ce dessein, il avoit Ité son beau-frère Ahnaf sur le caractère d'Yézid; e musulman demeura d'abord dans le silence; enressé de parler : Que voulez-vous que je vous rée? lui dit-il : si je mens, je crains de déplaire à ; si je dis la vérité , je crains de vous déplaire. I ne démentit pas ce mauvais augure. Plus lettré, moins sensé et moins humain que son père, il aia poésie et la débauche; il fit des vers et commit scurtres; il déshonora sa propre sœur; il versa,

par ses cruautés le plus noble sang des Arabes. Sélim, son général, lui conquit la Bukarie et le Karisme: le roi de Samarcande sut sorcé d'acheter la paix; mais un rebelle nommé Moctar lui enleva la Perse. Les désordres du prince jetèrent le trouble dans l'Arabie. Médine se révolta; Yézid la prit de force et l'abandonna au pillage. Les habitans furent passés au fil de l'épée ou réduits en esclavage. Le vainqueur, qui méprisoit sa propre religion ainsi que toutes les autres, ne tint aucun compte des menaces de Mahomet, qui avoit dit: Quiconque insultera ma ville, ma colère s'arrêtera sur sa têle.

30o. l. 19. bibl. jur. or. t. 4, p. 25. Abrègé de 258, 264, 266.

Peu s'en fallut que l'ambition turbulente des deux Theoph. p. frères de Constantin, Héraclius et Tibère, n'excitât les Cedr. p. 440. mêmes troubles dans l'empire. En montant sur le trône, Hist. miscel. il les avoit associés à sa dignité, sans leur faire part Du Cange, de sa puissance. Il leur avoit pardonné la sédition dont fam. byz. p. ils avoient été l'occasion, et peut-être les auteurs. Depuis Assemani, ce temps-là ils jouissoient des honneurs attachés au titre d'Auguste. Leur nom accompagnoit celui du prince dans Thist. d'I- tous les actes publics; c'est ce que l'on voit jusqu' tal. t. 1, P. l'an 681. Cependant, ennuyés de ne servir que d'ombre à leur frère, ils renouèrent leurs anciennes intrigues. Mais leur complot fut encore une fois éventé et prévenu. Constantin leur ôta le titre dont il les avoit honorés, et les réduisit à la condition privée. Quelques auteurs ajoutent qu'il leur fit couper le nez; ce qui n'est ni certain, ni même vraisemblable dans un prince nad turellement porté à la douceur. Il associa en même tempe à l'empire son fils Justinien, qui n'étoit encore que dans. sa douzième année.

Le saccagement de Médine, loin d'intimider les Ara-An. 685. Theoph. p. bes, les mit en fureur. La Mecque se déclara pour les 300.

Hist. miscel. mécontens, et sut assiégée par l'armée d'Yézid. Les 354 Limacin, siégeans n'épargnèrent pas même cette célèbre mosquée.

L. 1, p. 8, qui est l'objet de la vénération de tous les peuples mu 11 , 12.

ans. On y mit le feu; on brûla les portes de la Chron. or. a, dont les murs portent encore les marques de cet pagiad Ba. die. Enfin la nouvelle de la mort d'Yézid fit lever m. M. de Guige. Il mourut en 683, à l'âge de trente-neuf ans, gnes, hist. avoir régné trois ans et demi. Son fils Moavia II 1, p. 325. uccéda. Celui-ci étoit un dévot scrupuleux. Après la Assemani, bibl. or. t. de son père, il consulta son casuiste Omar sur le 2, p. 104. qu'il devoit prendre: C'est, lui dit Omar, de ré-hist. script. avec justice, ou de renoncer à la place de vicaire t. 2, p. 480. Hist. univ. ophète. Sur cet avis le nouveau calife assembla le z. 15, p. 517, le dans la mosquée de Damas, et lui dit: Mon 522, 527.

Moavia s'est rendu maître de la souveraineté au dice d'un homme dont le droit étoit mieux fondé e sien. Mon père Yézid dui a succedé, et n'en étoit rop digne: pour moi, je ne veux pas répondre de quand je paroîtrai devant Dieu; donnez à qui voudrez le droit de vous commander. Ayant dit ots, il descendit de la tribune et s'alla renfermer sa maison, résolu de se consacrer à la vie conteme. Les Ommiades s'en prirent au casuiste, qu'ils rèrent tout vif, pour avoir, disoient-ils, troublé le au de leur maître par des pointilleries théologi-Le prince reclus mourut peu après de la peste. Son ule ne fut pas contagieux. Deux concurrens prien même temps le titre de calise. Abdalla, qui n'épas de la famille des Ommiades, se rendit maître Arabie, de l'Irac, de l'Egypte et de la Syrie. Mén, qui descendoit d'Ommia, s'empara de Damas, il défit et tua le gouverneur. Il entra ensuite en ste et en fit la conquête. Mais, étant de retour à las, il envoya contre Abdalla une armée qui fut le. Il ne survécut pas long-temps à cette défaite; este, qui continuoit de ravager la Syrie, l'enleva s un règne de dix mois. Son fils Abdolmélic hérita es titres et de sa puissance. Comme Abdalla étoit tre de la Mecque, Abdolmélic entreprit de détourner de cette ville les musulmans, qui se croient ob d'y aller en dévotion une sois en leur vie. Il résolu les attirer à Damas, et il offrit aux chrétiens une soi très-considérable pour les engager à lui céder une gr église dont il prétendoit faire la mosquée des pèle Mais les chrétiens n'y voulurent jamais consentis s'en défendirent par la capitulation qu'ils avoient nue de Caled, et le calife respecta la foi des traite leur refus il choisit pour son dessein la mosquée d rusalem, dont il augmenta l'édifice. Dans la suite, a repris la Mecque, il lui rendit l'honneur du pèleri Abdalla disputa la souveraineté durant neuf ans, c puissamment secouru par Moctar, qui s'étoit empa la Perse.

m. 684. !. ital. t. p. 168.

Les deux dernières années du règne de Const. Anast. in fournissent peu d'événemens, et dans le gouverne u Cange, des empires, comme dans la vie des particuliers, assez ordinairement la marque d'un état heureux, agiad Ba-qu'il est tranquille. Les Sarrasins lui payoient tr furat an- il le payoit lui-même aux Bulgares. Les Abares Lombards restoient en paix depuis plusieurs au L'empereur, pour donner à l'église romaine une velle preuve de sa parfaite réconciliation, envoy pape Benoît 11, qui venoit de succéder à Léon quelques boucles de cheveux de ses deux sils, Just et Héraclius. C'étoit, selon l'usage de ces temps-là viter le pape à les adopter pour ses enfans, et le re noître pour leur père spirituel. C'est ainsi que, que années après, on voit les rois des Bulgares, pour te guer leur attachement au saint-siège, se couper les veux, et les mettre entre les mains des légats du 1 se déclarant à l'avenir serfs de saint Pierre et de set cesseurs.

Après dix-zept ans et deux mois de règne, Const Am. 685. *Nacph. p.* mourut d'une dysenterie dans le mois de septembr heoph.p. Il fut enterré dans l'église des Saints-Apôtres.

inds événemens rendent mémorable le règne de ce Cedr. p. 440. ince, les Sarrasins vaincus et la paix rendue à l'Eglise. Hist. miscel. 1. 19.

1 peut dire qu'il retint l'empire sur le penchant de sa Paul. diac. 1. 6, c. 11.

1 ine; et, s'il ne le releva pas, on n'en doit accuser que Glycas. p. 2. conjonctures et la brièveté de son règne. C'est une 2. Du Cange, re pour la postérité qu'il n'ait point eu d'historien fam. by 2. p. 1 i nous ait transmis le détail de ses actions. Placé par Providence entre deux mauvais princes, Constant 20. 1 père lui laissa l'empire ébranlé dans toutes ses par
3; Justinien son fils ruina les appuis qu'il avoit pré
rés pour le soutenir.

Jusqu'aux incursions des Sarrasins, l'empire romain Const. Poroit été divisé en grands gouvernemens, dont un seul phyr. de themat. inintenoit plusieurs provinces. On voit encore, du temps tio.

Du Cange,

Justinien, toute l'Asie mineure gouvernée par un gloss. græc. d proconsul. Un seul préset commandoit les troupes ns cette vaste étendue; Bélisaire avoit sous ses ordres ites celles de l'Orient. Mais, lorsque les Sarrasins euit entamé les frontières, et que, se répandant de toutes rts, ils tenoient en échec toutes les provinces, les pereurs jugèrent à propos de couper en moindres rties les grand départemens, et de loger dans chacune ces parties un corps de troupes toujours prêt à courir a première alarme; institution utile, si ces troupes ssent été plus aguerries et mieux commandées, et si empereurs enssent quitté plus souvent l'ombre de urs palais pour se montrer aux soldats. Ces divisions mvelles se nommèrent thèmes, mot qui signifie posion dans la langue grecque; c'étoit le nom que, dès le mps de Maurice, on donnoit aux troupes cantonnées ans une province. On le donna dans la suite aux canms mêmes; et l'empire romain sut divisé en vingt-neuf nèmes, dont dix-sept étoient contenus dans la partie rientale, depuis les côtes de l'Archipel jusqu'à l'Euhrate; et douze dans la partie occidentale, depuis Cherone, dans le Bosphore cimmérien, jusqu'en Sicile. L'époque précise de ce changement n'est pas bien con il se fit dans l'intervalle qui s'écoula depuis les derr années d'Héraclius jusqu'à la fin du règne de Con tin Pogonat.

## 'RE SOIXANTE-DEUXIÈME.

## JUSTINIEN II, une seconde fois, dit alors RHINOTM. LÉONCE. TIBÈRE II. FILÉPIQUE.

prince de seize ans, se jouant de la puissance sou- An. 686. ne, va replonger l'empire dans les malheurs dont Theoph. p. idence de son père avoit suspendu le cours. Justi- Niceph. p. 11 joignoit à l'inexpérience et aux autres défauts 24. Cedr. p. 440, jennesse les vices d'un mauvais naturel. Dur, 441. , présomptueux, ne prenant conseil que de ses ca- Hist. miscel. i, il se rendit odieux à ses sujets, méprisable à ses Zon. t. 2, nis. Cependant son règne s'annonça par des succès Glycas, p. heureux. Les Sarrasins se déchiroient par des 279. Manas. p. es civiles. Moctar en Perse, Abdalla en Arabie, 79. révolté en Syrie, partageoient les forces du calife mélic. En même temps Jean, chef des Maronites, cesseur de Salem, ne donnoit point de repos aux sins. S'étant avancé jusqu'au mont Carmel, dans sein d'aller attaquer Jérusalem, il fut surpris par rrasins de Gaza, qui lui tuèrent trois mille hommes. se venger de cet échec, il marcha vers Gaza, pilla res des environs, défit neuf mille hommes, enleva ité d'habitans et de troupeaux, et retourna au 1. L'empereur crut la conjoncture favorable pour ier les Sarrasins. Il rompit la paix que son père saite pour trente ans; mais, au lieu de tomber sur rie, dont les guerres civiles et les ravages des Mardaîtes lui ouvroient l'entrée, il porta ses forces sur les provinces septentrionales. Elles étoient dégarnies; toutes les troupes des musulmans, partagées entre Abdolmélic et ses rivaux, s'étant réunies en Mésopotamic et en Syrie. Le patrice Léonce, à la tête d'une nombreuse armée, traversa sans obstacle l'Arménie, l'Ibérie, l'Albanie, la Médie; il pénétra jusqu'en Hyrcanie, faisant partout un horrible carnage. Chargé de riches déponilles qu'il fit passer à l'empereur, il prit la route de Syrie, où les divisions des Sarrasins sembloient l'assurer du succès.

Theoph. p. 302, 305. 4/11. Hist. miscel. l. 19. Zon. t. 2, p. 91, 92. phyr. de c. 22, 50.Joan. v. Baronius.

et segg.

Le calife, vainqueur de Saïd qu'il avoit mis à mort, Cedr. p. 440, étoit rentré dans Damas et avoit pris Antioche. Mais, affoibli par tant d'agitations, il proposa une suspension d'armes qui fut acceptée. Paul, agent de l'empereur, conclut avec lui un nouveau traité de paix à des condi-Const. Por- tions plus avantageuses que celles dont on étoit convenu adm. imp. avec Moavia huit ans auparavant. Le calife consentoit . 22, 50. Anast. in donner chaque jour à l'empereur mille pièces d'or, un cheval de race et un esclave. Du côté des Romains, on Pagi ad Ba- cédoit au calife la moitié des revenus de l'île de Cypre, ron. Faustus Nai- de l'Arménie et de l'Ibérie. Cette paix devoit durer dix ronus. p. 64. ans. Par un article secret l'empereur s'engageoit à déli-Oriens vrer les Sarrasins des incursions continuelles des Marchrist. t. 3, daîtes. Pour l'exécution de ce dernier article, Léonce, p. 14 et segg. Assemani, suivi d'un détachement de son armée, entra en Syriede t. 1, p. 502. concert avec les Sarrasins, et marcha au mont Lihan. Idem, ital. Les Mardaïtes n'étant pas instruits de la négociation de t. 2, p. 488 l'empereur, il fut aisé de leur faire accroire que 🙉 t segg.
Hist. univ. troupes romaines venoient pour chasser les musulmans 1. 15, p. 554 de la Syrie. Léonce étoit chargé de présens et d'ani lettre affectueuse pour le chef des Mardaïtes; mais avoit ordre de le tuer. Ce général, aussi fourbe que soimaître, va trouver Jean dans la ville de Cabbélias; 🗀

lui met entre les mains la lettre et les présens de l'em-

pereur. Jean lui fit le meilleur accueil. Charmé de n'êts

plus regardé comme un rebelle, protestant à Léonce que jamais les Maronites ne s'étoient écartés de la fidélité qu'ils devoient à l'empereur, et qu'en combattant ans cesse les Sarrasins, ils avoient cru servir l'empire auant que se défendre eux-mêmes, il l'invite à un epas. Tandis qu'ils étoient à table, et qu'ils s'entreteoient des mesures qu'il falloit prendre pour réussir ans la guerre qu'on alloit commencer, les soldats de Léonce, au signal qu'il leur donne, se jettent sur Jean t le percent de coups. Les Maronites qui étoient préens fondent sur les assassins, et sont eux-mêmes hachés n pièces. Une action si atroce révolte tout le pays; mais éonce, moitié par argent, moitié par menaces, vient bout de calmer l'orage. Il fait prêter aux Mardaïtes le erment de fidélité. Il leur donne pour chef Simon, eveu du défunt. S'étant ainsi rendu maître des esprits des forteresses, il choisit douze mille des plus braves, t, sous prétexte que l'empire a besoin de leur secours, il s fait sortir du pays. Les uns sont transportés dans la etite Arménie, d'autres en Thrace; la plupart sont tablis en Pamphylie, où ils eurent dans la suite un hef sous le nom de capitaine, qui résidoit dans Attalée. Leux qui restèrent dans le Liban, affoiblis par cette diision, se tinrent cantonnés dans leurs montagnes, où l étoit difficile de les forcer, comme ils étoient euxnêmes hors d'état d'inquiéter les Sarrasins. Tous les scrivains de ces temps-là parlent de cette dispersion des Maronites comme d'une faute capitale de Justinien et d'une plaie mortelle faite à l'empire. Ces peuples guerriers tenoient à l'abri d'insulte les frontières du côté de la Syrie. Les musulmans étoient maîtres de toutes les villes depuis Mopsueste en Cilicie jusqu'à la petite Arménie; mais, fatigués par les courses des Maronites, ils les avoient abandonnées, et ce pays, réduit en désert, servoit de barrière à l'empire. Dès que les Maronites eurent perdu leurs forces, les Sarrasins se rétablirent

dans cette contrée. Les hauteurs du mont Amanus et du mont Taurus leur servirent de sorteresses pour soudroyer l'Asie mineure et désoler les provinces romaines. Outre les Maronites qui habitent encore aujourd'hui dans le Liban, on en voit plusieurs familles établies sur les confins de la Cilicie et de l'Arménie, et surtout dans Alep. Une famine dont la Syrie sut affligée l'année suivante en fit encore sortir un grand nombre d'habitans, qui allèrent s'établir sur les terres de l'empire.

An. 657. Conone et in Sergio.

Fleury, hist. art. 37, 39. Murat.ann.

d'Ital. t. 1,

p. 259.

Le jeune empereur, déjà déshonoré par la plus noire Anast. in perfidie, ne tarda pas à donner des marques de son penchant à la cruauté. Un assez grand nombre de ma-Baronius.

Pagi ad Ba. nichéens avoient vécu tranquillement en Arménie sous. l'empire des musulmans; il eût été trop long de travailler ecclés. 1. 40, à les convertir; Justinien jugea plus court et plus facile de les faire brûler vifs. Il témoignoit un grand zèle pour ttal. t. 4. p. la religion, dont il ignoroit le véritable esprit. Il recueil-Abrégé chr. lit les actes du sixième concile, qui étoient restés entre de l'histoire les mains de quelques officiers. Il les sit lire dans une nombreuse assemblée où il avoit convoqué les personnages les plus respectables de l'Eglise et de l'état; il les fit sceller ensuite et déposer dans les archives du palais, pour les préserver de toute altération. Il accordoit aux papes des exemptions et des remises d'arrérages dus au fisc impérial. Mais ses lieutenans en Italie déshonoroient le prince par leur avarice, et prétendoient vendre. jusqu'à la chaire de saint Pierre. Jean v, successeur de Benoît 11, étant mort en 686, on vit s'élever deux concurrens soutenus, l'un par le clergé, l'autre par la noblesse. Les magistrats, à la tête du peuple, terminèrent la contestation en les excluant tous deux, et faisant choisir un prêtre vertueux et sans ambition, nommé Conon, dont l'élection réunit enfin tous les sussrages. Ce bon pape, trop facile à tromper, reçut un assront sensible dans la personne d'un de ses agens. Sur de fausses reindations, et sans consulter son clergé, il avoit ın diacre de l'église de Syraçuse, nommé Con-, directeur du patrimoine de saint Pierre en Siétoit un fourbe qui, par ses chicanes et ses , révolta toute la province. Le pape eut le chaapprendre qu'il avoit été arrêté et renfermé dans oite prison par sentence des magistrats. Conon le saint-siége que onze mois : à sa mort les facréveillèrent. Il avoit légué par son testament une considérable aux monastères et aux églises. Paschidiacre de Rome, chargé, par sa dignité, de la ation de ce legs religieux, en détourna une par-· acheter le pontificat. Il offrit à l'exarque cent 'or, s'il l'aidoit à monter sur le saint-siège. Jean renoit de succéder dans l'exarchat à Théodore II, pit succédé à Grégoire. Cette première occasion ichir lui parut de bon augure; il promit tout. se mit sur les rangs; il partagea les suffrages réodore, l'un des deux contendans déjà rejetés 'élection de Conon. Après de grands débats, le d se termina comme auparavant; toutes les voix irent en faveur d'un troisième, nommé Sergius. erriva trop tard pour servir Paschal; mais il ne pas perdre sa proie : pour confirmer l'élection de , il exigea les cent livres d'or que Paschal lui avoit s. En vain le nouveau pape s'efforça de lui faire d'une simonie si criminelle; il fallut, pour le re, mettre en gage les lampes et les couronnes lues autour du tombeau de saint Pierre. Tant ités de toute espèce que commettoient les exarques voient impunies. L'Italie, autrefois le centre de pire, étoit devenue province frontière, encore oit-elle à l'empire que par de foibles attaches, grande partie étant au pouvoir des Lombards. percurs sembloient ne s'en occuper que pour en le gouvernement, et les gouverneurs, après avoir

acheté leur dignité, se dédommageoient par les rapin-Cette espèce de magistrature n'a rien laissé de rema quable, sinon que, dans le nombre de dix-huit exarqu qui se sont succédés dans l'espace de cent quatre-vins ans, il ne s'en trouve pas un seul qui mérite le souv nir de la postérité : preuve évidente que cette place : s'acquéroit que par argent et par des intrigues de cor L'indignité de ceux qui représentoient l'empereur d tachoit de l'empire le cœur des sujets, et avilisse dans leur esprit la personne du prince. Cependant l papes, attentifs à leur propre agrandissement, avoie soin de recueillir la considération que perdoient l empereurs; et, par une sorte de balance politique à mesure que l'autorité impériale baissoit en Occ dent, celle des papes s'élevoit dans les affaires ten porelles.

305 , 304 . adm. imp.c. Pagi ad Baron. Strab.

An. 688.

Justinien, plus capable de troubler le repos de l'em Theoph. p. pire que d'en réformer les abus, rompit alors la pel Cedr. p. 441. que son père avoit faite avec les Bulgares. Plein de cu Niceph. p. fiance en ses forces, enivré des flatteries de ses jeuns Hist. missel. courtisans, il fit passer en Thrace les corps de cavalent Zon. t. 2, qu'il avoit en Asie, et se mit à leur tête pour aller exten P. 92.
Const. Por. miner les Bulgares, que son père, lui disoit-on, par m phyr. de honteuse lâcheté, avoit laissé établir en-deçà du De nube. Le début de cette campagne sut heureux. On be Sigeb., chr. tit une armée de Bulgares qui s'étoit avancée dans Thrace. Les Esclavons, sujets des Bulgares, avoit Dodwel. in inondé une partie de la Macédoine, et s'étendoient qu'à Thessalonique. Ils s'étoient emparés de toutes places, et peuploient les campagnes d'un prodigieux saim d'habitans. L'armée romaine y porta le ravaged cette irruption soudaine les trouvant sans défense, uns furent passés au fil de l'épée, les autres, en pl grand nombre, se rendirent prisonniers. L'empereur laissa une partie dans le pays, à condition qu'ils se connoîtroient désormais sujets de l'empire, et qu'

ieroient un tribut; mais il les éloigna de Thessaloque, et les établit dans les montagnes, à l'occident du uve Strymon. Il en fit passer le plus grand nombre Asie, et leur assigna des demeures sur les bords de Iellespont, de la Propontide, et dans la Troade. Il renoit avec la fierté d'un vainqueur et la sécurité d'un me prince sans expérience, lorsqu'aux défilés du mont hodope, il se vit assailli d'une armée de Bulgares qui, i fermant les passages, fondirent sur lui de toutes rts. Plus de la moitié de ses soldats furent tués ou bles-; il courut lui-même grand risque de la vie, et revint très-mauvais état à Constantinople, où ses lettres, elques jours auparavant, avoient porté la nouvelle s plus brillans succès.

Il semble que l'Afrique, dans ce temps-là, fût regar- M. Cardone, list. d'Afri-e par les empereurs et par les califes comme un pays que, t. 1, p. taché des deux empires, où les deux nations pouvoient 42 et suiv. Mém. acad. faire la guerre sans rompre la paix qui subsistoit ail- t. 21, p. 120, ms entre elles. Le traité conclu deux ans auparavant hist. tre Justinien et Abdolmélic ne fut pas censé violé r une nouvelle entreprise des Sarrasins sur l'Afrique. aprais la mort d'Oucha, Kuscilé, maître de Caïroan, vit enlevé aux musulmans toutes leurs conquêtes dans Byzacène. Pour réparer ces pertes, Abdolmélic rasmbla les meilleures troupes de la Syrie, et les pourvut argent, de vivres et de munitions de guerre. Mais ce qui L'aisoit la principale force, ce fut le choix du général. cheir s'étoit signalé sous le commandement d'Oucha ms l'expédition précédente : il étoit gouverneur de biroan, lorsque Kuscilé vint s'en emparer, et il n'en bit sorti qu'en frémissant de rage, prêt à s'ensevelir les ruines de cette place, si la garnison n'eût rebé de mourir avec lui. Zuheïr fut choisi pour comlander la nouvelle armée. Il marcha aussitôt à Caïroan. e trajet étoit long, et Kuscilé eut le temps d'armer un and nombre de Romains et de Berbers qui vinrent à

l'envi s'enrôler sous ses étendards. Tout sembloit éga dans les deux armées, le nombre des troupes, la valeu et la science militaire dans les généraux, la bravour dans les soldats. Mais celle des musulmans étoit animé par le plus violent ressort des actions humaines : c'étoi le fanatisme, qui change les hommes en bêtes féroces Après un combat opiniâtre, où la victoire changea sou vent de parti, Kuscilé, couvert de son sang et de celu de ses eunemis, tomba mort, et sa chute ôta le courage à son armée; le carnage fut horrible. Le vainqueur en tra dans Caïroan; et, après y avoir fait reposer se troupes, il songeoit à pousser ses conquêtes vers l'Occident, lorsqu'il apprit qu'une flotte romaine faisoi voile vers l'Afrique.

A la première nouvelle qu'avoit reçue Justinien de l'entrée des musulmans en Afrique, il avoit fait embarquer les troupes de la Thrace, avec ordre à la flotte de cingler vers Carthage, et de prendre en passant tous la vaisseaux et toutes les garnisons de la Sicile. Les Romains abordèrent dans le temps même que Zuheïr vain queur marchoit à Carthage. Son armée, affoiblie par une victoire qui lui avoit coûté beaucoup de sang. trouvoit fort inférieure à l'armée romaine. Mais les Sas rasins n'avoient pas encore appris à compter leurs en nemis; emportés par un enthousiasme impétueux, ignoroient l'art des retraites; ils ne savoient que mon rir, lorsqu'ils étoient les plus foibles. Zuheir livra id taille, et, malgré sa valeur héroïque, il succomba sot le nombre. Nul de ses soldats ne voulut lui survivre. La Romains, étonnés eux-mêmes de leur victoire, n'ost rent en risquer la gloire en s'engageant dans le pay ils se rembarquèrent aussitôt, trop contens d'aller me trer à Constantinople les dépouilles des Sarrasins. calife, vivement touché de la perte de son général et de son armée, ne se trouva pas en état d'en poursuivre vengeance. Il avoit alors à soutenir deux guerres meut

trières, l'une contre Moctar du côté de la Perse, l'autre contre Abdalla en Arabie. Il ne reprit ses projets sur l'Afrique qu'après la défaite et la mort de ses deux ri-

Tous deux périrent les armes à la main; et le cadavre An. 691. d'Abdalla ayant été porté en Syrie, sa peau remplie de Theoph.p. paille fut attachée à un gibet aux portes de Damas. Ab-Cedr.p. 441. dolmélic, devenu en 691 paisible possesseur de tout l. 19, l'empire musulman, voulut réparer le temple de la Const. Por-Mecque, qui avoit été fort endommagé pendant le siége. adm. imp. Il entreprit d'y faire transporter de belles colonnes de c. 27. granit, qui soutenoient l'église bâtie dans la vallée de them. l. 1. Gethsémani, près de Jérusalem. Deux chrétiens, Serge ron. et Patrice, puissans en Palestine et fort considérés du christ. t. 2, calife, l'en détournèrent à force de prières, et lui pro- p. 1042, mirent d'obtenir de l'empereur d'autres colonnes pro- Mém. acad. pres à son dessein ; ce qui fut exécuté. Mais, tandis qu'Ab- 1.32, p. 545. dolmélic s'occupoit à rétablir ses états après les désordres hist. d'une longue guerre civile, Justinien, plein d'impru- script. t. 11, dence et de caprices, sembloit ne travailler qu'à détruire 501. siens. Par un article du dernier traité de paix, le cali partageoit avec lui le domaine de l'île de Cypre: Empereur, se repentant d'avoir consenti à ce partage, prit une résolution tout-à-fait insensée; ce fut d'abanconner l'île entière, et de transporter ailleurs les habitens de la partie qui lui appartenoit. Il les fit passer dans Hellespont, et les établit près de Cyzique, dans une ille à laquelle il donna son nom. La plus grande partie malheureux Cypriots, arrachés du sein de leur paie, furent submergés dans le trajet par une tempête; dutres moururent de maladies. Il n'en resta qu'un penombre, qui revinrent en Cypre sous le règne de Léon murien. Quelques auteurs disent que ce fut Justinien i-même qui les ramena dans leurs anciennes demeuen 706. Mais, dans cet intervalle, l'ancienne Salaline, nommée alors Constantia, et métropole de l'île

phyr.

entière, avoit été détruite par les Sarrasins, et elle ne s'est jamais relevée de ses ruines.

coph.p. Cette émigration déplut beaucoup an calife, qui s'at-305. 7.p.441. tendoit bien à se voir incessamment maître de l'île en-Cette émigration déplut beaucoup au calife, qui s'ala. 1. 2 tière et de tous ses habitans. Délivré de ses ennemis domiscel. mestiques, il souhaitoit la guerre, et regardoit la redeecin, ¿ vance à laquelle la nécessité de ses affaires l'avoit engagé, comme un tribut déshonorant dont il cherchoit à s'afi ad Ba- franchir. Mais, pour mettre de son côté une apparence e. univ. de justice, il vouloit que la rupture fût l'ouvrage du , p. 541. jeune empereur; et il prévoyoit qu'elle ne tarderoit pas de la part d'un prince impétueux, hautain, imprudent, plus avide de guerre que capable d'y réussir. Il ne fut pas trompé dans son attente. Depuis le commencement de l'empire romain, aucune monnoie d'or n'y avoit cours qu'elle ne sût frappée au coin des empereurs C'étoit avec ces espèces que les Sarrasins payoient la somme stipulée par les deux derniers traités. Ils n'anvoient même jamais battu monnoie, et s'étoient toujours servis de celle des Romains et des Perses. Abdolmélic en fit frapper à son coin; et voici quelle fut l'occasion de con changement. Toutes les lettres des califes portoient est. titre cette formule : Dites qu'il n'y a qu'un Dieu, et que Mahomet est son prophète. Quoique cette façon d'és crire eût toujours été tolérée par les empereurs, Justier nien voulut s'en offenser; il manda fièrement au calife qu'il eût à supprimer sa formule; sinon qu'il lui envert roit une mounoie où l'apôtre des musulmans seroit care ractérisé par le non qu'il méritoit. Abdolmélic, irrita d'une menace si outrageante, fit assembler le peuple dans la mosquée de Damas. Il l'instruisit de l'insolence du monarque romain, maudit la monnoie de l'empired et déclara qu'il en alloit faire frapper d'autre. Le soin et fut confié à un Juif nommé Somior. On frappa des statters d'or du poids d'une drachme et au-dessous : ils avoient pour inscription: Dieu est le Seigneur. Le pres

ier coin étoit fort grossier; il fut perfectionné sous les gnes suivans.

L'empereur refusa cette nouvelle monnoie, et envoya 1 calife une déclaration de guerre. Des Esclavons qu'il 305, 306. voit transplantés en Asie, il composa un corps de trente Cedr. p. 44 ille hommes, dont il donna le commandement à un 24. e leurs compatriotes, nommé Nébule. Ayant joint à ce Hist. misce rps ses troupes de cavalerie, il marcha en personne Zon. t. : ers la Cilicie, et campa vis-à-vis de l'île d'Eleuse. Ab- Okley. plmélic, poussant la feinte jusqu'au bout, fit publier un Hist. uni sanifeste dans lequel il protestoit qu'il ne désiroit que paix; que c'étoit la nécessité d'une juste défense qui accoit les Sarrasins à prendre les armes, et qu'il ne fautroit imputer qu'à l'empereur les suites funestes de la merre. Il fit en même temps marcher les troupes sous a conduite d'un chef habile et plein de valeur, nommé Mahomet. Lorsque les deux armées furent en présence, e général sarrasin, pour se conformer à la politique de son maître, envoya représenter à l'empereur qu'il se rendoit criminel en violant un traité confirmé par son mopre serment; et que le bras du Tout-puissant, suspendu sur les deux nations, alloit foudroyer le parjure, Acombattre en faveur du peuple sidèle. L'effet de ces paroles fut d'irriter davantage l'empereur. Il chasse le député de sa présence, et range son armée en bataille. Les Sarrasins, ayant attaché au haut d'une pique l'origial du traité, marchent sous cet étendard et en viennent mains. Ils étoient fort inférieurs en nombre; et, très un choc furieux, ils commençoient à reculer, lorsme Mahomet, soutenant par sa valeur le courage des trouve le moyen de faire passer à Nébule un carmais rempli de pièces d'or, avec promesse d'une plus ande récompense, s'il se sépare des Romains. Jamais force de ce métal dangereux n'eut un effet plus pempt; Nébule passe du côté des Sarrasins avec vingt ille Esclavons, et leur porte la victoire; il laisse dans

An. 692. Theoph. p Niceph. 1

l'armée romaine l'épouvante et le désordre. L'empereur prend la fuite, abandonnant ses troupes à la fureur de l'ennemi. Arrivé au bord de la Propontide, ce prince, plein de rage, se venge de la trahison des Esclavons par une cruauté encore plus criminelle; il fait rassembler ce qui reste de cette malheureuse nation, vieillards, femmes, enfans, et les fait tous précipiter du haut d'un rocher dans le golfe de Nicomédie.

Abdolmélic, affranchi par cette victoire du tribut qu'il

Theoph. p. Codr. p. 430. payoit aux Romains, se voyoit le plus puissant monarp. 85.

2, p. 104.

Elmacin, l. que de la terre. Son empire s'étendoit depuis les Indes, D'Herbelot, dont il avoit subjugué une partie, jusqu'aux portes de Bibl. orient. Carthage; il se promettoit de réduire bientôt le reste ital. 1. 4, de l'Afrique, et de porter jusqu'en Espagne ses armes Assemani, victorieuses. Ce prince, aussi avide d'argent que de conbibl. or. t. quêtes, fit faire alors le dénombrement de tous les habitans de son vaste empire. Quelques auteurs font remonter cette opération politique à l'an dix - neuvième de l'hégire, sous le règne d'Omar; mais les plus habiles historiens la reculent jusqu'à l'an de Jésus-Christ 692, au temps d'Abdolmélic. Jamais rôle ne fut dresse, avec une plus rigoureuse exactitude; il ordonna d'enregistrer non - seulement chaque personne, mais aussi chaque tête de hétail, chaque pied d'arbre; détail odieux et capable d'abâtardir une nation, en y introduisant la fraude, qui devient comme naturelle aux agens avides chargés de recueillir les impositions, & aux sujets opprimés qui les paient. Le dénombrement achevé, le calife imposa un tribut, dont les chrétiens furent les plus chargés : c'est ce que les Turcs nommentaujourd'hui carage; et c'est là l'origine de toutes les avanies que les chrétiens essuient dans les états mahos métans.

Il falloit à Justinien quelque occupation importante Anast. in Sergio et in pour faire diversion au chagrin que lui causoit sa défaitel Joan. VII. Paul. diac. Depuis long-temps les évêques orientaux demandoient. *l*. 6, c. 11.

un concile pour rétablir la discipline de l'Eglise, dont Ado Vienn. le sort, ainsi que celui de toutes les choses humaines, Scot. Beda, est de se relâcher et de s'affoiblir, si l'on n'a soin de de sex mundi temps en temps de la resserrer et de la remettre en vi- Baronius. gueur. Les deux derniers conciles généraux ne s'étoient Pagi ad Baoccupés que de la condamnation des hérésies, sans faire Fleury, hist. de lois ecclésiastiques. Ce fut pour remédier à ce défaut art. 49 et que les évêques, convoqués par l'empereur, s'assemblèrent à Constantinople dans l'automne de cette année. nal. d'Ital. t. Le concile se tint sous le dôme du palais impérial, et c'est pour cette raison qu'il est nommé in Trullo. On Or. christ. l'appelle aussi Quini-sexte, parce qu'il fut comme le Abrègé chrosupplément du cinquième et du sixième concile général. d'Ital. t. 1, Paul, successeur de Théodore dans la chaire de Con-p.294, 296, stantinople, y présida. Il paroît que le pape Sergius n'y fut pas invité, et qu'il n'y envoya point de légats; aussi refusa-t-il d'y souscrire. Entre cent-deux canons qui surent alors dressés par les évêques d'Orient, il y en a plusieurs qui sont contraires aux usages de l'église romaine. Celui qui choquoit davantage la discipline d'Occident, c'étoit la permission donnée aux prêtres de garder leurs femmes, et de vivre avec elles comme ils y avoient vécu avant leur ordination. On blâmoit même en ce point l'usage de l'église latine, qui prescrivoit la continence aux prêtres, et on prétendoit qu'il étoit moins parfait et moins conforme à la dignité du sacrement de mariage. Quoique ce concile n'ait jamais été reçu en son entier, cependant l'Eglise n'en rejette pas les canons, qui ne renferment rien d'opposé aux traditions de l'église romaine, aux décrets des papes, ni aux bonnes mœurs. On s'en est même servi contre les iconoclastes pour prouver l'universalité de l'usage des images dans l'église grecque.

Irrité du refus que le pape faisoit de souscrire, l'empereur envoya un officier nommé Serge, avec ordre de ni amener Jean, évêque de Porto, et Bonisace, con-

ecclés. l. 40,

Murat. an-4, p. 183,

seiller du siège apostolique, qu'il savoit être les plus opposés à l'acceptation du concile. Ils partirent sans résistance. Mais il n'en fut pas ainsi de la personne même du pape. Zacharie, écuyer de l'empereur, étant venu à Rome pour l'enlever et le conduire à Constantinople, trouva tout le peuple sous les armes pour défendre son pasteur. La milice de l'exarchat accourut dans le même dessein. Tout retentissoit de cris menaçans, et Zacharie n'ent point d'autre asile que le palais de Latran. Il se résugia tout tremblant dans la chambre même du pape, le conjurant de lui sauver la vie. Cependant le bruit se répand que le saint poutife a été enlevé et embarqué pendant la nuit; l'armée de Ravenne environne le palais, demande à voir le pape, et menace de jeter les portes par terre, si on ne se hâte de les ouvrir. Zacharie se crut alors au dernier moment de sa vie; saisi de frayeur et hors de sens, il se cache sous le lit du pape, qui le rassure en lui donnant parole de ne pas permettre 🛴 qu'on lui fasse aucun mal. Sergius se montre ensuite au peuple et aux soldats; il les assemble dans la basilique de Théodore; il les adoucit par ses paroles, et leur demande grâce pour l'officier de l'empereur. Le trouble ne s'apaisa que par la retraite de Zacharie, qui se trouva fort heureux de pouvoir sortir de Rome au milieu des malédictions dont tout le peuple l'accabloit. Justinien ne put se venger de cet affront; il étoit déjà détrôné et traité plus outrageusement que Zacharie ne l'avoit été à Rome. Mais lorsqu'il se fut rétabli sur le trône, il reprit son premier dessein. Il envoya deux mé tropolitains à Jean vii, qui tenoit alors le saint siège, ¿ pour le prier de confirmer les canons qu'il approuveroit, avec permission de rejeter les autres. Ce pape n'osant, par timidité, entrer dans cette discussion, se contenta de les renvoyer, sans les souscrire ni les censurer. Mais le pape Constantin montra dans la suite plus de fermeté et de sagesse, approuvant les uns, et rejetant les autres.

La victoire des Sarrasins les rendit maîtres d'une Ar. 693. grande partie de l'Arménie mineure. Le patrice Sym- Theoph. p. bace y commandoit. L'approche de l'armée sarrasine, Cedr. p. 441, qui marcha l'année suivante vers cette province, le glaça 442. d'effroi. Il leur abandonna le pays. Un officier romain, p. 93.

Hist. miscel. nommé Sabin, indigné de cette lâcheté, rassembla une l. 19. troupe de volontaires. A la tête de ce camp volant, il Okley.
Hist. univ. harceloit sans cesse les musulmans, et en tuoit un grand 1. 15, p. 502. nombre. Il tomba sur eux au passage d'une rivière; leur chef fut renversé de cheval, et courut grand risque de périr dans les eaux. Mais la valeur de Sabin ne put réparer la perte qu'avoit causée la lâcheté de son général. Cette campagne est beaucoup plus brillante dans le récit des auteurs arabes. Voici ce qu'ils en racontent. Les Khazars alliés des Romains se mirent en marche pour la défense de l'empire. A cette nouvelle Abdolmélic fit partir deux armées: l'une, sous la conduite d'Othman, marcha en Arménie; le succès en fut heureux au - delà de toute espérance: Othman avec quatre mille hommes battit soixante mille Romains. L'autre armée, commandée par Mahomet, alla combattre les Khazars. Elle fut défaite, quoiqu'elle fût de cent mille hommes. Mais le géneral ne perdit pas courage. A la tête de quarante mille hommes d'élite il retourne sur les Khazars vainqueurs, et les défait à son tour. Abdolmélic ne crut pas l'honneur des armes sarrasines assez réparé par cette revanche; il fit partir son fils Moslem avec une autre æmée. Moslem passa l'Euphrate, joignit près des Portes caspiennes les Khazars, qui étoient encore au nombre de quatre-vingt mille, et remporta sur eux une victoire complète.

Le jeune empereur se consoloit de toutes ces pertes An. 694 par le plaisir qu'il prenoit à voir élever de superbes bâ- Theoph. p. 306, 307. timens, qui coûtoient plus à ses sujets que tous les ra-Cedr. p.442. vages des Sarrasins. Pour embellir les dehors de son 25. palais, il fit construire une magnifique fontaine, et un Hist. miscel.

nas. P. lieu de parade où il devoit faire la revue de la faction 2. 2. 2, bleue, qu'il honoroit de sa faveur. Il fit bâtir dans son palais même une salle de festin d'une étendue extraordinaire, dont le pavé et les murs étoient revêtus des marbres les plus précieux et enrichis de compartimens 4. 4. 2. d'or. Il falloit, pour exécuter ses desseins, abattre une église de la Sainte-Vierge. L'empereur s'adressa au patriarche Callinique, successeur de Paul, et lui ordonna de prononcer les prières qui devoient être en usage lorsqu'il étoit besoin de détruire un lieu saint. Le patriarche répondit qu'il avoit des formules de prières pour la construction des églises, mais qu'il n'en avoit point pour leur destruction. Le prince, impatient, peu satisfait de cette réponse, continuant de le presser, comme s'il n'eût osé outrager la religion sans lui en faire des excuses, enfin le prélat prononça une formule d'oraison que l'occasion même lui suggéra: Au Tout-puissant, dont la patience est infinie, gloire soit rendue dans tous les siècles. C'en fut assez pour calmer les scrupules de l'empereur. L'église fut aussitôt démolie. On ne pouvoit subvenir à ces dépenses sans écraser le peuple d'impositions, susciter des chicanes aux riches pour leur enlever leurs biens, et ruiner toutes les familles. C'est en quoi l'empereur étoit admirablement bien servi par le zèle de deux financiers impitoyables, voués à l'iniquité et à la tyrannie. L'un étoit Etienne, Perse de nation, receveur des deniers du prince, et chef de ses eunuques. Cet homme sanguinaire, préposé à la construction des nouveaux édifices, traitoit inhumainement les ouvriers, et sur le moindre sujet de plainte il faisoit tuer à coups de pierres et les manœuvres et les inspecteurs. Fier de sa faveur, et sans respect pour la maison impériale, il porta l'insolence jusqu'à menacer la princesse Anastasie, mère de l'empereur, de lui faire subir le châtiment ordinaire des enfans. Justinien étoit pour lors absent de Constantinople, et nul historien ne dit qu'il ait été senble à cet outrage. Tout l'empire se ressentoit des vionces et des rapines d'Etienne, qui rendoit son maître 188i odieux que lui-même. Il n'avoit qu'un rival en it de méchanceté; c'étoit un moine nommé Théoote, qui avoit long-temps vécu en reclus sur les bords a Bosphore. Tiré de sa cellule par quelque dame de cour dupe de son hypocrisie, il étoit parvenu à la ignité de grand trésorier, ce que les Grecs désignoient ar le nom de grand-logothète. Plus cruel qu'Etienne, sinventoit tous les jours de nouvelles taxes; ni le rang, i la naissance ne pouvoient soustraire personne à ses ersécutions; il se faisoit un jeu des confiscations, des proscriptions, des supplices même. Payer lentement, nurmurer contre l'imposition, c'étoit un crime digne le mort. On pendoit par les pieds à un gibet les malrenreuses victimes d'un fisc barbare, et on allumoit u-dessous de leur tête un monceau de paille humide lont la fumée les étouffoit.

Tant de cruautés soulevoient tous les esprits. Le prince An. 695. n'étoit plus qu'un objet d'horreur. Une foule d'habitans Theoph. p. 307, 308. l'assembloient toutes les nuits dans les places et dans les cedr. p. 442. tarrefours de la ville, et, se remplissant les uns les autres Niceph. p. de haine et de fureur, ils ne s'entretenoient que de pro- Manas. p. jets séditieux, que de malédictions contre le gouvernement. Tout tendoit à une révolte prochaine. Pour la 279. prévenir, l'empereur conçut le plus affreux dessein qui p. 93.

Hist. miscel.

L. 19. on peuple pour se mettre lui-même en sûreté. Il or- Paul diac. onna secrètement au patrice Etienne Rusius, général Suidas, e ses armées, de faire prendre les armes à ses soldats l'asimarés.

Pagi ad Banuit suivante, de massacrer tous les habitans qui se ron. ouveroient hors de leurs maisons, et de commencer par patriarche, qu'il regardoit comme le chef des méconns. Tout étoit disposé pour cette sanglante tragédie; ais la justice divine préparoit une autre vengeance, ine devoit éclater que sur la tête du prince et de ses

ministres. Léonce, le meilleur général de l'empire, connu par les exploits que nous avons racontés au commencement de ce malheureux règne, n'avoit pu échap-, per à la cruelle jalousie des ministres. Il gémissoit depuis trois ans dans les horreurs d'une prison. L'empereur, n'osant le faire périr à Constantinople, jugea plus à propos de l'éloigner, pour s'en désaire loin des yeux du peuple dont il étoit estimé. Il le tira de prison, et, feignant de lui rendre ses bonnes grâces, il lui donna le gouvernement de la Grèce, et lui commanda de partir le jour même. Il étoit déjà dans le port, où il recevoit les complimens de ses amis. De ce nombre étoient deux moines, Paul et Grégoire, entêtés des chimères de l'astrologie, mais hardis et capables de réaliser par leur hardiesse ce qu'ils avoient follement prédit. Dans les fréquentes visites qu'ils lui avoient rendues ! dans la prison, ils n'avoient cessé de lui répéter qu'il, surmonteroit infailliblement la malice de ses ennemis, et , que son étoile lui promettoit l'empire. Léonce les ayant tires à l'écart : Eh bien , leur dit-il , vous voyez la vonité de vos prédictions; je devois parvenir à l'empire, et je pars pour la Grèce, où m'attend une mort assurte. Je connois l'empereur ; honoré de ce nouvel emploi, je sais que je ne suis qu'une victime parée pour le sacrisice. Rassurez-vous, lui répondirent-ils; le terme fotal est arrivé; vous allez régner, si vous voulez nous suiere. En un moment ils forment leur projet, en dres sent le plan, et Léonce l'exécute.

Dès que la nuit est venue il arme ses domestiques, el marche sans bruit au prétoire. C'étoit la résidence di préfet de la ville; c'étoit aussi la prison où étoient de tenus dans les fers depuis sept et huit ans des personnages considérables, la plupart officiers de guerre. Of frappe à la porte : on annonce l'empereur, qui vient dit-on, pour juger quelques prisonniers. Les portes s'ouvrent, le préfet se présente : on le saisit, on l'accable

le coups, on fait sortir les prisonniers, et on l'enferme i leur place. Léonce, accompagné de cette troupe, qui respire que vengeance, court à la grande place en riant : à Sainte-Sophie tous les chrétiens ! A Sainte-Sophie! Le même cri se répète dans toute la ville. Le reuple accourt en foule au baptistère de Sainte-Sophie. Léonce, avec ses amis, toujours précédé des deux moines; e transporte au palais du patriarche, qui, secrètement nstruit des ordres de l'empereur, n'attendoit que la nort. Il prend Léonce pour l'assassin, et lui présente a gorge. Léonce le relève, le rassure, le conduit au bapistère, et lui ordonne d'entonner l'antienne de Pânes, voici le jour qu'a fait le Seigneur. Le peuple la ontinue, et passant des éclats de la joie aux transports e la fureur, il ajoute tout d'une voix, la mort, la mort Justinien! De là il court à l'Hippodrome. Au bruit le ce tumulte, Rusius s'étoit rensermé dans sa maison, ans exécuter l'ordre sanguinaire dont il avoit lui-même sorreur. Au point du jour on amène Justinien dans 'Hippodrome. Les clameurs redoublent; tout le peuple lemande sa mort. Mais Léonce, se souvenant des bienzits de Constantin Pogonat, auquel il devoit sa forune, obtient la vie pour ce malheureux prince. On se contente de lai couper le nez et de le reléguer à Chertone. Il avoit régné neuf ans, et n'en avoit encore que vingt-cinq. Léonce est proclamé empereur. On va se misir aussitôt du trésorier Théodote et du receveur Etienne. On les accable d'outrages; et, malgré le nouvel. empereur, qui vouloit les faire condamner juridiquement, le peuple, ce juge atroce, qui prononce sans tramen, et qui exécute sans pitié, aussi furieux contre ministres, dont il a ressenti la cruauté et l'avarice, n'un lion blessé par les chasseurs, les attache ensemble der les pieds, et les traîne au travers de la ville jusqu'à place du Taureau. Là, ces deux misérables, respirant nicore quoique meurtéis et déchirés; sont brûlés viss;

et leura maisona, qui receloient les déponilles en annylantes de la ville et des provinces, sont abandon au pillage.

A + lists Theoph. p. "HK). Agnillus Hierpins. Murat\_ an 1. h., p. 140, Alirbei da Chief il IInl. alges , torre

Le trouble qu'avoit excité cette révolution se renf. dans Constantinople, ou il s'apaisa en peu de jour Cade p. 14. la chute de Justinier ne causa mille secousse da ville epiece reale de l'essipire. Les Sarrasina se firest aucus son ment en ligh; et cette amée servit entièrement si mal. d'Ital. un évérierrerse, si Raverre ne nous offroit une d scènes affrenses qui font la honte et l'horreur de l manité. C'étoit la contume que les dimanches et les . 1 , p. 11,8 , après le dimer, la jeunesse allat se battre à comps de fe hors de la ville, par forme de divertissement. Les je gene de deux quartiere différence, l'un nommé Tri l'autre la Poterne, piqués d'une émulation féroge. charmèrent mutuellement avec tant de chaleur, qu en ent un accez grand mombre de tués du quartier Poterne Le dissauche quivant, le même parti ful core plus maltraité. Les vainces, outrés de dépit. guirent de ce réconcilier avec leurs vainqueurs. mieux acurer leur veugeance. Chacun d'eux en it un de l'autre parti à venir diner chez lui. Ce fut ceux de Trigue un repas funébre ; leurs hôtes les m. eperant et les enterperent dans leurs maisons, same le reste de la ville en est commissance. Les mères fernice, les seurs, ne voyant revenir am un des le complissent toute la ville de cris lamentables; chi pleuroit quelqu un de « « parens, chacun trembloit | ani même. Dans cette désolation générale, l'évi Damien ordonna un jeune de trois jours, at une pre cion, à laquelle tous les habitans, haignés de lars ussisterent en habits de péniteus Lufu, au bout de jours on découvrit les cadavres de ces malheureures times de la plus atroce perudie. Le peuple n'atte pas la sentence des magistrats, tonjours aussi préc. qu'excessit dans les punitions, et convent injuste :

An. 69%:

1s justes vengeances, il mit le feu au quartier de erne, et sit périr dans les flammes non-seulement eurtriers, mais encore toutes leurs familles, sans ction d'innocent et de coupable. Ce lieu ne fut longcouvert que de cendres et de débris; il conservoit cent ans après le nom de quartier des assassins. endant il se formoit dans le voisinage de Ravenne épublique qui, s'élevant peu à peu des lagunes du Anast. in Adriatique, parvint dans la suite à étendre son Paul. diac. erce dans l'Europe, l'Asie et l'Afrique, et ses con- L6, c. 14. sur les côtes et dans les îles de la Méditerranée et ron. rchipel, se rendit la maîtresse de tous les trésors nal. d'Ital. rient, balança le pouvoir des plus grands princes t. 4, P. 192, urope, servit de digue à la chrétienté contre le Abrégé de it de la puissance ottomane, et règne encore en l'hist.d'Ital. raine sur le golfe auquel elle a fait prendre son 285, 287. Les soixante-douze îles qui composent l'état de le Venise, devenues l'asile le plus sûr contre les es invasions des Goths, des Huns et des Lombards. ent peuplées de plus en plus. Elles reconnoissoient 2 la souveraineté de l'empire, et faisoient partie uvernement d'Istrie. Mais cette dépendance n'étoit qu'une sujétion honoraire; chacune de ces îles it une petite république, goffvernée par ses tri-Les fréquentes querelles qu'elles avoient avec les pards leurs voisins les déterminèrent à se réunir seul corps d'état pour résister avec plus de force nemi commun. Christophe, patriarche de Grado, êques ses suffragans, le clergé, les tribuns, les not le peuple, s'étant assemblés dans la ville d'Héracréèrent de concert leur premier duc. Ce fut Paul Anafeste, nommé vulgairement Paoluccio. On lui ra l'antorité nécessaire pour assembler le conseil, ner les tribuns de la milice et les juges civils, préà toutes les assaires du gouvernement. Il est à prér que ce fut l'empereur même qui honora ce ma-

gistrat suprême de la dignité ducale, l'établissant pa ce titre, gouverneur perpétuel des îles de la Vénétie Ce qui prouve que ce changement ne se fit pas sans l'agrément de l'empereur, c'est qu'on voit dans la suite,le doges de Venise demander avec empressement, et obteuir de la cour de Constantinople des charges honorables de l'empire, ou de la maison de l'empereur Dans le même temps, les soins du pape Sergius mirent fin au schisme d'Aquilée, qui duroit depuis près de cent cinquante ans. Il fit assembler dans cette ville un concile, où la doctrine du cinquième concile général for embrassée par le patriarche et par ses suffragans. Cette réunion avec l'église romaine ne ramena pas le gon vernement ecclésiastique d'Aquilée à son premier état il continua d'y avoir deux patriarches, l'un dans Aquiq lée, l'autre à Grado.

Theoph. p. L'établissement de la république de Venise n'étoit qu'une Cedr. p. 443, légère diminution du domaine de l'empire, en compte Niceph. p. raison des pertes qu'il faisoit en Asie et en Afrique. Ali Manas. p. général sarrasin, entra dans l'Asie mineure, la ravi-Zon. 1. 2, gea, enleva une multitude d'habitans, et pénétra jus qu'en Lazique, où le patrice Sergius lui ouvrit les porte de toutes les villes, et le rendit maître du pays. Mais ... Ilist. miscel. plus grand orage tomba sur l'Afrique. Depuis cinquant-Pagi ad Ba- ans les Sarrasins avoient quatre fois renouvelé leurs effet. Murat. an. pour conquérir cette vaste province, et ils avoient nal. d'Ital. t. obligés autant de fois d'abandonner l'entreprise. April 4, p. 183, obligés autant de fois d'abandonner l'entreprise. avoir hati Caïroan daus leur troisième expédition 💺 M. de Gui-gnes, hist. 670, ils l'avoient perdu dans la quatrième, en 68 des lluns, t. par la défaite et la mort du brave Zuheïr. Tant d' Assemani, taques réitérées n'avoient pu réveiller l'indolence Ital. hist. p. 494, 495. gouverneurs y commandoient en souverains. La plume. t. 15, p. 549. des villes, sans garnison et sans défense, ne s'apet M. Cardone, voient qu'elles étoient romaines que par les imples

l'Afrique, qu'on exigeoit avec rigueur. Carthage, quoique déchte

de son ancienne splendeur, conservoit encore le rang de capitale de l'Afrique; sa renommée imposoit aux Serrasins, et aucun de leurs généraux n'avoit encore cé l'attaquer. A la nouvelle de la révolution qui avoit placé Léonce sur le trône Abdolmélic crut l'occasion svorable pour s'en emparer. Il envoya des troupes à Hasun, gouverneur de l'Egypte, avec ordre de marcher en Mrique, et de faire les derniers efforts pour en assurer la anquête. Hassan joignit à la nouvelle armée un corps de quarante mille hommes qu'il entretenoit en Egypte. Il tatra sans résistance dans Caïroan, qu'il trouva déserte; et, après y avoir fait reposer ses troupes, il marcha droit à Carthage, qui en étoit éloignée de quarante lieues. Le nom and de Carthage effrayoit les Sarrasins; mais il enflammoit davantage l'ardeur du général, qui leur représenta que cette ville n'étoit plus que le cadavre ou l'ombre de fancienne; et qu'après tout rien ne devoit paroître difficile aux conquérans de la Syrie, de l'Egypte et de Perse. Il leur promit un plein succès, et leur tint pazele. A peine se fut-il présenté devant la ville, qu'il Temporta par escalade. Les habitans, au lieu de se défendre, se jetèrent dans leurs vaisseaux, et se sauvèpent, les uns en Sicile, les autres en Espagne. Ceux ne purent s'embarquer furent passés au fil de l'éte. Hassan y laissa une garnison, et fit tendre une grosse haine pour fermer l'entrée du port aux flottes romaines ni pourroient venir à dessein de reprendre la ville. La prise de Carthage répandit la terreur. Ce qui resit de Romains abandonna les campagnes et les autres les ponr se retirer dans les deux places les plus fortes e la contrée, Safatcoura et Bizerte, encore nommée ers Hippo-zaritos. Les Berbers, toujours ennemis des rrasins, y accoururent en foule pour se joindre aux Roins, et les deux nations réunies formèrent une nomreuse armée. Mais le nombre succomba sous la valeur Hassan et de ses soldats. L'armée vaincue se réfugia

An. 698.

dans Bone. C'est ainsi que les Sarrasins ont depuis ce temps-là défiguré le nom de l'ancienne Hippo-regius, cette ville fameuse par l'épiscopat de saint Augustis. Safatcoura et Bizerte suivirent le sort des vaincus. Il ne restoit plus aux Romains que Bone dans les provinces de Carthage et de Numidie. L'armée sarrasine, chargée de dépouilles, rentra dans Caïroan.

Dès que Léonce apprit que les troupes de Syrie et d'Egypte avançoient en Afrique, il mit en mer une flotte chargée de soldats, sous le commandement du patrice Jean, guerrier expérimenté et plein de valeur, Quoique ce général eût fait une extrême diligence, il n'arriva qu'après la prise de Carthage et la retraite de Hassan. La vue des drapeaux sarrasins qui flottoient sur les murailles n'abattit pas son courage. Faisant force de rames et de voiles, il rompt la chaîne qui fermoit le port, débarque ses troupes malgré la garnisme sarrasine qui bordoit le rivage, la taille en pièces, et maître de Carthage, il y passe l'hiver, pendant leque il répare les fortifications, et demande à l'empereur de nouveaux renforts.

Léonce, triomphant de cet heureux succès, ne se pressa pas d'en envoyer: mais les Sarrasins se hâtèrest, de réparer leur perte. Leur général n'eut pas plus the fait savoir au calife ce qu'on avoit perdu, et ce qu'en avoit encore à craindre, qu'Abdolmélic fit partir nes, flotte beaucoup plus nombreuse que celle des Romains. Hassan, qui l'attendoit au port d'Adrumette, où il s'étoit avancé de Caïroan, y embarqua ses troupes et cingla vers Carthage. A son approche, la flotte se maine sortit du port, et se rangea en bataille. Mai les officiers, par leur lâcheté et leur inexpérieuce des les combats de mer, répondirent mal à la valeur de général. Des vaisseaux romains, les uns furent coulées fond; les autres, prenant la fuite, se dispersèrent dans le long des côtes. La plus grande partie rentrèrent dans le

port, dont ils ne purent désendre l'entrée contre la flotte sarrasine. Jean, se voyant sur le point d'être accablé dans le port même, sauta à terre avec ce qui lui restoit de soldats, et gagna une éminence voisine, derrière laquelle se rassembloit le reste de sa flotte. Attaqué par les Sarrasins qui l'avoient poursuivi, il rembarqua avec beaucoup de désordre et de perte, et prit le large pour retourner à Constantinople. Hasun, redevenu maître de Carthage, rasa les murailles, abattit les édifices; et cette ville superbe, fille de Tyr, reine de l'Afrique, rivale de Rome, aussi sameuse dans l'histoire de l'Eglise que dans les annales des na-'tions, fut à jamais ensevelie par le bras d'un peuple nouvean, destructeur de l'ancien monde.

Les anteurs arabes, partisans du merveilleux, ont revêtu l'histoire de cette révolution de circonstances romanesques. Ce fut, selon leur récit, une reine des Berbers, nommée Kahiné, qui défit d'abord les Arabes; mais, dans une seconde bataille, elle mourut les armes à la main, après avoir fait des prodiges de valeur, et laissa les Sarrasins maîtres de toute l'Afrique. Selon les critiques les plus judicieux, cette héroïne est le patrice Jean lui-même, que les historiens arabes ont déguisé en femme, parce qu'il étoit eunuque. La religion chrétienne e soutint encore quelque temps dans cette partie du "monde; mais enfin elle s'y éteignit entièrement, et l'on ne voit aucun évêque d'Afrique dans le septième ni dans Le huitième concile général.

Jean faisoit voile vers Constantinople, à dessein de Theoph demander à l'empereur un renfort de troupes et de vais- 309, 310. ceaux pour retourner en Afrique. Lorsqu'il fut arrivé Niceph. Manas. Mite, et craignant la punition de leur lâcheté, excitèrent 80. Mes soldats à la révolte. Les premiers à se soulever furent P: 94. teux de la province de Cibyre : c'est le nom que por- 279. Coient alors l'ancienne Carie et l'ancienne Lycie. Ces l. 6, c. 1

Glycas.

.. miscel. troupes, naturellement séditieuses, proclament empereur b.chron. leur commandant nommé Absimare. Les autres corps, entraînés par cet exemple, saluent Absimare sous le nom i ad Ba- de Tibère 11. Jean est massacré, et le nouveau prince se u Cange, met à la tête de sa flotte. Il arrive devant Constantibyz. nople, et jette l'ancre dans le golfe de Céras, entre la ville et le faubourg de Syques. Constantinople étoit pour lors affligée d'une peste très-meurtrière. Léonce ayant voulu faire nettoyer un des ports comblé de vase et de limon, une vapeur maligne s'étoit répandue dans la ville, et depuis quatre mois la contagion y faisoit de grands ravages. Cependant les habitans résistèrent assez long-temps; ils aimoient Léonce, dont ils espéroient un gouvernement doux et équitable; mais une trahison livra la ville au nouvel usurpateur. Constantinople n'étoit environnée que d'une simple muraille le long de la mer; du côté de la terre depuis le golfe jusqu'à la Propontide, elle étoit fermée d'un double mur, excepté vers le faubourg de Blaquernes. L'empereur avoit confié la garde de cette partie aux commandans des troupes étrangères, après s'être assuré de leur fidélité par un serment terrible qu'ils avoient prononcé en prenant les cless des portes sur les autels; mais ce serment sut moins puissant que l'argent de Tibère. Ils ouvrent les portes; les soldats de la flotte se jettent en foule dans la ville, pillent les maisons, et traitent les habitans comme des ennemis vaincus. Léonce reçut les mêmes outrages qu'ilavoit faits à Justinien; on lui coupe le nez; on l'enfermé dans un monastère. Tous ceux qui avoient eu part à faveur partagent aussi sa disgrâce; on les déchire à couple de verge; on confisque leurs biens; on les condamne l'exil. Tibère, se croyant assuré au-dedans, songe à #= désendre contre les ennemis du dehors. Les troupes de l'empire ne consistoient presque plus qu'en cavalerie il en donne le commandement général à son frère Héren clius qui savoit la guerre et ne manquoit pas de valeur.

l l'envoie en Cappadoce pour garder les défilés des mongnes qui donnoient entrée dans l'Asie mineure, et our observer les mouvemens des Sarrasins.

Ces barbares se déchiroient mutuellement par des uerres civiles. Héraclius, profitant de leurs divisions, Theoph. p. e jette dans la Syrie, et, portant de toutes parts l'effroi Cedr. p. 444. t la désolation, il n'épargne ni femmes, ni enfans, ni Zon. t. 2, ieillards. Deux cent mille Arabes sont la victime de Hist. miscel, ette fureur. Les Romains, aigris par tant de pertes et e défaites, étoient devenus plus inhumains que leurs nnemis.

Le calife, affligé de ces ravages, se voyoit hors d'état Am. 701, l'en tirer une prompte vengeance. Mais, deux ans après, a paix étant rétablie dans ses états, Abdalla, un de ses rénéraux, se mit en campagne, et alla faire le siége d'Anarade. Quoique les Sarrasins fussent depuis cinquanterois ans maîtres de l'île d'Arade, que Moavia avoit paquise et ruinée, les Romains avoient conservé le port d'Antarade, situé sur le continent, vis-à-vis de cette le. Ils y entretenoient une forte garnison. Les courses des Maronites, et ensuite les guerres civiles, avoient empêthé les Sarrasins de rien entreprendre sur cette place. Le l'attaquèrent en 701; mais la vigoureuse désense des ssiégés, qui recevoient sans cesse des rafraîchissemens la côté de la mer, les obligea de lever le siége. Abdalla sétant avancé jusqu'en Cilicie, borna son expédition à elever les murs de Mopsueste, détruite dans les guerres ontre les Maronites. Il y laissa une garnison qui désola mr ses courses les campagnes de la Cilicie.

L'élévation de Léonce, et plus encore celle d'Absi- Theoph. p nare, avoit animé les espérances de tous les ambitieux. 319. In Arménien nommé Bardane, fils du patrice Nicé-20. hore, ayant vu en songe un aigle voltiger au-dessus de p. 95. n tête, s'imagina que ce présage lui promettoit l'empire. Il alla consulter un reclus infecté de monothélisme, mi passoit pour fort habile dans l'art d'interpréter les

Au. 699.

songes. Le pronostic est indubitable, lui dit le reclus; mais Dieu, qui vous destine à l'empire, y attache une condition; il veut que vous fassiez usage de la puissance souveraine pour relever l'Eglise, qui gémit dans l'oppression. Jurez-moi tout à l'heure que, des que vous serez empereur, vous casserez par un édit tout ce qui s été décidé dans cette tumultueuse assemblée que nos adversaires appellent le sixième concile général. Ce n'a été qu'une cabale hérétique. Bardane, aussi peu instruit qu'indifférent sur les matières de religion, jura tout ce que voulut son prophète, et attendoit avec impatience l'esset d'une si flatteuse prédiction. Sa vanité ne put la tenir long-temps secrète; il s'en ouvrit à un ami qui crut ne pouvoir mieux faire que d'aller la révéler à l'empereur, dont il espéroit récompense. Tibère n'étoit pas sanguinaire; il se contenta de faire battre de verges le futur empereur, de lui faire raser la tête comme à un insensé, et de l'envoyer chargé de chaînes dans l'île de Céphalonie. Nous verrons néanmoins dans la suite l'accomplissement de cette prophétie. Dans l'état où étoit l'empire, la couronne sembloit être descendue à la portée de tous ceux qui avoient la hardiesse d'y prétendre.

L'Italie se détachoit peu à peu de l'empire. L'autorité An. 702. Paul. diac. des papes, qui se faisoient estimer par leur activité et l. 6, c. 27. Anast. in par leurs vertus, éclipsoit insensiblement celle des empereurs, devenus la plupart méprisables par leur inac-Joann. VI. Baronius. Pagi ad Ba- tion ou par leurs vices. L'exarchat ne jouissoit de la paix Murat. re- qu'à la faveur des troubles dont la Lombardie étoit rum. ital. t. agitée. Après la mort de Cunibert, fils de Pertharite, l'un des meilleurs princes qui soient monté sur le trône. Assemani, des Lombards, son fils Liutpert, encore en bas âge, fut script. t. 2, reconnu par la nation, qui le mit sous la tutelle d'Ansp. 479, 547. De vita ant. prand, seigneur renommé pour sa prudence et sa valeur. Benev. t. 2, Mais Rambert, fils de Gondebert frère de Pertharite, ayant rassemblé les anciens vassaux de son père, marche

à Pavie à la tête d'une armée. Une bataille livrée près de Novare fait passer la couronne sur la tête de Rambert. Il mourut au bout de quelques mois, laissant pour successeur son fils Aripert. Celui-ci, vainqueur d'Ansprand, qui étoit venu l'attaquer jusque sous les murs de Pavie, se rend maître de la personne de Liutpert et le fait mourir. Ansprand se sauve en Bavière. Aripert, n'ayant pu lui ôter la vie, immole à sa vengeance la femme, les enfans et les amis de ce seigneur, qui n'avoit d'autre crime que d'avoir été fidèle à son maître légitime. Cependant le tyran, malgré sa cruauté, se laisse attendrir par les grâces et par la jeunesse de Liutprand, second fils d'Ansprand, et lui permet d'aller rejoindre son père. Il ne prévoyoit pas que ce jeune seigneur régneroit un jour, et qu'il feroit pas sa sagesse et par toutes ses qualités royales l'honneur de sa nation. Au défaut d'ennemis, les exarques eux-mêmes tenoient la ville de Rome dans une crainte et dans une défiance perpétuelle. Jean Platys ayant été rappelé, Théophylacte fut envoyé à sa place. Il prit sa route par la Sicile, et voulut passer par Rome, sans autre dessein que de satisfaire sa dévotion en visitant les tombeaux des Saints-Apôtres. Mais les exarques n'avoient pas coutume de prendre ce chemin pour se rendre à Ravenne, et depuis long-temps on n'avoit vu arriver à Rome aucun ministre de la cour qui ne fût chargé de quelque commission fâcheuse. Le bruit se répand en Italie qu'on en veut à la personne du pape; c'étoit Jean vi, successeur de Sergius. Théophylacte, disoit-on, venoit pour se saisir de lui, comme Zacharie avoit voulu enlever son prédécesseur. Il n'en failut pas davantage pour donner l'alarme. Les troupes des environs, celles même de Ravenne et de la Pentapole viennent camper devant Rome, où Théophylacte venoit d'arriver. On se prépare à désendre le souverain pontife; tout retentit de menaces contre l'exarque, contre l'empereur même. Le

pape, plus sage et mieux informé des intentions de Théophylacte, fait fermer les portes de Rome; il envoie des prêtres pour calmer ces terreurs, et en vient à bout à force de raisons et de prières. Il s'agissoit d'empêcher Théophylacte de faire aucune violence. A peine cette crainte est-elle dissipée, qu'on travaille à l'y exciter. Des esprits turbulens et vindicatifs, pour se défaire de leurs ennemis, lui vont présenter une liste de personnes distinguées, qui trahissoient, disoient - ils, les intérêts de l'empereur. Mais l'exarque, ayant reconnu par des informations secrètes l'innocence des accusés, fit retomber la punition sur les calomniateurs. Pendant ce tempslà Gisulf, duc de Bénévent, ravageoit la Campanie, et s'étoit rendu maître de Sora, d'Arpino, et d'Arcé. Il traînoit après lui un nombre infini de prisonniers, lorsque le pape, unique ressource de l'Italie dans ces temps malheureux, mit seul en usage pour désarmer ce prince, les forces qu'eut alors le saint-siége, et qui furent presque toujours victorieuses, tant qu'il n'en eut point d'autres. Il lui envoya des prêtres et des présens apostoliques; c'étoient des reliques et d'autres objets de dévotion. Gisulf ne résista pas aux remontrances du saint pontise; il abandonna le pays pour retourner à Bénévent; mais il ne rendit les prisonniers qu'après en avoir reçu la rançon. Le pape les racheta aux dépens de son église.

Les Sarrasins avançoient leurs conquêtes; et quoicoph. p. qu'ils ne fussent pas toujours heureux, leurs défaites ne
c. p. 444. faisoient qu'ajonter à leur hardiesse naturelle le désir de
c. p. 444. faisoient qu'ajonter à leur hardiesse naturelle le désir de
c. p. 45. la vengeance. Ils s'acharnoient avec plus d'opiniâtreté
c. miscel. sur les provinces qu'ils avoient une fois teintes de leur
sang. Baane, que les chrétiens avoient surnommé les
sept Démons, s'empara de plusieurs villes dans la petite
Arménie, et y laissa des garnisons. A peine eut-il retiré
ses troupes, que les seigneurs du pays formèrent le complot de massacrer les Sarrasins, et l'exécutèrent. Ils dé-

putèrent ensuite à l'empereur, et reçureut garnisou romaine. Mahomet, autre général, entre à son tour dans le pays, égorge tout ce qu'il y a de Romains, se remet en possession de l'Arménie, rassemble en un même lieu tous les seigneurs, et les fait brûler viss. En même temps Azar se jette en Cilicie avec dix mille hommes. Héraclius marche à sa rencontre, défait son armée, et envoie prisonniers à l'empereur ceux qui n'avoient pas péri dans le combat. Il remporte bieutôt après une seconde victoire sur Azib, qui, étant entré dans la même province, avoit pris et ruiné la forteresse de Sis, place encore subsistante aujourd'hui à trois lieues au nord d'Anazarbe. Héraclius vint fondre sur les Sarrasins et leur tua douze mille hommes : mais les succès de ce brave guerrier furent bientôt arrêtés par une nouvelle révolution, qui replongea l'empire dans les malheurs dont il sembloit délivré depuis l'expulsion de Justinien.

Ce prince, relégué à Chersone, conservoit sa férocité Ar. 704. naturelle. Loin d'être humilié de son infortune, il se Theoph. p. vantoit hautement qu'il triompheroit bientôt de ses en-Cedr. p.444, nemis. Cet esprit indomptable, ne respirant que ven- 445. geance, tyran jusque dans son exil, traitoit avec inso- 27, 28. lence et cruauté les habitans du pays; il ne leur pro-p. 95. mettoit que des rigneurs lorsqu'il seroit remonté sur le Joanne. vu. trône. Les Chersonites, lassés de ses fureurs, et encore Hist. miscel. plus effrayés de ses menaces, formèrent enfin le dessein "Paul. diac. de le tuer ou de le transporter à Constantinople, pour 1.6, c. 32. le mettre entre les mains de l'empereur, comme une bête 80, 81. féroce qu'ils ne pouvoient garder sans danger. Le com- 279. plot ne put être si secret qu'il n'en fût averti. Il prend Joël, p. 175. Codin, orig. anssitôt la fuite, et va se jeter entre les bras du kan des p. 49. Khazars. Le kan, maître de tous les pays qui bordoient Suid. in les Palus Méotides, tenoit alors sa cour dans la ville de Dore, située dans l'ancienne Gothie, vers le bord occidental des Palus. Il comble d'honneurs l'empereur détrôné, dont il espère voir bientôt relever la fortune, et

Niceph. p. Zon. t. 2, Anast. in

Manas. p. Glycas, p.

lui fait épouser sa sœur Théodora. Il donne pour demeure aux deux époux la ville de Phanagorie, place considérable au-delà du Bosphore cimmérien.

Cependant Tibère, instruit des projets de Justinien, et intimidé par les prédictions de ses astrologues, auxquels il donnoit confiance, résolut de se défaire d'un ennemi si dangereux. Bien assuré que, dans l'esprit d'un barbare, la considération de l'alliance la plus étroite ne tiendroit pas contre l'éclat de l'or, il offre au kan une grande somme, s'il veut lui livrer Justinien vif ou mort. Le Khazar oublie aussitôt que le prince romain est son beau-frère; il lui envoie une garde sous prétexte de le mettre en sûreté contre les sourdes pratiques de l'usurpateur, et charge les deux commandans de le tuer au premier signal qu'ils en recevront de sa part. Un esclave de Théodora découvre ce dessein à sa maîtresse, qui en instruit son mari. Justinien, sans perdre un moment, mande les deux commandans, les étrangle de ses propres mains, renvoie Théodora à son frère, et se jette dans une barque de pêcheur, avec laquelle il aborde au port de Symbole, sur la côte méridionale de la Chersonèse. De là il envoie secrétement à Chersone, d'où il fait venir six de ses amis, et dans la même barque il côtoie les rivages pour gagner le Danube. A la hauteur de l'embouchure du Niester, il est assailli d'une si violente tempête, que tout son cortége n'attendoit que la mort. Prince, lui dit alors Myace, un de ses domestiques, vous allez périr avec nous. Promettez à Dieu que, s'il vous sauve de ce danger, vous pardonnerez pour l'amour de lui à tous ceux qui ont contribué à votre désas- 🙀 tre. Si j'en épargne un seul, répliqua brusquement Justinien plein de rage, je veux que Dieu m'abîme tout à l'heure au fond des flots. Le souverain vengeur des crimes, qui ne prend pas conseil des impies pour les punir à leur gré, le réservoit à une fin plus tragique. Echappé du naufrage, il entre dans le Danube, et en-

oie au roi des Bulgares un de ses amis nommé Etienne, our le prier de l'aider à recouvrer ses états, lui prometant de partager avec lui les trésors de l'empire, et de lui bonner sa fille en mariage. Elle étoit née d'une première emme dont on ignore le nom. Terbel régnoit alors en Bulgarie; il tend les bras à Justinien, et s'engage par erment à le secourir; bientôt il se met en campagne wec quinze mille, tant Bulgares qu'Esclavons, et marche droit à Constantinople.

Tibère, qui comptoit sur sa négociation avec le kan Ax. 705. des Khazars, n'avoit pris aucune précaution; il n'étoit pas même instruit de l'évasion de Justinien, et il n'apprit que ce prince vivoit encore que lorsqu'il le vit à la tête des Bulgares devant les murs de Constantinople. Cependant, comme l'armée ennemie n'étoit pas nombreuse, et que les murailles étoient nouvellement réparées, les gardes du palais, joints aux habitans animés par la haine qu'ils portoient à Justinien, se préparoient à une opiniâtre résistance. L'ennemi campa du côté de Blaquernes, et pendant trois jours les assauts furent repoussés avec courage. En vain l'empereur détrôné se présentoit-il aux assiégés, leur tendant les bras et leur promettant le pardon du passé et de nouveaux priviliges; on ne lui répondoit du haut des murs que par des injures et des malédictions; mais la nuit du troisième jour, à la faveur d'une intelligence, il trouva moyen de pénétrer dans la ville par le canal d'un aquéduc avec relques-uns de ses amis. Il rompent aussitôt la porte Le Charsias, qui étoit la plus voisine, et ils ouvrent le ssage à toute l'armée. Justinien s'empare du palais de Bliquernes.

Au premier bruit de l'entrée des ennemis, Tibère moit abandonné la ville pour se sauver à Apollonie en brace, sur le Pont-Euxin. Mais, poursuivi sans relâche, sut ramené à Justinien, et jeté dans un cachot avec once, qui sut tiré du monastère où Tibère l'avoit fait

enfermer. Héraclius, le désenseur de l'empire contr Sarrasins, fut arrêté en Thrace avec tous les offiqui avoient commandé sous ses ordres; il fut pe avec eux aux créneaux des murailles. Dès que Justi fut le maître, il ne trouva que trop de ministres de fureurs dans ceux-mêmes dont il avoit été abhorré. T la Thrace étoit couverte d'exécuteurs de ses ordres cr qui, courant dans les campagnes, égorgeoient, ma croient tous ceux qui avoient servi Tibère. C'étoil crime digne de mort de lui avoir été attaché par que emploi, d'en avoir reçu la solde. Ce fut au travers des de sang de ses sujets que Justinien remonta sur le tr dix ans après en avoir été précipité. Il porta depuis le nom de Rhinotmète, qui, dans la langue des G1 signific qu'il avoit le nez coupé. Il s'en fit mettr d'or, et l'on rapporte que toutes les sois qu'il le détact sa vengeance se rallumoit avec violence, et que c' toujours le signal de quelque nouveau massacre. de son triomphe, il fit célébrer les jeux du Cirque; il lui falloit du sang pour rendre sa joie complète. tira de prison Léonce et Absimare chargés de chal et, après les avoir conduits ignominieusement par to les rues de la ville, on vint les jeter à ses pieds. Il assis sur un trône brillant dans le lieu le plus élev Cirque, et, tant que dura la première course de ch il tint ses deux pieds sur la gorge de ces deux malheu princes étendus par terre. Le peuple, esclave de la tune, devenu en peu de jours aussi féroce que maître, applaudissoit à cette insolence, et profanoit des acclamations inhumaines ce verset du psau tu marcheras sur l'aspic et sur le basilic, et tu leras aux pieds le lion et le dragon. Ensuite Justidonna ordre de les traîner à l'amphithéâtre nomn Cynége, lien destiné dans ce temps-là à l'exécution criminels, où ils curent la tête tranchée; et l'on vit c rivaux, autrefois divisés par l'ambition, réunis alors

ne, tous deux plus dignes de régner que celui rôtoit la vie, tomber dans le sang l'un de l'autre. re avoit régné environ sept ans. Il avoit associé ire ses deux fils, Théodore et Constantin, qui t apparemment avec lui. Ils ne sont connus que late d'une bulle du pape Jean VII, donnée le dermai de l'an 705. Il y a cependant beaucoup ence que celui qui est nommé Théodore dans la cette bulle est le même que Théodose qui fut évêque d'Ephèse et un des principaux chefs des astes. Les historicns s'accordent à dire que ce use étoit le fils de l'empereur Absimare.

pas la cruauté de Justinien. Il employa l'année e presque entière à l'exécution de l'horrible seru'il avoit fait au milieu de la tempête. Il fit crever x au patriarche Callinique en punition d'avoir a voix à l'inauguration de Léonce, et il l'envoya à Rome. Il mit à sa place sur le siége de Conople un reclus paphlagonien nommé Cyrus, de d'Amastris, qui lui avoit prédit son rétablisse-Une infinité d'habitans et de soldats périrent par supplices. Il en fit jeter dans la mer un grand e enfermés dans des sacs; et, se faisant un jeu de suté, il se plaisoit à combler de caresses ceux qu'il pit à la mort, il les nommoit aux premières charl'empire, et, après avoir reçu leurs remercîmens, aisoit massacrer à la porte du palais. Il en invi-

autres à souper avec lui; le repas se passoit dans

, et au sortir de table il les faisoit pendre ou égor-

eurs biens étoient confisqués, leurs maisons ré-

en cendres. Terbel, témoin de ces horreurs, s'é-

it que les Romains traitassent de barbare sa nation;

sembloit au contraire que l'humanité s'étoit réfu-

nez les Bulgares. Plein de mépris pour ce monstre

che, il exigea avec hauteur la récompense de ses

T. DU BAS-EMP. TOM. VI.

mois de supplices presque continuels n'épui- An. 706.

services. Non content de la Zagorie, pays de Thra autour de la ville de Déveltus, que lui céda Justinien, emporta d'immenses trésors. Par une sorte de moqu rie, il concha par terre son large bouclier et le for dont il se servoit à cheval, et ordonna de couvrir enti rement l'un et l'autre de pièces d'or. Il étendit ensui sa pique, et y fit entasser dans toute sa longueur d étosses de soie jusqu'à une hauteur considérable. Il obl gea de plus l'empereur d'enrichir tous les soldats bu gares, en leur remplissant la main droite de pièces d'o et la gauche de pièces d'argent. Après avoir rassasié d'o et enfin congédié ces défenseurs avides, Justinien envoy chercher sa senime, qui étoit demeurée auprès de s frère le kan des Khazars. Pour honorer le voyage l'impératrice, il fit partir une flotte nombreuse, qu fut tout entière abîmée par une tempête, sans qu s'en pût sauver un seul homme. A cette nouvelle, le ki lui écrivit en ces termes : Insensé, ne suffisoit-il p de deux ou trois barques pour transporter ta femme Pourquoi risquer tant d'hommes et de vaisseaux Voulois-tu donc me l'enlever par force? Elle t'a dons un fils depuis ton départ ; envoie un seul homme, lui mettrai entre les mains l'enfant et la mère. I chambellan Théophylacte, député à cet effet, amena princesse avec son sils, qui sut nommé Tibère. Ils st rent tous deux couronnés à leur arrivée, et honorés d titre d'Auguste.

Theoph. p. l'esprit de Justinien une impression aussi forte et aus dr. p. 446. durable que les injures. Deux ans après avoir été résceph. p. tabli par les Bulgares, ce prince, ne se souvenant ple par les d'avoir payé trop cher leur secours, rompit la pai de la miscel. avec eux. Il fit passer en Thrace toute sa cavalerie, et per leur donna rendez-vous sous les murs d'Anchiale, où se rendit par mer avec sa flotte. Les Bulgares occupoient les hauteurs voisines; et, voyant les cavaliers romais

; sans ordre dans les campagnes pour faire du , ils fondent sur eux, les taillent en pièces, hommes, chevaux, chariots, et poursuivent ur, qui se sauve dans la ville. Ils le tiennent asidant trois jours. Justinien, hors d'état de se délus long-temps, fait couper les jarrets des chet, ayant bordé d'armes le haut des murailles :her sa fuite, il se rembarque avec les débris armée, et va porter sa honte à Constanti-

leur d'Héraclius avoit arrêté pendant quelque s progrès des Sarrasins; sa mort laissa l'empire 312, 313, ense du côté de la Syrie. Le calife Abdolmélic 314, 315. en 705, après un règne glorieux de vingt-un 29. avoit achevé la conquête de l'Afrique jusqu'au Hist. miscel. de Gibraltar. Toutes les villes de cette vaste M. de Guipassèrent sous le pouvoir des musulmans, à l'ex- gnes, hist. de Ceuta, qui demeura aux Visigoths d'Espagne. 525, 326. 1 règne Mahomet avoit ravagé la Sicile. Il laissa d nombre de fils, dont quatre régnèrent succesit après lui. Qualid, qui monta le premier sur : des califes, moins clément que son père, haïsrtellement les chrétiens. Il leur enleva l'église de , la plus riche et la plus magnifique de l'Orient, père leur avoit laissée conformément à la capi-1. Les Sarrasins étoient alors dans une telle ignoqu'ils avoient besoin des chrétiens pour tenir istres du trésor. On les écrivoit en grec. Onalid a de les écrire en arabe, afin d'y pouvoir emdes musulmans; mais il ne s'en trouva pas qui sent les procédés arithmétiques nécessaires pour ruls, et il fallut encore avoir recours aux chré-Les Romains, après la perte d'Héraclius, eurent lant encore quelques succès. Un général nommé a désit une armée sarrasine en Cappadoce. Maïuqui en étoit le chef, fut tué dans la bataille. Mais

An. 709. Theoph. p.1 Niceph. p.1

cette victoire n'eut aucune snite, et les Sarrasins vengèrent sur la ville de Tyanes. Ils l'assiégèrent contre leur coutume, ils passèrent l'hiver devan murs. Masalmas, et Soliman, frère du calife, soient le siège avec vigueur; leurs machines ave abattu une partie des murailles; ils avoient donné sieurs assauts: mais toujours repoussés, et enfin r quant de vivres, ils étoient sur le point de lever lesi lorsqu'un secours envoyé pour sauver la ville fut c de sa perte. Théodore et Théophylacte, à la tête d multitude de paysans mal armés et mal discipli vinrent attaquer les Sarrasins. La mésintelligence deux commandans augmentoit encore le désordre furent taillés en pièces, et ceux qui ne périrent pas le cimeterre des musulmans furent faits prisons Encouragés par cette victoire, les Sarrasins redout leurs efforts. Ils trouvent dans le camp des vaince quoi nourrir long-temps leur arniée. Les assiégés, per toute espérance, se rendirent enfin, à condition qu'o laisseroit en possession de leurs biens et de leur s On ne leur tint pas parole. Les uns furent réduits et clavage, les autres relégués dans les déserts de l'Am La ville de Tyanes, célèbre depuis plusieurs siè grande, riche, peuplée, capitale de la seconde Cap doce, demeura abaudonnée, et ne conserva que son i et ses évêques.

Anast. in episc. Ra-Baronius. Pagiad Ba-

Justinien, plus occupé de vengeance que du sois Constantino. l'empire, ne songeoit alors qu'à faire éprouver à la p de Ravenne son cruel ressentiment. On lui avoit porté que cette ville avoit témoigné de la joie à la 1 velle de sa disgrâce. Il prit occasion d'une contesta leury, hist. qui subsistoit depuis quelque temps entre les papt rt. 17. les archevêques de Ravenne. Le pape Jean vii étoit # Murat. an- au mois d'octobre 707. Sisinnius, son successeur, sal. d'Ital. 4, p. 216. voit tenu le saint-siège que vingt jours, et avoit Assemani, remplacé en 708 par Constantin. Ce pape, ayant a

lix archevêque de Ravenne, ne put jamais le faire script. t. 2, idescendre aux soumissions que les pontifes romains p. 549, 551. ient en usage d'exiger de ces prélats. L'empereur aflant d'être irrité de cette opiniâtreté, envoie ordre patrice Théodore, qui commandoit en Sicile, de se asporter à Ravenne avec ses troupes, et de traiter les sitans comme des rebelles. Théodore arrive par mer; ette l'ancre près de la ville, et, étant descendu sur le ege, il fait l'accueil le plus gracieux aux principaux yens qui venoient le saluer; il les invite à se rendre endemain auprès de lui pour entendre les ordres de ppereur. Cependant il fait pratiquer une galerie coute depuis sa tente jusqu'à ses vaisseaux, dans l'espace tent vingt-cinq pas. Le lendemain toute la noblesse Ravenne se présente à la porte de sa tente; il donne be de les introduire séparément deux à deux. Dès le étoient entrés, on se saisissoit d'eux, et, un bâillon la bouche, ils étoient conduits par la galerie au de cale d'un vaisseau, en sorte que ceux qui étoient dehors ne voyoient pas ce qui se passoit sous la tente. chevêque fut enlevé avec les autres, ainsi que le plus agné des citoyens, nommé Joannice, que j'aurai son de faire connoître dans la suite. Théodore entre îte dans Ravenne à la tête de ses soldats; il fait porter dans ses vaisscaux les richesses de ceux qu'il tiprisonniers, abandonne le reste au pillage, met dans divers quartiers, et se rembarque pour Con-Inople. Ces infortunés, la plupart innocens, les coupables d'un crime digne de grâce auprès d'un equitable, chargés de chaînes et accablés de mi-Atraversent toute la ville, et sont présentés à l'emr, qui affectoit encore d'insulter à leur malheur a appareil superbe. Il étoit assis sur un trône end'or et parsemé d'émeraudes; son diadème étoit For et de perles; c'étoit un ouvrage de sa femme dora. Après les avoir fait passer devant lui, lan-

cant sur chacun d'eux des regards furieux, il ordon de les conduire tous en prison, pour avoir le temps déterminer le genre de mort auquel il les condamme Les jours suivans furent employés a leur faire sould différens supplices. Le tyran inexorable avoit juré d'a la vie a l'archeveque Félix : mais, aussi superstitieux qu étoit cruel, il crut en avoir reçu la défense dans un son et se contenta de le priver de l'usage de la vue. On rougir au feu un bassin d'argent; et , après l'avoir ared de vinaigre, on força Félix d'y tenir les yeux fixés, je qu'à ce que la prunelle sût desséchée. C'étoit un moyens employés par les Grecs pour procurer l'ave glement. L'archevêque fut ensuite rélégué a Chersol On laissa vivre Joannice, qui avoit été secrétaire de J tinien même; mais il sut condamné à une prison pl pétuelle.

Ax. 710. L. G., c., 31.

L'empereur, qui ne pouvoit souffrir aucune résistat Anast. in a ses ordres, voyoit avec chagrin que les canons du el enting a cile, qu'il avoit fait assembler dans son palais dix-l Paul. dine. ans auparavant, n'avoient pas élé reçus à Rome. Il Partuil lia-voya ordre au pape Constantin de se transportes Fleury, hist. Constantinople, et le pape obéit aussitôt. Il partité ocolen. 1.41. Rome le 5 octobre 710, et prit la route de la mera étoit accompagné d'un cortége assez nombreux, ce posé de prêtres, de diacres et de deux évêques, de l'un mourut en chemin. En arrivant à Naples, il rencontra Jean Rhizocope, qui alloit a Ravenne por remplacer l'exarque Théophylacte, mort depuis pl Rhizocope voulut passer par Rome. Cette ville 🕊 alora affligée d'une famine qui dura trois ans; 🛋 l'arrivée du nouvel exarque fut pour elle un fléau core plus triste. Il fit égorger, en exécution d'ordres crets, dont ou ignora toujours la raison, quatre principaux du clergé. Le pape continua sa route pad Sicile, ou il fut honorablement reçu du patrice The dore, qui y étoit retourné après la cruelle expédition Bavenne. Il passa par Rhége, Crotone, Gallipoli, et séjourna quelque temps à Otrante, pour y attendre la fin de l'hiver. Il y reçut un diplome de l'empereur, qui ordonnoit à tous ses officiers, établis dans les lieux du pasmge, de rendre au pape les mêmes honneurs qu'à l'empereur même. Constantin trouva dans l'île de Céa le patrice Théophile, envoyé au-devant de lui pour le conduire à Constantinople. Tibère, fils de l'empereur, accompagné des patrices et de la principale noblesse, et patriarche Cyrus, suivi de son clergé et d'une foule De peuple poussant des cris de joie, vinrent à sa ren-Dentre jusqu'à sept mille pas de la ville. Le pape, revêtu des mêmes ornemens qu'il portoit à Rome les jours de térémonie, et les premiers du clergé, montés sur des mevaux des écuries de l'empereur, dont les selles, les **Brides et les** housses étoient enrichies de broderie d'or, intrèrent comme en triomphe. Au sortir du palais de Empereur, où ils se rendirent d'abord, on les conduisit palais de Placidie, qu'on avoit préparé pour les recewir. Le prince, qui étoit alors à Nicée, écrivit au pape, les qu'il sut son arrivée, une lettre de félicitation, et e pria de venir à Nicomédie, où il se rendroit luideme. A leur première entrevue, l'empereur, la couane sur la tête, se prosterna devant le pape, et lui baisa pieds. Ils s'embrassèrent ensuite au milieu des acmations du peuple. Ce fut dans un entretien partilier qu'ils traitèrent des canons du concile, dont constantin rejeta une partie, et accepta l'autre. Le pape, tecla permission de l'empereur, se fit assister dans cette inférence par le diacre Grégoire, qui lui succéda sur siège de saint Pierre. C'étoit un homme savant, equent, et d'une tête assez ferme pour ne pas se laisser Monir par l'éclat de la pourpre impériale. Il satisfit tinement à toutes les questions de l'empereur. La conrence se termina au grand contentement du prince, i, pour en donner un témoignage public, assista le

dimanche suivant à la messe, célébrée par le pape, au voulut recevoir de sa main la sainte communion. Il conjura de demander à Dieu la rémission de ses pécheze il renouvela les priviléges accordés par ses prédécesseu à l'église de Rome, et lui permit de retourner en Italiaquand il le jugeroit à propos; mais de fréquentes ind positions retinrent le pape plusieurs mois. Enfin s'étail. mis en mer, il trouva au port de Gaëte tout son cler et une grande partie du peuple romain empressé de revoir, et il rentra dans Rome le 24 octobre 711, april plus d'une année d'absence.

Theoph. p. 4, p. 216.Oriens

436.

La prise de Tyanes ouvroit la Cappadoce aux Sarra Viceph. p. sins. Soliman y fit cefte année un horrible ravage. L inat. an. terreur s'étendoit encore plus loin. Les habitans fuyoien de d'Itale de toutes parts comme de timides troupeaux. Les bar ist. miscel. bares avoient conçu tant de confiance et tant de mépri <sup>20.</sup> Ptol. geog. pour les Romains , qu'un parti de trente Sarrasins osa tr verser toute l'Asie mineure, pénétra jusqu'à Chrysopoli brist. t. 1, vis-à-vis de Constantinople, égorgea tous les habitant mit le feu aux vaisseaux qui se trouvoient dans le port et retourna joindre Soliman sans avoir perdu un seul homme. Cette année fut des plus funestes à la chrétienté Les musulmans, non contens de leur vaste empire, qu s'étendoit depuis les Indes jusqu'au détroit de Gibraltat entrèrent en Espagne, où ils s'établirent l'année suivante Ils y jetèrent les fondemens d'une redoutable puissanc qui subsista jusqu'à la fin du quinzième siècle, où Fer dinand le Catholique se rendit maître de Grenade L'année suivante Othman ravagea la Cilicie; il s'em para d'un grand nombre de places, et, traversant l'Au ménie mineure, il prit par trahison la ville de Camaque nommée aussi Daranalis et Analibla, que Ptoléme place au pied de l'anti-Taurus.

An. 711. ā16, 317, 318,

Les sentimens de piété que la présence du pape avo Theoph. p. inspirés à Justinien sembloient promettre quelqu adoucissement de son humeur violente et sanguinair

lais on ne fut pas long-temps à s'apercevoir que la re-Cedr. p. 446, igion n'avoit pas sur lui assez d'empire pour éteindre 447, 448. a soif de la vengeance dont il étoit consumé, et dont il 29, 30, 31. ut ensin lui-même la dernière victime. Après avoir Constantino. nondé de sang Constantinople, il porta plus loin sa fu-Hist. miscel. reur; et, animé d'une haine implacable contre les Cher-, Paul. diac. sonites, dont il n'avoit pas oublié les injures, il résolut 32. d'en faire un exemple terrible. Il fit contribuer tous ses  $\frac{Zon.\ t.\ 2}{p.\ 96}$ , 97. sujets, depuis les sénateurs jusqu'aux derniers du peuple, Manas. p. pour l'équipement d'une grande flotte. Elle fut compo- Glycas, p. sée de bâtimens de toute espèce, et chargée d'une armée 279, 280. nombreuse que les auteurs grecs font monter à cent mille Du Cange. hommes; ce qui passe toute croyance. Elle étoit com-numism.art. mandée par le patrice Etienne, surnommé le Farouche. 26. Il avoit ordre de passer au fil de l'épée tous les habitans ron. de Chersone, sans en épargner aucun. Le pape, qui étoit Murat. anencore à Constantinople, sit de vains efforts pour dé-t.4, p. 218, tourner l'empereur d'un dessein si barbare. La flotte Assemani, partit avec Elie, écuyer du prince, qui devoit rester hist. ital. dans la Chersonèse pour y commander. Il emmenoit p. 549, 551. avec lui Bardane, que l'empereur avoit fait revenir de de l'histoire Céphalonie pour le reléguer à Chersone. L'ordre cruel d'hal. t. 1, ne fut pas entièrement exécuté. Etienne, tout impi- 289, 305, toyable qu'il étoit, laissa à la plupart des habitans le temps de prendre la suite; et, entre ceux qui demeurèrent dans la ville, on réserva les jeunes garçons et les ensans pour en faire des esclaves. Les principaux de la ville furent partagés en trois bandes; sept qui passoient pour être les plus coupables furent enfilés par les pieds, supendus la tête en bas à une traverse de ser, et brûlés à etit feu. Il y en eut vingt qu'on jeta tout garrottés dans ane barque à laquelle on attacha de grosses pierres pour faire couler à fond. Quarante-deux furent envoyés à Justinien avec leurs femnies et leurs enfans. De ce nombre Moient Dun et Zoïle, alliés et amis du kan des Khazars. le si étranges cruautés ne satisfirent pas encore celle de

1. 6. c. 31.

p. 285, 287,

Justinien. Irrité contre son général de ce qu'il ne lui avoit pas obéi à la lettre, il lui commanda de revenir et d'amener à Constantinople cette malheureuse jeunesse qu'il avoit épargnée. Étienne se rembarqua sur-le-champ, laissant Elie à Chersone. Mais la mer, qui avoit déjà châtié la vanité de ce méchant prince, eut ordre encore de punir le ministre de ses fureurs. La flotte, étant partie au mois d'octobre, essuya un affreux orage qui la submergea presque entière. Etienne fut enseveli dans les eaux. Les historiens exagèrent encore cette perte au-delà de toute vraisemblance; mais on peut croire ce qu'ils ajoutent, qu'on vit les cadavres poussés par les vents et les vagues flotter sur les rivages de l'Asie, depuis Amastris jusqu'à Héraclée.

Ce qui seroit incroyable d'un autre prince que Justinien, loin d'être assligé de ce désastre, il en témoigna de la joie. La mer, disoit-il, avoit prévenu sa justice en faisant périr ceux qu'il destinoit à la mort. Il s'occupa aussitôt des moyens d'achever ce qui manquoit à sa vengeance. Mais les nouvelles qu'il recevoit d'Italie lui causoient de vives inquiétudes. Le peuple de Ravenne, désespéré du saccagement de la ville et du massacre de la noblesse, secoua le joug du cruel empereur. Il se donna pour chef George, fils de Joannice, dont les qualités estimables étoient encore relevées par les grâces de la figure. Les villes de l'exarchat et de la Décapole se liguèrent avec Ravenne. George partagea les habitans sous plusieurs bannières, qu'il distingua par dissérens noms, et cette division du peuple de Ravenne subsistoit encore long-temps après. Rhizocope, qui vouloit sévir contre les séditieux, sut mis en pièces. A la nouvelle de ce désordre, Justinien sit partir l'eunuque Eutychius pour succéder à Rhizocope. Le nouvel exarque, aussi adroit et aussi insinuant que son prédécesseur avoit, été violent et emporté, vint à bout de calmer les esprits et de les ramener par la douceur à l'obéissance. Mais il

falloit du sang pour apaiser Justinien. Il tenoit dans les prisons de Constantinople, Joannice, père de George. C'étoit un homme de naissance, mais plus recommandable encore par sa vertu et par ses talens. Il avoit été secrétaire de l'exarque Théodore. La correspondance que cet emploi lui donnoit avec la cour fit connoître son mérite. L'empereur le mande; et quoique, étant de petite taille et fort laid, son extérieur l'eût d'abord exposé à la risée des courtisans, il s'en fit bientôt respecter par la supériorité de son génie. Après avoir pendant plusieurs années rempli avec une fidélité et une capacité rares la charge de secrétaire-d'état, il obtint la permission de retourner dans sa patrie. Il en faisoit l'honneur, et consacroit sa vieillesse à servir ses citoyens de son crédit et de ses talens, lorsque Justinien, l'ayant fait enlever avec le reste de la noblesse, crut le payer amplement de ses services en ne le faisant pas périr avec les autres, dont la plupart étoient également innocens. Il le tenoit depuis deux ans étroitement enfermé. Lorsqu'il apprit le soulèvement de Ravenne, dont George étoit le chef, il tira Joannice de prison, et lui fit souffrir les tourmens les plus affreux: Ce respectable vieillard y expira en protestant de son innocence, et citant le prince à comparoître incessamment au tribunal du souverain juge. Telles furent ses dernières paroles, qui ne tardèrent pas d'avoir leur effet.

Les fugitifs, étant retournés à Chersone après le départ d'Etienne, apprirent que l'empereur se préparoit à les exterminer. Ils travaillent en diligence aux fortifications de la ville; ils implorent le secours du kan des Khazars, qui leur envoie quelques troupes. Elie se joint à Bardane pour se défendre de l'orage qui le menaçoit le premier. En effet, on vit bientôt arriver le patrice George, trésorier-général de l'empire; Jean, préfet de Constantinople; et Christophe, commandant des troupes de Thrace, suivi de trois cents soldats. Ils étoient ac-

compagnés de Don et de Zoïle, que Justinien renvoyoit pour ne pas s'attirer la colère du prince khazar. George avoit ordre de les rétablir dans leurs biens, d'envoyer faire des excuses au kan, et de ramener à Constantinople Elie et Bardane. Lorsque les trois chefs avec leur escorte se présentèrent devant la ville, et que George et Jean, qui marchoient a la tête, furent entrés, on ferma les portes et on les massacra sur-le-champ. En même temps les Khazars sortent de la place, enveloppent les trois cents soldats, et, les ayant faits prisonniers, ils les conduisent à leur kan avec Dun, Zoile et Christophe. Dun étant mort en chemin, les Khazars, pour honorer ses funérailles, immolèrent sur son tombeau Christophe et les trois cents soldats. Cependant la ville de Chersone retentissoit de malédictions contre Justinien. On s'assemble, on renouce à l'obéissance d'un tyran devenu le bourreau de ses sujets. On offre la couronne à Elie, qui la refuse; on nomme Bardane empereur, on lui fait prendre le nom de Philippique : c'est ainsi que le nomment les historiens; mais le véritable nom étoit Filépique, comme on le voit par ses médailles, et c'est celui que nous lui donnerous par la suite.

Cette nouvelle vole à Constantinople. Justinien, transporté de rage, court à la maison d'Elie; il poignarde ses deux fils encore enfans sur le sein de leur mère; il la livre elle même à la brutalité d'un Indien affreux qu'il avoit pour cuisinier. Il met en mer une nouvelle flotte, qu'il charge de soldats et de toutes les machines de guerre propres à la destruction des villes. Il en donne le commandement au patrice Maur, et lui ordonne, sous les plus terribles menaces, de ruiner Chersone de fond en comble, d'y faire passer la charrue, et de ne pas laisser échapper un seul de ceux qui y étoient enfermés, non pas même les enfans à la mamelle. Il lui recommande de l'instruire de tout par de fréquens messages. Maur aborde à Chersone, et commence aussitôt

les altaques. Ses machines avoient déjà renversé deux tours, et il se disposoit à donner l'assaut, lorsqu'il voit arriver une armée de Khazars, dont les forces supérieures lui font perdre toute espérance de succès. Il se rembarqua; mais ni lui ni ses soldats n'osant retourner à Constantinople pour y essuyer les emportemens d'un prince furieux, ils prirent le parti de se joindre aux Chersonites. Filépique étoit sorti de la ville avant qu'elle fût attaquée, et s'étoit retiré auprès du kan des Khazars. On députe au kan pour le prier de renvoyer le prince élu; il exige une pièce d'or par tête, et le serment d'être fidèle au nouvel empereur. Ces deux conditions étant remplies, Filépique revient à Chersone, et y est reçu au milieu des vœux et des acclamations.

Cependant Justinien, étonné de ne recevoir aucune nouvelle de sa flotte, se douta qu'il étoit trahi. Il assemble ce qui lui reste de soldats, et demande du secours au roi des Bulgares, avec lequel il s'étoit réconcilié. Terbel lui envoie trois mille hommes. Justinien passe le détroit, et va camper à Damatrys, entre Chalcédoine et Nicomédie. Pour être plus à portée de s'instruire de ce qui se passoit à Chersone, il s'avance avec un détachement de cavalerie jusqu'à Ginglisse près de Sinope, sur le Pont-Euxin. A peine y est-il arrivé, qu'il aperçoit sa flotte voguant à pleines voiles vers le Bosphore. Il envoie aux nouvelles un brigantin léger, qui lui rapporte que Bardane est empereur, et qu'il va se rendre maître de la capitale. Aussitôt, rugissant comme un lion, il court sans relâche vers le Bosphore; mais Filépique étoit déjà dans Constantinople. Il retourne donc à Damatrys. Il étoit résolu d'aller combattre l'usurpateur; mais Filépique le prévint. Dès qu'il fut entré dans la ville, dont la haine du tyran l'avoit rendu maître, il prit les mesures les plus promptes pour se désaire de Justinien et de son fils Tibère, associé à l'empire, et du principal ministre, nommé Bashacure. Le patrice Maur et Jean le Passereau eurent ordre d'aller massacrer Tibère. Ce jeune prince, âgé de six ans, s'étoit réfugié dans l'église de la Sainte-Vierge, au quartier de Blaquernes. Il embrassoit d'une main le pilier qui soutenoit la table de l'autel; il tenoit de l'autre le bois de la vraie croix ; et , pour rendre sa personne plus inviolable, on lui avoit suspendu au cou plusieurs reliques. Son aïcule Anastasie (car il avoit perdu sa mère) se tenoit a la porte du sanctuaire, comme pour en défendre l'entrée. A l'arrivée des assassins, elle se jette aux pieds de Maur avec des cris lamentables, et les tenant embrassés, les baignant de ses larmes, elle demande grâce pour un enfant innocent. Peudant qu'elle se tenoit attachée au patrice, Jean saute dans le sanctuaire, détache de l'autel le jeune prince, lui arrache le bois de la croix qu'il pose sur la table sacrée, lui enlève les reliquaires qu'il se passe lui même au cou, et trainant l'enfant à la porte de l'église, il le dépouille, l'étend sur les degrés et l'égorge. Il fait ensuite porter son corps dans l'église de Saint-Côme et de Saint-Damien, ou on lui donne la sépulture. Basbacure, qui avoit pris la fuite, est bientôt atteint et massacré. Elie s'étoit chargé lui même de l'exécution la plus difficile ; c'étoit d'ôter la vie à Justinien, campé à Damatrys avec son armée. Il y marcha avec les troupes de Filépique. Dès qu'il fut a portée de se faire entendre : « Camarades " (s'écria t il)! je ne viens pas vous apporter la guerre, " mais le salut et la liberté. Séparez vous d'un monstre « odieux, altéré de votre sang sainsi que du nôtre, et « qui a juré de perdre le dernier des Romains. L'em-« percur vous promet sûrcté et récompense. Et vous, " Bulgares, dont il a payé les services en vous allant " attaquer contre la foi des traités, quittez cet ingrat, « ce perfide. Filépique notre maître, et des ce jour votre " allié fidèle, vous ouvre un libre passage par ses états. " Vous n'y trouverez que des amis. Recevez la parole et

· le sauf-conduit de l'empereur. » Il parloit encore, que les soldats de Justinien se mettoient en mouvement pour zejoindre à l'armée ennemie. Justinien, abandonné, ne songeoit qu'à fuir. Elie ne lui en donna pas le temps; il court à lui, le saisit par les cheveux, et lui coupe la tête, qu'il envoie sur-le-champ à Filépique. Après l'avoir donnée en spectacle à Constantinople, on la porta en Occident jusqu'à Rome, pour annoncer le commencement du nouveau règne. On reçut à Rome cette nouvelle vers la fin de janvier 712, trois mois après le retour du pape. Ainsi mourut Justinien 11, âgé de quarante-un ans; il en avoit régné six depuis son rétablissement au milieu du sang et du carnage. Il fut le dernier de la famille d'Héraclius qui avoit occupé le trône pendant la durée précise d'un siècle, dans la personne de six empereurs. Ce prince, faisant un mélange monstrueux de dévotion et de barbarie, fut le premier des empereurs qui fit graver sur ses monnoies l'image de Jésus-Christ.

Filépique, infecté dès l'enfance de l'erreur des monothélites, ne voulut point entrer dans le palais qu'on 319, 320. n'eût effacé l'image du sixième concile, peint sur les Cedr. p. 446, murs du vestibule. Trop fidèle à la parole qu'il avoit donnée au prétendu prophète, qui lui avoit prédit son Niceph. p. élévation à l'empire, il ne fit usage de son pouvoir que 51, 52. pur rétablir l'hérésie, que Constantin Pogonat avoit l. 22. proscrite. Il commença par chasser du siége de Con-1.6, c. 34. Mantinople et par renfermer dans un monastère le patiarche Cyrus, et mit à sa place le diacre Jean, que l'imbition rendit monothélite. Les hérétiques, qui se te-p. 96, 97, enoient cachés depuis le règne de Pogonat, pressoient Tempereur d'abolir la mémoire du sixième concile, qui Βaronius. les avoit condamnés. Ils étoient secondés par les flatteurs Oriens de cour, toujours zélés pour la religion du prince. p. 234. L'empereur n'eut pas de peine à se rendre à leurs in- ron. Hances. Il assembla les évêques d'Orient; et quoique les Murat. an-

Theoph. p.

Anast. in Constantino.

Paul. diac. Agathonis. Zon. t. 2,

Suidas,

nal. d'Ital.

brûler les actes.

1. h. p. 192, actes de ce faux concile aient été ensevelis avec Filépi-193 . que, en sorte qu'on ne sait ni le nombre des prélats qui le composèrent, ni ce qui se passa dans les diverses séances, on peut conjecturer qu'il fut très-nombreux, et qu'on n'y épargna nulle des voies irrégulières pour corrompre ou forcer les suffrages. Tout l'Orient devint monothélite, les siéges vacans surent remplis d'héréti- 1 ques, la crainte et l'intérêt firent même succomber les ¶ orthodoxes. Germain, évêque de Cyzique, et André de Crète, prélats renommés pour leur science et leur vertu, curent la foiblesse de céder au torrent : prévarication honteuse qu'ils effacèrent dans la suite par leurs larmes, et par leur fermeté héroïque à soutenir la discipline de l'Eglise contre les efforts de Léon. Il n'y eut qu'un petit nombre de prélats assez courageux pour braver l'exil et toutes les rigueurs de la persécution. L'empereur fit mettre dans les Diptyques les noms de Sergius et d'Honorius anathématisés dans le sixième concile, dont il st

> Dans cette apostasie presque universelle de l'Orient, l'Occident, moins exposé aux violences du prince, ferma toute entrée à l'hérésie. Filépique, triomphant du succès de son concile, écrivit au pape Constantin une lettre remplie de ses erreurs. Elle fut rejetée, et le zèle du l peuple romain en cette occasion approcha fort d'un soulèvement que la religion n'autorisa jamais. On déclars qu'on ne reconnoîtroit pas un empereur hérétique; qu'on ne recevroit ni ses lettres ni ses monnoies; que son portrait ne seroit point placé dans l'église selon l'usage; que son nom ne seroit pas prononcé à la messe. On fit peindre dans l'église de Saint-Pierre la représentation des six conciles généraux. Rome étoit alors gouvernée par des ducs nommés par l'exarque de Ravenne au nom de l'empereur : Christophe étoit revêtu de cette dignité. Eutychius ayant envoyé Pierre pour lui succéder, on prit les armes; Christophe se mit à la tête des

révoltés; on en vint aux mains dans la rue Sacrée; il en coûta la vie à vingt-cinq personnes de part et d'autre. Enfin le pape sépara les combattans par le moyen des prêtres qui se jetèrent à la traverse avec la croix et les Evangiles. A cette vue les catholiques se retirèrent, et aissèrent le champ de bataille au parti de Pierre, qui fut néanmoins obligé de sortir de Rome.

Félix, archevêque de Ravenne, sut le seul prélat orthodoxe qui éprouva de la part de l'empereur un traitement équitable. Aveuglé par ordre de Justinien, et relégué à Chersone, il avoit été compagnon d'exil de Bardane. Le prince lui permit de retourner à Ravenne. Il voulut même par ses libéralités le consoler des tourmens qu'il avoit endurés. Entre les présens qu'il lui fit doit une petite couronne d'or enrichie de pierreries d'un grand prix. Dans la suite Charlemagne, maître de Ravenne, ayant voulu savoir d'un marchand juif la vaeur de cette couronne, le Juif répondit que toutes les ichesses de la cathédrale de Ravenne ne pourroient la ayer. Elle disparut cent ans après sous l'archevêque leorge. Félix remonta sur son siége, quoiqu'il eût perdu usage de la vue. Il obtint du pape son absolution, en se oumettant à lui rendre les mêmes homniages qu'aoient rendus ses prédécesseurs, et il continua de méiter l'amour et le respect de son peuple par sa charité et par la sainteté de sa vie.

Quoique Terbel, roi des Bulgares, n'eût pas sujet l'aimer Justinien, cependant, comme il l'avoit rétabli sur le trône, il prit prétexte de sa mort pour faire des sourses sur les terres de l'empire. Il marcha vers l'entrée du Bosphore du côté de la mer Noire, et mettant tout le pays à feu et à sang il s'avança jusqu'au golfe de Céras. Sa marche fut si rapide, qu'on n'en fut avertià Constantinople que par l'incendie du faubourg de Syques. On y célébroit ce jour-là les noces d'un riche citoyen de la ville, et l'on y avoit transporté par le golfe une magni-

fique et nombreuse argenterie, avec tout l'appareil d'un festin somptueux. Tout fut la proie des Bulgares; ils firent un horrible massacre des conviés, et poursuivirent les suyards jusqu'a la porte Dorée. S'étendant ensuite dans toute la Thrace, ils la ravagèrent et retournèrent vers le Danube avec un butin immense, et un nombre infini de prisonniers. L'empereur, pour peupler et défendre ce qui restoit aux Romains dans la petite Arménie, y avoit fait passer des colonies de la grande Arménie, et les avoit logées dans Mélitine et dans les places d'alentour. Masalmas, le plus redoutable des généraux sarrasins de ce temps-là, bravant ces foibles remparts, pénétra dans le Pont, prit Amasée avec les châteaux des environs, et dépeupla ce pays. Il se jets ensuite dans la Lycaonie, ou, pillant toutes les villes. qui ne lui firent aucune résistance, il recueillit un butio inestimable.

1. 713. 4/145. p. rcan, p.

L'année suivante Abbas, autre chef des Sarrasins, Boph. p. prit Antioche de Pisidie. Cependant Filépique, insenmph. p. sible à tant de pertes, ne s'occupoit que de ses plaisirs. r. p. 448. Oisif au fond de son palais, livré aux plus infames de miscal. bauches, il enlevoit les ferriries à leurs maris, il forçoit n. 2. 2, les monastères, et arrachoit des autels les religieuses : dont il entendoit vanter la beauté. Sans action, sans mouvemens, sinon pour les festins et les fêtes, il dissipat en peu de mois la plus grande partie des meubles préf. , p. 176. cieux et des trésors accumulés par ses prédécesseurs, et ... surtout par le dernier prince; fruits malheureux de tante de rapines, et de confiscations injustes. Il s'énonçoit avesfacilité et avec grâce ; plein d'esprit et de connoissances 🚜 = ses discours respiroient la politique la plus saine et la j plus éclairée ; mais ses actions déshonoroient le trône et le rendoient méprisable à ses sujets. Le reclus qui lui: avoit prédit son élévation, lui avoit promis un règne long et heureux, s'il abolissoit les décrets du sixième concile. Mais au bout de dix-huit mois il se forma contre!

lui un complot qui le plongea dans un état plus triste que n'avoit été son exil. Le patrice George Buraphe, commandant des troupes de Phrygie, de Mysie et d'Hellespont, étoit alors en Thrace pour défendre cette province contre les incursions des Bulgares. De concert avec le patrice Théodore Myace, il prit la résolution de dépouiller Filépique d'un titre dont il étoit indigne. Il envoya à Constantinople un de ses officiers, homme hardi et entreprenant, nommé Rufus, avec quelques soldats, et lui ordonne de saisir la première occasion d'exécuter leur dessein. Elle ne tarda pas à se présenter. Le troisième de juin, veille de la Pentecôte, Filépique célébra le jour de sa naissance par des courses de chars dans le Cirque. Il traversa ensuite toute la ville à la tête d'une pompeuse cavalcade, au son de mille instrumens de musique. Après avoir pris le bain dans les thermes de Zeuxippe, il alla se mettre à table avec les premiers de sa cour, et but avec excès. Le repas étant fini, pendent qu'il dormoit prosondément, Rusus accourt au pahis, où tout étoit dans le désordre d'une fête tumul-Leuse. Chacun, sans songer au prince, ne s'occupoit me de ses propres plaisirs. Il pénètre sans obstacle jusm'à l'appartement de l'empereur, et, le trouvant sans ardes, ivre et enseveli dans le sommeil, il se saisit de mi. l'enveloppe d'un manteau, le transporte à l'Hipvodrome, sans être remarqué de personne, le prince hi-même, plofigé dans l'ivresse, ne s'apercevant pas de en enlèvement. Là, Rufus l'ayant enfermé dans le vesire de la faction verte, lui fait crever les yeux.

## LIVRE SOIXANTE-TROISIÈME.

## ANASTASE II. THÉODOSE III. LÉON, DIT L'ISAURIEN.

An. 713. Les gardes et les officiers du palais ne furent pas long Anast. in temps à s'apercevoir de l'absence de l'empereur. L Constantino. Theoph. p. bruit s'en étant répandu dans la ville, on le trouva sur 321, 327, et le soir dans le même-lieu où il avoit été traité si cruel-Cédr. p. 448, lement, détestant les auteurs de ses maux, et plus en-Niceph. p. core sa malheureuse ambition qui, après un éclat de Peroratio courte durée, le plongeoit dans d'affreuses ténèbres pour le reste de sa vie. Il avoit régné environ dix-sept mois Agathonis. Hist. mise. Sa chute ne produisit aucun mouvement à Constanti-Zon. t. 2, nople; il disparut sans être regretté, et rentra dans une Manas. p. si profonde obscurité, que l'histoire n'a pas même dei-**84**, 85. Glycas, p. gné nous apprendre ce qu'il devint après sa disgrées Le lendemain, jour de la Pentecôte, le peuple s'étant rendu en foule dans l'église de Sainte-Sophie, Arté chris. t. P. 235. mius, le premier secrétaire-d'état, universellement et timé pour son savoir et son expérience dans les affaires fut proclamé empereur. Il reçut la couronne des mais du patriarche, et prit le nom d'Anastase 11. Entre le soins qui l'occupèrent les premiers jours de son règne il crut devoir à sa propre sûreté et à celle de tous les son verains la punition de l'attentat commis contre se prédécesseur. Dès le samedi suivant, George et Thés dore subirent le même traitement qu'ils avoient co faire à leur maître. Ils furent ensuite transportés à Thef salonique pour y vivre en exil.

Le nouvel empereur avoit été constamment attaché à doctrine catholique; son élection rendit la liberté à Iglise. Dans le moment même qu'il fut couronné, les eques, le clergé et le peuple, assemblés dans Saintephie, s'écrièrent comme de concert : Nous embrasrs la foi du sixième concile; il est saint, il est œcu-'nique. L'empereur joignit sa voix à ces acclamations animes; il déclara qu'il soutiendroit de tout son pour l'ancienne croyance. Il rendit compte de ces pieux itimens au pape Constantin dans une lettre qu'il lui porter par le patrice Scolastique, son chambellan, mmé exarque de Ravenne, à la place d'Eutychius i fut rappelé. Cette nouvelle causa beaucoup de joie z orthodoxes, et replongea les hérétiques dans le sice et l'obscurité, d'où la faveur de Filépique les sit tirés. Le peuple de Rome, rassuré par ce témoiage authentique de la foi de l'empereur, consentit fin à recevoir pour duc Pierre, qui promit de soutenir la saine doctrine. Jean, patriarche de Constantiple, écrivit aussi au pape pour lui demander sa commuon, s'excusant de sa foiblesse, témoignant un sincère pentir, et prononçant anathème contre l'erreur des pnothélites.

Anastase, qui avoit rempli avec distinction les preiers emplois du ministère, étoit bien capable de faire choix judicieux de ses ministres. Il confia le soin des faires civiles à des personnes aussi intègres qu'éclaies, et il fit usage de la valeur et des talens militaires

Léon pour le commandement des troupes. Il est mps de faire connoître ce personnage célèbre dont un droite politique se frayoit dès-lors insensiblement un temin à l'empire. Il naquit en Isaurie, de parens unvres et obscurs qui le nommèrent Conon. La misère ayant fait sortir de leur pays, ils allèrent s'établir l'Thrace, dans la ville de Mésembrie, où ils gagnèrent relque bien à faire commerce de bestiaux. Conon, ayant

pris le parti des armes, se fit appeler Léon. Il servoit simple soldat dans l'armée de Justinien, lorsque ce prince alla faire la guerre aux Bulgares. Comme l'armée manquoit de vivres, il engagea son père à lui envoyer cinq cents moutons, dont il fit présent à l'empereur. Léon étoit bien fait et d'une taille avantageuse. Justinien, charmé de son zèle et de sa figure, le mit au nombre de ses gardes, et l'avança en peu de temps aux premiers grades de la milice. Une fortune si rapide excita l'envie; on l'accusa de porter ses vues ambitieuses jusqu'au trône; mais d'exactes informations ne laissèrent à ses accusateurs que la confusion de la calomnie.

Il en resta cependant quelque impression dans l'esprit de Justinien. Le mérite de Léon suffisoit pour le rendre suspect à ce méchant prince, qui résolut de l'éloigner. Il prit occasion de la révolte des Ahasges, des Lazes et des Ihériens, que la dureté et l'avarice des gouverneurs avoient portés à secouer le joug de l'empire Il le chargea d'exciter les Alains à faire la guerre à ces, peuples, et lui mit entre les mains une grande somme d'argent pour y réussir. La ville de Phase étoit des [ meurée fidèle; Léon y laissa cet argent en dépôt, à dessein d'en faire venir ce qu'il croiroit nécessaire, selos la disposition des esprits. Justinien, l'ayant appris, crut, avoir trouvé un moyen de perdre Léon en le mettant hors d'état d'exécuter les promesses qu'il auroit faites aux barbares; il fit enlever le trésor. Mais Léon n'est besoin que de paroles pour engager les Alains à marches contre les Abasges. Ils entrèrent donc sur leurs terreset firent de grands ravages. Les Abasges, alarmés de cette irruption soudaine, députèrent aux Alains pour réclamer leur ancienne alliance, leur offrant six milles pièces d'or s'ils vouloient leur mettre entre les mains ce coc rupteur perfide qui venoit désunir des peuples amis, troubler la paix qui régnoit dans leurs montagnes. Le Alains reçurent l'argent, et promirent de leur livres

le député romain à un jour marqué. Ce n'étoit qu'une feinte; ils étoient convenus avec Léon de ce qu'ils vou-loient faire. Le jour étant arrivé, les Abasges vinrent en grand nombre, et emmenèrent Léon chargé de chaînes. A peine furent-ils engagés dans les gorges des montagnes, que les Alains postés en embuscade fondent sur enx, délivrent Léon, qui, se mettant à leur tête, enveloppe toute l'escorte, la fait prisonnière, pénètre dans le pays, et met tout à feu et à sang.

Cepeudant un corps de troupes romaines ayant passé de l'Arménie dans la Lazique, assiégeoit Archéopolis: mais un plus grand corps de Sarrasins, étant accouru au \*cours, obligea les Romains de lever le siége en désordre et de regagner le Phase. Deux cents Romains, auxmels les Sarrasins avoient coupé le chemin, se réfugiètent au pied du Caucase. Léon, l'ayant appris, crut y rouver toute l'armée; et prenant avec lui cinquante lains, il traverse au mois de mai les neiges de ces afreuses montagnes. Etonné de n'y voir qu'une poignée le Romains, il apprit que l'armée avoit pris la fuite, t que tous les passages étoient fermés d'un côté par les Masges, de l'autre par les Sarrasins. Il ne restoit qu'un hemin, qui conduisoit dans l'Apsilie, dont les peuples l'avoient point pris de part à la révolte de leurs voisins. Le pays avoit des ports sur le Pont-Euxin, d'où Léon pouvoit passer sur les terres de l'empire. Mais ce chemin même étoit fermé par la forteresse de Sidère, qu'ocmpoient les Sarrasins. Léon envoya demander passage en commandant nommé Pharasmane. Le Sarrasin Fayant refusé, il résolut d'attaquer la place, quoiqu'il Weût à sa suite que deux cent cinquante hommes. Mais secours inespéré releva son courage. Marin, un des Principaux habitans de l'Apsilie, vint le joindre avec iois cents soldats; et Pharasmane, croyant que c'étoit détachement de l'armée romaine qui revenoit tout intière sur ses pas, demanda à capituler. Léon étoit

trop ambitieux pour être esclave de sa parole. Il promi tout, et ne tint rien. Il pilla la sorteresse, mit le aux maisons, rasa les murailles, et gagna l'Apsilie, de les habitans lui rendirent de grands honneurs. Là, s'éta embarqué, il entra dans le port de Trébisonde, et n vint par terre à Constantinople. Anastase, qui régne alors, le nomma commandant général des troupes l'Orient.

An. 714. Theoph. p. 321, 322. Niceph. p. **32,33.** l. 20.

Les Sarrasins continuoient leurs ravages. Mouslind pilloit la Galatie, et le calife faisoit de grands armi Cedr. p. 449 mens de terre et de mer, qui menaçoient Constant nople. L'empereur lui envoya le patrice Daniel, en a Hist. misc. parence pour traiter de paix, mais en effet pour pre dre connoissance de ses desseins et de ses forces. Sur rapport que fit Daniel à son retour, Anastase jugea qui n'avoit pas de temps à perdre. Il fit publier un édit q enjoignoit aux habitans de se pourvoir de vivres po trois ans, chacun dans sa famille. Ceux qui n'étoid pas en état de faire cette dépense, eurent ordre de sort de la ville. Il nomma des inspecteurs pour présider at différens ouvrages. On construisit des barques et de vaisseaux de course; on répara les murs du côté de mer; on les garnit de pierres et de machines de toute pèce. Les greniers publics furent remplis de toutes sorte de grains, on prit les précautions nécessaires pour d procurer la conservation.

Fleury, hist. art. 26.

An. 715.

Pendant qu'Anastase s'occupoit de ces soins, le pe Theoph. p. triarche Jean mourut, ou, selon d'autres, fut déposé ; Cedr. p. 449. qui paroît moins vraisemblable. Jean, engagé d'abol dans l'hérésie, avoit expié son crime par une rétract Zon. t. 2, tion éclatante : dans le temps même du couronneme Pagiad Ba. d'Anastase, il avoit déclaré, avec les autres évêques, qu' Petau ad Ni. embrassoit la doctrine du sixième concile. Il étoit ent ceph. p. 81. dans la communion du pape Constantin; en un mot, ecclés. 1.41, n'étoit pas plus coupable que Germain, qui fut son suc cesseur. Germain, évêque de Cyzique, se distingué r sa science et par sa vertu. Mais la mort de son père, Oriens quel Constantin Pogonat avoit ôté la vie, et le cruel p. 255. hitement qu'il en avoit reçu lui - même, lui inspiient de l'éloignement pour les décrets du sixième con-Le convoqué par ce prince. Il étoit devenu monothélite ir ressentiment ; il rentra par un sincère repentir dans sein de l'Eglise catholique. Après la mort de Jean il at transféré du siége de Cyzique à celui de Constantiople par le suffrage unanime du clergé, du sénat et du cuple. Le décret de la translation, qui portoit une sorte dispense de la loi générale, établie par les canons, t fait en présence de Michel, apocrisiaire de l'église maine et de plusieurs évêques.

L'intelligence d'Anastase, son amour pour le travail, Elmacin. l. détachement de tous les plaisirs, commençoient à 1, c. 13. tablir les affaires de l'état : on respiroit enfin après 322, 323. ne longue tyrannie; et si l'empire eût pu être retenu Niceph. p. r le penchant de sa ruine, s'il lui eût été possible de 33, 34. eprendre ses forces et de réparer ses pertes, il auroit l. 20, 21. ouvé dans la prudence de ce prince une ressource as- Greg. 11. rée. Mais, par le mauvais gouvernement des précédens Paul. diac. mpereurs, l'esprit des peuples avoit contracté des ma- Manas. p. dies incurables, dont la plus mortelle étoit de ne pou- 84, 85. tir sonffrir de remèdes. Anastase méritoit de régner p. 98, 99. ng-temps; mais ses sujets n'étoient pas dignes de jouir 280. fun règne, si sage et si modéré. Après deux ans de reps, ils s'ennuyèrent de leur bonheur. Le calife Oualid Pagi ad Baeit mort au commencement de cette année 715. Sous M. de Guirègne, les Sarrasins avoient poussé leurs conquêtes gnes, hist. ns le Maouerennahar; ils s'étoient emparés du Sogd, 1, p. 326. Bukara, de Fargana, de Bagrasa, de Samarcand. Charisme étoit devenu leur tributaire. Ils avoient crté leurs armes jusqu'au bord de Sihon, qui est l'an-Lien Jaxarte. D'un autre côté ils avoient pénétré dans Inde, et tous les bords de l'Indus reconnoissoient leur empire. Ils s'étendoient aussi vers l'Occident; leur gé-

Theop. p.

trop ambitieux pour être esclave de sa parole. Il promit tout, et ne tint rien. Il pilla la forteresse, mit le seu aux maisons, rasa les murailles, et gagna l'Apsilie, dont les habitans lui rendirent de grands honneurs. Là, s'étant embarqué, il entra dans le port de Trébisonde, et revint par terre à Constantinople. Anastase, qui régnoit alors, le nomma commandant général des troupes de l'Orient.

An. 714. Theoph. p. 321, 322. Niceph. p. **3**2, 33. *l.* 20.

Les Sarrasins continuoient leurs ravages. Mouslima pilloit la Galatie, et le calife faisoit de grands arme-Cedr. p. 449. mens de terre et de mer, qui menaçoient Constantinople. L'empereur lui envoya le patrice Daniel, en ap-Hist. misc. parence pour traiter de paix, mais en effet pour prendre connoissance de ses desseins et de ses forces. Sur le rapport que fit Daniel à son retour, Anastase jugea qu'il n'avoit pas de temps à perdre. Il fit publier un édit qui enjoignoit aux habitans de se pourvoir de vivres pour trois ans, chacun dans sa famille. Ceux qui n'étoient pas en état de faire cette dépense, eurent ordre de sortir de la ville. Il nomma des inspecteurs pour présider aux dissérens ouvrages. On construisit des barques et des vaisseaux de course ; on répara les murs du côté de la ; mer ; on les garnit de pierres et de machines de toute espèce. Les greniers publics furent remplis de toutes sortes de grains, on prit les précautions nécessaires pour en la procurer la conservation.

An. 715. art. 26.

Pendant qu'Anastase s'occupoit de ces soins, le pa-Theoph. p. triarche Jean mourut, ou, selon d'autres, fut déposé, ce Cedr. p. 449. qui paroît moins vraisemblable. Jean, engagé d'abord dans l'hérésie, avoit expié son crime par une rétracta-Zon. t. 2, tion éclatante : dans le temps même du couronnement & Pagi ad Ba. d'Anastase, il avoit déclaré, avec les autres évêques, qu'il Petau ad Ni. embrassoit la doctrine du sixième concile. Il étoit entré ceph. p. 81. dans la communion du pape Constantin ; en un mot, il ecclés. 1.41, n'étoit pas plus coupable que Germain, qui fut son successeur. Germain, évêque de Cyzique, se distinguoit par sa science et par sa vertu. Mais la mort de son père, Oriens auquel Constantin Pogonat avoit ôté la vie, et le cruel christ. 1. 1. p. 255.

traitement qu'il en avoit reçu lui - même, lui inspiroient de l'éloignement pour les décrets du sixième concile convoqué par ce prince. Il étoit devenu monothélite par ressentiment; il rentra par un sincère repentir dans le sein de l'Eglise catholique. Après la mort de Jean il fut transféré du siége de Cyzique à celui de Constantinople par le suffrage unanime du clergé, du sénat et du peuple. Le décret de la translation, qui portoit une sorte de dispense de la loi générale, établie par les canons, fut fait en présence de Michel, apocrisiaire de l'église romaine et de plusieurs évêques.

L'intelligence d'Anastase, son amour pour le travail, Elmacin. l. son détachement de tous les plaisirs, commençoient à 1, c. 13. Theop. p. rétablir les affaires de l'état: on respiroit enfin après 322, 323. Cedr. p. 449. une longue tyrannie; et si l'empire eût pu être retenu Niceph. p. sur le penchant de sa ruine, s'il lui eût été possible de 33, 34. Hist. miscel. reprendre ses forces et de réparer ses pertes, il auroit 1.20, 21. trouvé dans la prudence de ce prince une ressource as- Greg. 11. Anast. in surée. Mais, par le mauvais gouvernement des précédens, Paul. diac. 1. 6, c. 36. empereurs, l'esprit des peuples avoit contracté des ma- Manas. p. 84,85. ladies incurables, dont la plus mortelle étoit de ne pou-Zon. t. 2, voir souffrir de remèdes. Anastase méritoit de régner P. 98, 99. Glycus, p. long-temps; mais ses sujets n'étoient pas dignes de jouir 280. d'un règne, si sage et si modéré. Après deux ans de re- Joël. p. 176, pos, ils s'ennuyèrent de leur bonheur. Le calife Oualid Pagi ad Baétoit mort au commencement de cette année 715. Sous M. de Guison règne, les Sarrasins avoient poussé leurs conquêtes gnes, hist. dans le Maouerennahar; ils s'étoient emparés du Sogd, 1, p. 326. de Bukara, de Fargana, de Bagrasa, de Samarcand. Le Charisme étoit devenu leur tributaire. Ils avoient porté leurs armes jusqu'au bord de Sihon, qui est l'ancien Jaxarte. D'un autre côté ils avoient pénétré dans l'Inde, et tous les bords de l'Indus reconnoissoient leur empire. Ils s'étendoient aussi vers l'Occident; leur général Abou-Ommia s'étoit rendu maître d'une partie de l'île de Crète. Soliman prit la place de son frère Oualid. Non moins ambitieux, et encore plus brave, il suivit avec une nouvelle ardeur le projet que son frère avoit formé d'attaquer le cœur de l'empire et de planter l'étendard de Mahomet sur les murs de la capitale. Dans ce dessein, il fit abattre des forêts entières sur le mont Liban pour construire une nombreuse flotte: on portoit ces arbres au bord de la mer, où l'on en faisoit de grands amas, pour les transporter ensuite dans le port d'Alexandrie. L'empereur résolut de détruire cet armement, avant même que les vaisseaux fussent construits. Il choisit les bâtimens les plus légers de sa flotte; il les chargea de troupes, et leur assigna pour rendezvous l'île de Rhodes, d'où ils devoient gagner les côtes de Phénicie, et mettre le feu aux bois de construction entassés sur les rivages. Il confia la conduite de cette expédition à un chef, qui, par son état, n'étoit destiné qu'au service de l'Eglise, mais que son génie rendoit également propre aux emplois civils et militaires. C'étoit Jean, en même temps diacre de Sainte-Sophie, et grand trésorier de l'empire. La barbarie et l'ignorance qui croissoient de jour en jour, commençoient à confondre les fonctions séculières avec le ministère ecclésiastique. On voit alors, et on vit encore long-temps après, tant en Occident qu'en Orient, plusieurs exemples de clercs portant les armes.

La flotte se trouvant rassemblée dans le port de Rhodes, et tout étant prêt pour le départ, Jean ordonnoit de mettre à la voile, lorsque quelques mutins, mécontent du traitement qu'ils recevoient de l'empereur, refusent d'obéir, et soulèvent avec eux les troupes de Phrygie, de Mysie et d'Hellespont. Comme le général s'efforçoit de les faire rentrer dans le devoir, ils se jettent sur lui et le massacrent. Aussitôt la flotte se disperse; les autres reprennent le chemin de leur pays; mais les rebelles,

s ensemble, font voile vers Constantinople. Arrivés ert d'Adramytte en Mysie, ils y rencontrent un ne du pays nommé Theodose, simple receveur des s, et d'ailleurs sans talens, sans expérience. Réde ne plus reconnoître Anastase, et voulant avoir r tête un fantôme d'empereur, ils lui offrent la nne impériale, et le pressent de l'accepter. Théoeffrayé d'une proposition si bizarre, s'échappe de mains et va se cacher dans les montagnes voisines. : cherche, on découvre sa retraite, on le force de sser couronner. Au premier bruit de cette révolte, ase laisse une partie de ses troupes et le reste de te à la défense de Constantinople; pour lui, il se à Nicée, à dessein d'y rassembler les forces de . Les rebelles font des soldats de tout ce qu'ils trousur leur route; ils s'emparent des vaisseaux marls de toute forme et de toute grandeur, et se rendent rre et par mer à Chrysopolis.

astantinople, affectionnée à son prince, ne voulut Am. 716. dre à aucune de leurs propositions. Pendant six les deux flottes, à peu près égales en forces, res-: en présence l'une de l'autre; celle de l'empereur dant l'approche de la ville, celle des révoltés faisant ins efforts pour s'ouvrir un passage. C'étoient tous urs de petits combats, mais sans aucune bataille ve. Enfin, au mois de janvier 716, la flotte impélasse de tenir la mer si long-temps, s'étant retirée le port pour s'y rafraîchir, celle de Théodose pro-2 la nuit suivante pour passer au rivage de Thrace. roupes y débarquèrent, et marchant le long du de Céras, elles gagnèrent le mur de Blaquernes. ques habitans, corrompus par l'argent des rebelles, ayant ouvert une porte, ils se jettent en foule dans le, mettent le feu aux maisons, et à la lueur de endie ils pillent et les palais et les églises. Cepen-Anastase, retiré à Nicée, y étoit assiégé par une

partie des rebelles. Il en sortit avec ce qu'il avoit ramassé de troupes, et livra une grande bataille, dans laquelle il fut vaincu, avec perte de sept mille hommes. Obligé de se renfermer dans la ville, il attendoit le succès de l'attaque de Constantinople, qui devoit décider de son sort. La vue de ses amis et du patriarche Germain qu'on lui présenta chargés de fers devant les murs de Nicée, lui apprit que sa capitale étoit au pouvoir des rebelles, et lui fit perdre toute espérance. Ainsi, sans s'opiniâtrer contre la sortune, il tira parole des assiégeans qu'on lui laisseroit la vie, qu'on épargneroit ses amis et le patriarche, qu'on les rétabliroit dans leurs biens et dans leurs dignités. Aussitôt, ayant pris l'habit monastique, il se sit conduire à Théodose, qui lui confirma par serment tout ce qui lui avoit été promis. Selon la mauvaise coutume de ce temps-là, on lui conféra la prêtrise, et il fut relégué à Thessalonique. Il avoit régné deux ans et demi.

Théodose, dépourvu des talens nécessaires dans un étal Theoph. p. 323; et seqq. pour lequel il n'étoit pas né, n'avoit que les vertus d'un Cedr. p. 449, particulier. Il étoit pieux et attaché à la doctrine catho-Niceph. p. lique. Il rétablit dans le palais l'image du sixième concile, 34. Hist. miscel. que Filépique avoit fait effacer. Il fit la paix avec les Bulgares, mais à des conditions fort désavantageuses. *l.* 20, 21. Zon. t. 2, p. 99, 101. Il leur abandonna une partie de la Thrace, s'engages Manas. p. à leur fournir tous les ans des étoffes et des peaux teintes Joël. p. 177. en écarlate, jusqu'à la sonme de trente livres pesant Glycas, p. d'or; d'ailleurs ce ne fut pendant son règne que con-Anast. in fusion et que désordre. Tandis que les frontières de Greg. 11. Paul. diuc. l'empire étoient en proie aux Sarrasins, l'intérieur tom-1. 6, c. 36.
Pugi ad Ba. boit dans une léthargie universelle. L'étude des lettres, la discipline militaire, qui dépérissoient également depuis Du Cange, discipline infittante, qui depertissionent eganement de Gloss. græc. long-temps, furent presque entièrement anéanties. Les voce Xpuré- mœurs se corrompirent de plus en plus; et, pour opéres ypapos. tant de maux, il ne fallut que l'espace d'un an, qui su toute la durée de son règne. Léon, commandant des troupes d'Orient, refusa de le reconnoître; il prit les armes, en apparence pour soutenir le parti d'Anastase, quoique détrôné et exilé: mais son véritable dessein étoit de s'élever lui-même à l'empire. Il s'en croyoit plus digne, et il l'étoit en effet. Il fut secondé dans son projet par Artabaze, Arménien, commandant des troupes d'Arménie, auquel il promit en mariage sa fille Aune, et la dignité de curopalate.

Les Sarrasins contribuèrent eux-mêmes à son élévation. Sa fortune lui donna leur suffrage; et, par un effet singulier et bizarre, ce suffrage entraîna celui de tout l'empire. Mouslima, frère du calife Soliman, marchoit en Asie avec une armée formidable, qu'il partagea en trois corps; il en donna un à Omar, qui prit la route de la mer; l'autre à un lieutenant nommé Soliman, comme le calife. Mouslima, à la tête du troisième corps, suivoit ce dernier à la distance de plusieurs journées. Soliman campa devant Amorium en Galatie. Cette ville, quoique dépourvue de garnison, pouvoit faire une longue résistance à cause de ses fortifications et du courage de ses habitans. Le Sarrasin, informé du refus que faisoit Léon de se soumettre à Théodose, et des forces qu'il avoit en main, résolut d'augmenter les troubles que cette division jetoit dans l'empire. Il écrivit à Léon en ces termes: Nous savons que vous méritez la couronne; venez nous trouver, nous vous aiderons à l'obtenir, et nous conviendrons ensemble d'une paix avantageuse aux deux nations. Léon répondit qu'il ne pouvoit concilier ces offres pacifiques avec le siége d'Amorium. Soliman lui envoya promettre avec serment que, dès qu'il seroit arrivé, les Sarrasins leveroient le siége, et qu'il trouveroit dans leur camp une entière sûreté pour sa personne et pour son escorte. Léon, aussi hardi que doit l'être un ambitieux, part aussitôt avec trois cents cavaliers. Les Sarrasins, pour lui faire honneur, l'attendoient sous les armes : dès qu'ils l'aperçoivent, ils vont en bataille au-devant de lui jusqu'à cinq cents pas de leur camp, et ils le saluent du nom d'empereur. Au bruit de cette proclamation, à la vue des honneurs que les Sarrasins rendoient à Léon, les habitans d'Amorium, assemblés sur leurs remparts, sont saisis d'une sorte d'enthousiasme; la ville assiégée devient l'écho des ennemit; on s'écrie de toutes parts, Léon empereur!

Il s'agissoit de dresser les articles du traité de paix. Léon voulut camper séparément avec sa troupe, et pendant trois jours il ne cessa d'aller conférer avec le général sarrasin. Cependant le siége continuoit contre la parole donnée, et Léon sut averti qu'on vouloit le retenir, et que trois mille cavaliers étoient commandés pour lui couper la retraite. Il craignoit que, dès qu'il disparoîtroit, Amorium ne se rendît aux ennemis. Il trouva moyen de faire venir secrètement l'évêque, qu'il exhorta d'entretenir le courage des habitans, et de leur promettre une prompte délivrance. Il sut assez heureux pour faire évader le prélat, dont les Sarrasins avoient appris la sortie. Mouslima approchoit, et Léon, pour se tirer des mains des musulmans, déclara que, ne ponvant s'accorder avec Soliman, il alloit traiter avec le général. Il partit suivi de ses trois cents cavaliers; et afin qu'il. ne pût s'échapper, on le fit accompagner d'une escorte beaucoup plus forte que la sienne. Dès qu'il fut hors de la vue du camp, il crie à sa troupe: Camarades, chargeons ces infidèles; Dieu combattra pour nous. En même temps il tourne avec sa troupe sur les Sarrasins, et leur présente le bout de sa pique. Ceux-ci, saisis d'étonnement, demeurent immobiles, et ne reviennent de leur surprise que lorsque Léon, suyant à toute bride avec ses cavaliers, étoit déjà si loin qu'il n'étoit plus, temps de le poursuivre. Ils retournent à leur camp cot 🏭 verts de honte. A leur arrivée, les officiers et les soldats se mutinent contre Soliman, et s'écrient tout d'une voix : Que faisons-nous ici devant des murailles? que

rons-nous les campagnes, où nous trouverions un butin? Ils abattent leurs tentes et se dispersent. qui avoit regagné le gros de son armée, appreeur retraite, et craignant que Mouslima ne vînt uer le siége, envoya promptement Nicétas avec oupes pour défendre Amorium, et lui donna l'en faire sortir les femmes et les enfans; ensuite, entant pas assez de forces pour combattre les Sar-, il se retira en Pisidie.

ıslima, n'espérant plus se rendre maître d'Amo- An. 717. tourna d'un autre côté, et marcha en Cappadoce, trouva tous les peuples disposés à se soumettre que d'éprouver la force de ses armes. Il tâcha de r la négociation avec Léon, et de l'attirer à son Léon l'amusa par des lettres et des députés, juse qu'il se sentît assez éloigné pour n'avoir rien à re de sa part. Enfin l'hiver obligea les Sarrasins endre des quartiers. Mouslima se rapprocha de ygie, et Omar se cantonna en Cilicie, où il lébarqué. Alors Léon, résolu de pousser sa foret de se faire couronner à Constantinople, s'ajusqu'à Nicomédie. Dans cette marche il renconfils de Théodose, qui venoit le combattre à la es troupes de la garde et des officiers du palaistoire ne balança pas; le jeune prince fut battu prisonnier. Léon marcha ensuite à Chrysopolis. ose, qui n'avoit accepté l'empire que par force, ort disposé à le quitter sans regret : ainsi il n'eut e peine à se rendre aux prières du sénat, qui avoit vé son incapacité. Le patriarche lui porta parole, part de Léon, qu'on lui laisseroit la vie, ainsi a famille, avec la jouissance des biens qu'il posavant que d'être empereur. On exigea seulement qu'il s'engageât dans le clergé avec son fils. Léon par la porte Dorée, et sut reçu dans la ville avec oup de magnificence et de joie. On le conduisit à

Sainte-Sophie, où il fut couronné le 25 mars 717 par le patriarche, qui lui fit auparavant jurer qu'il maintiendroit la foi de l'Eglise. Théodose vécut tranquillement à Ephèse. Le reste de sa vie fut partagé entre les œuvres de piété et une occupation dont il étoit sans doute plus capable que de gouverner un empire : c'étoit d'écrire en lettres d'or les livres des Evangiles et des offices de l'église, selon l'usage de ce temps-là. Il fut enterré dans l'église de Saint-Philippe. Son épitaphe, la plus courte qui ait jamais été lue sur un monument, donne l'idée d'un philosophe vraiment chrétien : il défendit d'y graver autre chose que ce mot, santé, pour faire entendre sans doute que la mort est pour un chrétien la guérison de toutes les maladies du corps et de l'âme. Les Grecs, qui avoient méprisé son gouvernement, honorèrent sa mémoire ; ils lui attribuèrent après sa mort plusieurs miracles.

Anast. in Joan. vii , et Greg. 11.

nap. l. A, c.

Ital. hist. p. 479, 480.

Avant que de commencer le récit des événemens d'un règne long et mémorable, je crois devoir raconter en Paul. diac. peu de mots ce qui s'étoit passé de plus remarquable en 45, 44, 58. Italie depuis quelques années. Aripert 11, fils et succes-*Pagi ad Ba-* seur de Rambert, s'étoit d'abord soutenu par des meur-Giann. hist. tres sur le trône que son père avoit usurpé. Il ne sut 12; L. 5, a. cruel qu'autant qu'il eut intérêt de l'être. Sa puissance Murat. an- une fois affermie, il devint un roi juste et bienfaisant nal. mal. t. Il rendit a l'église romaine le patrimoine des Alpes 4, p. 224, cottiennes, dont les Lombards s'étoient depuis long-Anemani, temps emparés. Quelques auteurs, pour faire remonter corpt. 1. 2, le plus baut qu'ils peuvent la puissance des papes, ont mal a propos prétendu que ce prince fit présent " l'Eglise de cette province entière, qui est aujourd'hui le Piémont, et qui s'étendoit jusqu'a Gênes. C'est à 🔄 générosité de nos rois que les papes sont redevables de leur souveraineté temporelle. Jusqu'à l'épin, roi France, ils ne possédèrent que des terres, des maisons de des sermes, des cens et rentes; ce qui se nommont

drimoines, à l'imitation des biens-fonds que les paruliers héritent de leurs ancêtres. L'église de Rome oit de ces patrimoines en Italie, en Sicile, en Dalatie, en France, et jusqu'en Afrique. C'étoient des mations de princes ou de riches particuliers. On disibuoit aux pauvres une bonne partie de ces revenus; reste étoit employé à l'entretien de l'église. Les itres églises en possédoient aussi; et ces patrimoines renoient le nom de leur saint patron, de saint Pserre Rome, de saint Ambroise à Milan. Les princes dans s états desquels ils étoient renfermés jouissoient sur s biens des mêmes droits que sur les autres biens de urs sujets, et ils furent attentifs à réprimer les tentaves des ecclésiastiques, toujours ardens à se soustraire la juridiction séculière. Le pape saint Grégoire le and arrêta lui-même, par la menace de l'excommuication, les entreprises que les directeurs du patrioine de saint Pierre faisoient contre les droits du ince et contre l'autorité des magistrats. C'est par reur ou par un faux zèle que les écrivains des temps stérieurs ont confondu la province avec le patrioine. En 712, Ansprand, secondé des Bavarois, remmença la guerre; et, Aripert s'étant noyé dans le ésin, il monta sur le trône, et mourut trois mois rès. La nation, qui regrettoit ses grandes qualités, péra les voir revivre dans Liutprand son fils. Elle choisit pour roi, et ne sut pas trompée dans son tente. Liutprand sut le prince le plus accompli ai eût jamais régné en Lombardie. Prudent, pénéant, ami de la paix, et plein de valeur dans la uerre, il comptoit encore plus sur la conduite des néociations que sur la force des armes. Clément, chaste, nieux. libéral, il n'avoit aucune connoissance des lettres: mais une heureuse nature et la droiture de son eprit le mettoient au-dessus des philosophes. Il mainliutson peuple dans l'abondance (il le contint dans les

bornes du devoir par de sages lois. On ne peut lui reprocher que l'ambition d'agrandir ses états, qui lui fit quelquesois oublier les règles d'une scrupuleuse probité. Il reprit de nouveau sur l'église de Rome le patrimoine des Alpes cottiennes; mais, touché des remontrances du pape Grégoire 11, il les rendit au saint-siège, et confirma la restitution faite par Aripert.

Grégoire égaloit Liutprand en grandeur d'âme et en génie; il le surpassoit en science et en vertu. Après qu'il eut fait connoître son habileté dans la conférence du pape Constantin avec Justinien 11, il fut élu pape le 19 mai 715. Son gouvernement, qui sut de seize ans, est un modèle de politique chrétienue. Placé entre Liutprand, qui le flattoit pour étendre ses états aux dépens de l'empire, et l'empereur Léon, dont il ne recevoit que de mauvais traitemens, toujours ferme dans son devoir, sa prudence servit de barrière aux entreprises des Lombards, et de défense à l'empire. Faroald, duc de Spolette, venoit de surprendre Classe, qui fai- ! soit partie de la ville de Ravenne; l'exarque Scolastique avoit obtenu de Liutprand qu'elle lui fût rendue. Mais l'autorité de roi des Lombards n'étoit pas assez forte pour faire quitter prise à Romuald 11, duc de \* Bénévent, dont la puissance étoit presque égale à celle du monarque. Ce duc s'étoit emparé du château de Ma Cumes, qui dépendoit du duché de Naples appartenant à l'empereur. En vain le pape exhorta Romuald à retirer ses troupes, lui offrant de le dédonimager de la restitution, et le menaçant de la colère de Dieu, s'il ne réparoit pas cette injustice. Comme le duc étoit sourd à ces remontrances, Grégoire, à force de prières et de reproches, vint à bout de réveiller l'indolence de Jean, duc de Naples, qui avoit laissé prendre cette place. If l'éclaira de ses avis, et dressa lui-même le plan de l'expédition. Jean attaqua le château pendant la nuit, et la prit par escalade. Trois cents Lombards y furent tud

avec le commandant. Les autres, au nombre de cinq cents, furent faits prisonniers, et conduits à Naples. Comme Romuald se préparoit à tirer vengeance de cet échec, le pape, pour étouffer toute semence de guerre, voulut bien lui donner les soixante-dix livres d'or qu'il lui avoit d'abord offertes pour la restitution. Le caractère de Liutprand lui faisant craindre quelque entreprise sur la ville de Rome, il en sit réparer les murs. Tel étoit le pape Grégoire 11, auquel Léon envoya sa profession de foi dès qu'il fut couronné empereur. Le pape lui répondit qu'il l'embrassoit avec tendresse, comme fils de l'Eglise, qu'il le recevoit avec joie dans sa communion, et qu'il lui procureroit l'amitié de tous les princes d'Occident. Les images de Léon furent reçues à Rome avec le respect dû au souverain. Le pape les envoya même aux princes chrétiens, qui, à la recommandation du chef de l'Eglise, les accueillirent avec honneur.

Dans le printemps de cette année, 717, le Tibre se déborda, et fit beaucoup de dégât dans Rome et dans les Greg. 11. lieux d'alentour. Les eaux inondèrent toute la ville, s'é-l. 6, c. 36. levèrent en plusieurs endroits au-dessus des murailles, Scot. chron. et s'étendirent au loin dans la campagne, abattant les maisons, déracinant les arbres, emportant toutes les productions de la terre. Le fleuve ne rentra dans son lit qu'au bout de neuf jours. La piété et la charité de Gré-Roire s'empressèrent à fléchir la colère de Dieu par ses prières, et à réparer le dommage par ses aumônes.

. Tout l'empire attendoit beaucoup du nouvel empe- Theoph.p. reur. Il avoit déjà donné des preuves d'un courage in- 527, 531 et trépide. Il signala le commencement de son règne par Cedr. p. 450, Phéroïque valeur et par la sage conduite qu'il montra Niceph. p. délivrant Constantinople assiégée, et en repoussant 34, 35, 36. les opiniâtres efforts d'un redoutable ennemi. Mouslima, p. 101, 102. outré de dépit d'avoir contribué à l'élévation de Léon Greg. 11. ans en tirer aucun fruit, résolut d'aller reprendre, au Hist. miscel. milieu de son palais, celui qui lui avoit échappé en Ga-, Paul. diac.

Marian. Sigeb. chr.

1.6, c. 47.

Elmacin. c. latie par son adresse et par son courage. Il marcha vers Menca 11.

Abulfarage. le Bosphore, et donna ordre à Soliman de venir le joindre avec la flotte devant Abyde. Il se rendit en chemin Menol. Ba- maître de Pergame. L'histoire raconte à cette occasion oil. ad 15. un de ces traits affreux dont une superstition aussi aven-

sex atatibus.

10G.

Boda de gle qu'inhumaine a donné plusieurs exemples. L'igno-Gretser obs. rance avoit fait croître le nombre des magiciens dans in Codin. de l'empire, et la crédulité dans l'esprit des peuples. A la peroff: 1.3, c. sussion d'un de ces imposteurs, les habitans de Pergame Pagi ad Ba- en état de porter les armes éventrèrent une femme en-Assemani, ceinte, firent bouillir dans l'eau les chairs de l'enfant, bibl. orient.

2. 2. p. 105, et trempèrent leurs mains droites dans le bassin sacrilége. Mais cet abominable sortilége, qui, selon le magicien, devoit leur donner une force invincible, fit un esset tout contraire. L'horreur d'un pareil crime engourdit leurs bras, et ils ne furent capables d'aucune résistance. Mouslima s'arrêta près d'Abyde, où il trouva sa flotte, sur laquelle il fit passer ses troupes dans la Chersonèse. Ayant ordonné à Soliman de continuer sa route par mer vers Constantinople, il y marcha luimême en côtoyant la Propontide; et, s'emparant d'emblée de toutes les places qui se trouvoient sur son passage, il arriva le quinzième d'août devant la ville. Il fortifia son camp d'un large fossé, qu'il borda d'un mur de pierres sèches, pour se mettre à couvert des sorties. Il dressa ensuite ses machines, et attaqua la muraille qui s'étendoit de la Propontide au golfe de Céras, tandis que la flotte bloquoit la ville du côté de la mer. A son arrivée, l'empereur lui fit proposer une conférence pour traiter de paix. Mouslima répondit fièrement qu'il n'étoit pas question de paix avec des vaincus, et que la garnison sarrasine étoit déjà désignée. Il avoit donné au calife avis de sa marche, le priant de lui envoyer des renforts de troupes et de vaisseaux. Le calife Soliman crut l'entreprise digne de sa pré-

sence. Il envoya en Egypte ordre de préparer un grand

armement pour le printemps prochain, et, sans perdre de temps, il rassembla ce qui se trouvoit de vaisseaux de toute grandeur dans les ports de Syrie. Il se mit en chemin pour aller joindre cette flotte, qu'il vouloit commander en personne; mais une maladie le retint à Dabec, en Syrie, près de Kennaserin; et la flotte, ayant eu ordre de partir, parut le premier de septembre à la vue de Constantinople. Cette ville, déjà deux fois assiégée, n'avoit pas encore vu autour de ses murs un si prodigieux nombre d'ennemis. Mouslima occupoit tout le terrain depuis le golfe jusqu'à la mer; son armée étoit innombrable. Les deux flottes réunies, faisant ensemble dix-huit cents voiles, bordoient le rivage de la Propontide. Deux jours après leur réunion, un vent de midi s'étant élevé et soufflant avec violence, les força de lever l'ancre, et d'aller se mettre à l'abri, partie dans le port de Chalcédoine, partie sur le rivage de Thrace, depuis le château de Galata jusqu'au promontoire Clidium, une lieue au nord de Constantinople. Les vaisseaux de transport, pesans par leur propre masse, et chargés de munitions de guerre et de bouche, montés chacun de cent soldats, ne pouvoient surmonter qu'à grande peine les courans du Bosphore qui leur étoient contraires, et ne suivoient que de loin le reste de la flotte. L'empereur détacha sur eux un grand nombre de brûlots remplis de seu grégeois; et, monté lui-même sur un vaisseau de course, il perce et traverse à plusieurs reprises cette partie de la flotte ennemie, y met le seu et le désordre. Vingt de ces vaisseaux embrasés vinrent échouer au pied des murailles, où ils acheverent de se consumer : 'plusieurs autres furent engloutis dans la mer avec toute Leur charge; d'autres, emportés par un vent violent, al-Berent se briser contre les îles de la Propontide. Ce suces anima les habitans autant qu'il effraya les Sarraains. Ceux-ci avoient dessein de donner la nuit suivante un assaut à la ville du côté de la mer. Cet échec rabattit

leur courage; et l'empereur ayant fait relâcher la chaîne tendue depuis Galata jusqu'aux murs de la ville, et qui barroit l'entrée du golse de Céras, ils pensèrent que son dessein étoit de les attirer dans le golfe pour leur fermer ensuite la sortie et les envelopper de ses brûlots, qui réduiroient en cendre toute leur flotte. Ainsi, loin de s'y engager, ils s'éloignèrent jusqu'au promontoire de Sosthène, à deux lieues et demie de la ville, où ils se mirent en sûreté. Le 8 octobre, le calife Soliman mourut à Dabec, et sut remplacé par Omar, neveu d'Abdolmélic, dont deux fils avoient déjà régué successivement. Les attaques continuoient du côté de la terre; mais le courage des soldats et des habitans, et plus encore la prudence et l'activité de Léon, déconcertoient les desseins des ennemis, et repoussoient tous leurs efforts. Enfin un hiver rigoureux, qui se sit sentir de lonne heure et qui dura long-temps, vint glacer l'ardeur des assiégeans. Pendant cent dix jours la terre fut couverte de glace et de neige; le froid excessif tint les Sarrasins dans l'inaction, et sit périr dans leur camp quantité de chevaux, de chameaux et de bêtes de toute espèce.

Ax. 718.

Au commencement du printemps arriva la flotte d'Egypte, composée de quatre cents navires, chargés d'armes et de blé, avec quelques vaisseaux de course. Sophian, qui la commandoit, craignant les effets du feu grégeois, alla mouiller sur les côtes de Bithynie. Peu de jours après une autre flotte de trois cent soixantevoiles, chargée des mêmes munitions, vint d'Afrique sous les ordres d'Yézid, et prit la même route pour éviter le même danger. Les Sarrasins, déjà réduits à l'extrémité par la famine, ne tirèrent aucun secous de ces flottes, qui leur apportoient l'abondance. Les Egyptiens, voyant le découragement des troupes qu'ils venoient secourir, formèrent secrètement le complet d'une désertion générale. Ils détachèrent pendant la nuit les chaloupes de chaque vaisseau, et gagnèrent le por

de Constantinople, où ils entrèrent en criant vive l'empereur des Romains! Léon profita du moment; il chargea de soldats un grand nombre de barques légères, montées de ces tubes de bronze propres à lancer le feu grégeois. Dès qu'elles furent à la portée des deux slottes, on en vit sortir un déluge de flammes qui, s'attachant aux navires ennemis, les consumèrent jusque dans les eaux; ce fut un incendie général. Si quelques matelots ou quelques soldats sautoient dans la mer pour éviter ces feux dévorans, ils y trouvoient une mort certaine, assommés à coups de crocs et de rames, ou percés de flèches et de javelots. Les vaisseaux qui ne furent pas la proie des flammes, abandonnés de leur équipage, furent pillés et coulés à fond, et les barques romaines rapportèrent dans la ville, au milieu des cris de joie, les dépouilles de l'Egypte et de l'Afrique.

Le danger où se trouvoit Constantinople tenoit en échec tous les peuples de la chrétienté. L'Occident attendoit avec effroi la nouvelle du saccagement de cette grande ville, et du renversement de la puissance romaine. La Grèce et l'Italie trembloient de crainte de voir l'Asie et l'Afrique débarquer sur leurs côtes, et les Serrasins vainqueurs arborer sur leurs promontoires l'étendard de Mahomet, et le signal du massacre et de l'incendie. Dans cette alarme universelle, Sergius, gouverneur de Sicile, désespérant du salut de l'empire, conçut le dessein de sauver quelque débris de ce grand naufrage, et de se faire dans la Sicile un royaume indépendant. Mais, n'osant encore manisester ses projets ambitieux, il en fit l'essai sur un de ses lieutenans, nommé Basile, auquel il donna la couronne avec le nom de Tibère. Poussant jusqu'au bout cette comédie, Il environna ce personnage de théâtre de tous les officiers, tant civils que militaires, qui remplissent le service d'un souverain. L'empereur, informé de cette entreprise, fit partir Paul, son premier écuyer, avec une escorte, et lui donna des lettres pour tous les conin dans de la Grèce et de l'Italie : il y en avoit une en ticulier adressée à l'armée de Sicile. Paul s'emba secrètement pendant la nuit, et gagna le port de zique. Il acheva son voyage, tantôt par terre, ta par mer, pour éviter la rencontre, soit des vaisses soit des partis Sarrasins, et il aborda enfin à Syra-Sergius, étonné d'une arrivée si imprévue, se sauv Calabre chez les Lombards, et laisse à la merci fortune le fantôme qu'il avoit créé. Paul assembl troupes de Sicile, leur lit la lettre de l'empereur, et fait savoir que leurs alarmes sont vaines; que la impériale est en sûreté; que les ennemis, battus terre et par mer, ont vu détruire leurs flottes et leur pérances; enfin que l'empereur, maître de pun rébellion et de récompenser la fidélité; leur pard un égarement passager, pourvu qu'ils abandonnes traîtres qui les ont séduits. Ce discours est reçu acclamation: on se saisit de Basile et de ses officier les livre entre les mains Paul. Il fait trancher la te Basile et à George, son prétendu général; il env l'empereur leurs têtes, après les avoir fait emban On battit de verges les autres chefs de la rébellion leur coupa le nez; on les rasa par ignominie, et ils fi bannis des terres de l'empire. Sergius, le plus coupat tous, eut l'adresse d'obtenir grâce; il recouvra n dans la suite le gouvernement de la Sicile. Paul séjo quelque temps dans cette île pour la maintenir l'obéissance, et les provinces de l'Occident, qui a doient une révolution, rentrèrent dans leur pres tranquillité.

Mouslima s'opiniâtroit devant Constantinople; le siège n'étoit meurtrier que pour les assiègeans Sarrasins, manquant de vivres, avoient fait pass Asie un corps d'armée qui dévastoit tout le pays, d le Bosphore jusqu'à Nicée. Léon, à qui rien n'és

poit des entreprises des ennemis, envoya de ce côté-là d'habiles officiers avec des troupes légères qui, se postant en embuscade dans des bois, dans des creux de rochers et des ravines, tomboient tout à coup sur les Sarrasins dispersés, et les obligèrent de quitter cette contrée après y avoir perdu grand nombre de soldats. Cependant la ville jouissoit de l'abondance; la crainte du feu grégeois tenant la flotte sarrasine éloignée, les Romains avoient la mer libre; leurs vaisseaux passoient en Asie, et revenoient chargés de vivres; leurs barques alloient à la pêche dans la Propontide, et dans le canal du Bosphore, abondant en poisson. Les Sarrasins au contraire souffroient une si affreuse famine, qu'après avoir mangé les chevaux, les ânes, les chameaux, les racines, les feuilles des arbres, et jusqu'aux peaux et aux courroies de leurs armes et de leurs chaussures, ils se virent réduits à dévorer les cadavres, et à se repaître de ce que la nature a de plus infect et de moins propre à la nourriture. Ces horribles alimens engendrèrent la peste, qui, dans cette armée innombrable, fit périr trois cent mille hommes.

Enfin Mouslima obtint la permission de se retirer, pu'il demandoit depuis long-temps au calife. Comme il décampoit pour gagner ses vaisseaux, qui l'attendoient l'ancre au-dessus de Constantinople, il fut attaqué par une armée de Bulgares. Ils avoient pris les armes, et marchoient aux Sarrasins pour leur faire lever le siège, non par amitié pour les Romains, mais par la crainte d'avoir pour voisin un peuple puissant et avide de connêtes. Ils fondirent sur les Sarrasins au moment du départ, et les menèrent battant jusqu'au bord du Bosthore, où Mouslima n'arriva qu'après avoir perdu ringt-deux mille hommes. La flotte leva l'ancre le 15 noût, le même jour que le siège avoit commencé l'aunée récédente. C'est mal à propos que plusieurs auteurs font durer ce siège pendant trois ans. L'armée sarra-

sinc sut encore plus malheureuse dans le retour. Des qu'elle sut sortie du Bosphore, une horrible tempête, dispersant les vaisseaux, jeta les uns sur les écueils de la Propontide, brisa les autres contre les rochers qui bordoient les rivages. Toutes les côtes de cette mer surent couvertes de débris et de cadavres. La violence du vent emporta plusieurs navires dans la mer Egée, et quelques-uns jusqu'en Cypre. De ce nausrage il ne s'en sauva que dix, dont la moitié sut prise par les Romains, en sorte qu'il n'en rentra que cinq dans les ports de Syrie. Au rapport des historiens arabes, les François eurent beaucoup de part à cette mémorable désense. L'amour de la gloire en attira un grand nombre au secours de Constantinople, et les vaisseaux des Grecs étoient en grande partie montés des soldats de cette nation.

C'étoit le troisième siége que Constantinople avoit soutenu avec gloire contre les barbares. Les Perses et les Abares sous le règne d'Héraclius, les Sarrasins sous celui de Constantin l'ogonat, l'avoient attaquée avec aussi pet de succès. A l'occasion du premier siége, on avoit institué une fête en l'honneur de la sainte Vierge, patronne de la ville, à la protection de laquelle les habitans attribuoient leur délivrance. Cette fête se célébroit, comme je l'ai dit, le samedi de la cinquième semaine de carême : on y ajouta la mémoire des deux autres siéges. On donnoit à cette solennité le nom d'Acathiste, parce qu'on passoit la nuit entière debout dans l'église de la Sainte-Vierge à chanter des hymnes en son honneur, sans qu'il fût permis de s'asseoir.

Pendant que Constantinople se reposoit de ses travaux, les Sarrasins pleuroient la perte immense qu'ils avoient faite. Le calife déchargea sa colère sur les chrétiens établis dans ses états. Il ordonna d'abord de mettre à mort ceux qui ne renonceroient pas à leur foi, et cet ordre fit plusieurs martyrs. S'étant ensuite radouci, il défendit par une loi de recevoir jamais le témoignage l'un chrétien contre un musulman. Il porta l'extravazance jusqu'à envoyer à l'empereur une exposition de a doctrine mahométane, l'exhortant à embrasser une eligion si raisonnable et si divine. Ce calise, d'autanț plus cruel qu'il étoit dévot musulman, passoit en oraison une grande partie du jour enfermé dans une chambre de son palais, où personne n'avoit la permission d'entrer. Après sa mort, on y trouva une corde suspendue au plafond qui servoit à le soutenir lorsqu'il étoit fatigué dans la prière. On rapporte qu'étant au lit de la mort, comme on l'exhortoit à prendre quelque médicament, il répondit: Quand il ne faudroit que me frotter l'oreille pour être guéri, je ne la frotterois pas. Il n'avoit qu'une seule chemise, et vivoit de deux drachmes par jour. C'est un des plus grands saints du mahométisme.

L'année suivante, la naissance d'un fils de Léon aug- An. 719. menta la joie des Romains. Il sut nommé Constantin. Theoph. p. Marie, sa mère, reçut la couronne impériale, et dès Cedr p. 452, qu'elle fut relevée de ses couches, le 21 octobre, d'autres Niceph. p. disent le jour de Noël, elle alla en pompe à Sainte-So. 36, 37. phie pour rendre grâces à Dieu de sa délivrance, et p. 102, 103. pour faire baptiser son fils. Il eut pour parrains les pre- 88. miers du sénat et les plus grands seigneurs de l'empire, Hist. miscel. Au milieu de cette auguste cérémonie, l'enfant ayant Du Cange, sali de ses excrémens l'eau du haptistère, on dit que le fam. byz. p. patriarche qui lui conféroit le baptême prédit que cet enfant seroit un jour la honte et le fléau de l'Eglise. Il y a apparence que cette prophétie n'a été imaginée qu'après les événemens. Rien alors ne donnoit lieu à ce sinistre augure; Léon ne songeoit pas encore à troubler la paix de l'Eglise. Quoi qu'il en soit, cet accident, à peine remarquable dans un enfant ordinaire, fit donner au jeune Constantin le surnom de Copronyme, sous lequel il a été connu de toute la postérité. Son père le décora du titre d'Auguste l'année suivante, le jour de Pâques, qui tomboit au 31 mars.

Anastase avoit montré beaucoup de sagesse dans le gon- \* vernement de l'empire; il n'en eut pas assez pour oublier 4 qu'il avoit été empereur. Ennuyé de son exil, dont l'hon- & neur de la prêtrise ne le consoloit pas, il conçut le dessein 🖫 de remonter sur le trône. Le patrice Sisinnius, surnommé Rhindace, étoit ambassadeur pour l'empereur auprès des Bulgares; Anastase, qui l'avoit comblé de faveurs pendant son règne, l'engagea par ses lettres à mettre Terbel dans ses intérêts. Sisinnius y réussit. Terbel donna même ciuq mille livres d'or pour fournir aux frais de l'entreprise. Anastase avoit conservé des intelligences à la cour avec les premiers officiers de l'empire qu'il avoit avancés, et que Léon avoit laissés en place. Nicétas Xilonite, maître de la milice; Isoës, commandant des troupes de Mysie; Théognote, premier secrétaire d'état; Nicétas Anthrax, préposé à la réparation des murs de Constantinople, étoient prêts à lui ouvrir les , portes de la ville, et à remettre la couronne sur la tête de leur biensaiteur. Déjà les Bulgares, conduits par Sisinnius, étoient arrivés à Héraclée, où ils rassembloient quantité de canots pour se rendre par mer à Constantinople. Léon, averti du complot, et saisi des lettres. qu'on envoyoit de part et d'autre, commença par faire trancher la tête aux quatre seigneurs, à qui les douleurs d'une rude question avoient fait avouer leur crime. Il écrivit en même temps aux Bulgares avec sierté, leur reprochant leur perfidie, et les menaçant d'une guerre sanglante, s'ils ne lui mettoient les rebelles entre les mains. Mais ce qui fit plus d'impression sur enx, ce sut une grande somme d'argent qu'il leur offrit, et qui leur parut une raison très-légitime de renoncer à leur premier engagement. Ils portèrent le zèle jusqu'à faire euxmême justice à l'empereur; ils lui envoyèrent la tête de Sisinnius, avec Anastase et l'archevêque de Thessalonique, qui s'étoit prêté aux intrigues de son ancien maître. Léon les fit tous deux décapiter dans l'amphihéatre; et, après avoir fait promefier leurs têtes au out d'une pique le long de l'Hippodrome, il donna le pectacle d'une course de chars. Tous ceux qui avoient rempé dans la conjuration furent battus de verges et elégués après avoir eu le nez coupé. Leurs biens furent aisis au profit du fisc.

L'empereur, affermi sur le trône par la désaite des Ax. 722. iarrasins et par la mort d'Anastase, tourna ses soins Theoph. p. ers le gouvernement civil, et jeta d'abord les yeux sur Combesis. a religion. Le premier usage qu'il fit de son pouvoir Hist. miscel. n cette partie n'auroit rien que de louable, s'il n'eût 1. 21. employé la contrainte et la violence, qui ne proluisent d'ordinaire que des menteurs et des hypocrites. Les Juiss, dispersés par toute la terre, mais inébranables dans leurs préjugés, toujours prêts à reconnoître pour messie quiconque n'est pas le véritable, s'étoient aissé abuser en Syrie par un imposteur qui se disoit e Christ. Cette nouvelle alluma le zèle de l'empereur. lordonna, sur peine de la vie, aux Juiss répandus dans l'empire de se faire baptiser; et, selon le déguisement dont cette malheureuse nation s'est fait une maxime, ils pbéirent; mais aussitôt ils s'efforçoient d'effacer le caractère du baptême, comme une souillure, par des puriscations impies; et, recevant en public les sacremens de l'Eglise, ils en profanoient la sainteté dans le secret de kurs familles. Les montanistes, plus sincères, après avoir reçu le niême ordre avec les mêmes menaces, s'abandonuèrent au désespoir; et, par une conspiration générale, ils se brulèrent tous à jour nommé dans leurs tglises.

Ce doit être vers ce temps-là que les Sarrasins d'Afri- 'An. 723. que se rendirent maîtres de l'île de Sardaigne : on ne Paul. diac. sait au juste ni quand ils en prirent possession, ni com- Herm.contr. bien de temps ils la conservèrent. On voit seulement par chron. Thistoire qu'ils la possédoient encore vers la fin du eccles. 1.41, dixième siècle. Comme, selon leur coutume, ils détrui- Giann. hist.

cendres embrasées, et des mugissemens horribles qui se faisoient entendre du fond des caux, on vit éclore une nouvelle terre, qui s'éleva par degrés, et s'accrut tous les jours pendant plusieurs mois. C'est une 1le de cinq ou six milles de circuit; elle porte le nom de petite Kamméni, par distinction de la grande Kamméni. Ce mot Kamméni, dans le grec moderne, signifie brûlée.

Theoph. p. 5.6 ct segg. Cede. p. 450, 453, 454. Niceph. p. Hist. misecl. l. 71. p. 103, 104. Birt sugg. Glycas, p. 180, 181. Joannis, Hic rat. apud \* riptores by san. Acta Steph. Jun apud Damarc. Page ad Ba. JYIL.

Léon régnoit avec gloire. Aimé de ses sujets, redouté des Sarrasins, il sembloit avoir été placé sur le trône par le ciel même pour rendre à l'empire son ancienne splendeur. Elevé dans l'infoctune, qui donne une forte trempe aux grandes âmes et du ressort aux vertus, il Zon, t. 7, il étoit parvenu et se soutenoit par son génie. Il cût Mana. p. été un grand prince, si à l'ambition de régner il n'avoit joint celle d'être réformateur ; entreprise délicate et dangureuse en fait de religion. Celle-ci redoute la rosol. nar. main du prince; elle lui demande la protection, et non par la réforme, qu'elle n'attend que de ses ministres, les gardiens légitimes de sa foi et de sa discipline. Ce caprice endormit tous les talens de Léon, étonifa toutes ses vertus et changea en un farouche persécuteur un homme que la nature et la fortune avoient formé pour être bienfaisant et sensible. Il avoit été le père de ses sujets jusqu'au moment qu'il en voulut être le théologien, et qu'il en devint le tyran. S'il étoit permis à un souverain d'innover en matière de religion, jamais prince n'en fut moins capable. Nourri dans le métier des armes, il étoit d'une ignorance profonde. Cependant, comme si 🦠 l'on devoit tout savoir quand on peut tout , il prenoit le « ton supérieur dans les questions de théologie, et prétendoit régner sur la relgiion même. Filépique avoit conçu le dessein de proscrire le culte des images; Léon \* résolut de l'exécuter. Il se persuadoit que cette vénéra- :tion étoit une idolátrie qui altéroit la pureté du christianisme; que le ciel demandoit de lui ce sacrifice, el qu'une si sainte entreprise seroit récompensée des plus

ates prospérités. Plusieurs circonstances avoient aftre et nourrissoient dans son esprit cette opinion ée. Il étoit encore en Isaurie, et sortoit à peine de nce, lorsque, dans un voyage, il sit rencontre de ues Juiss que le calife Yézid, fils de Moavia, avoit is de Syrie. S'étaut associé avec eux, il goûta leurs nations contre les images des chrétiens; et un de ifs, qui le voyoit couvert de toutes les marques de zence, lui ayant dit par plaisanterie, Nest-il pas mon ami, que si tu es jamais empereur, tu dés toutes ces figures impies? le jeune Conon ( c'énom qu'il portoit alors) répondit sur le même i jurant qu'il n'en laisseroit pas subsister une seule. cit me paroît plus vraisemblable que celui des augrecs qui racontent que ces Juis prédirent sérieuit à Conon qu'il seroit empereur, et qu'ils lui promettre avec serment d'abolir le culte des 15. Dans l'histoire de ces temps d'ignorance, tout ein de prédictions, d'apparitions, de pronostics, rations magiques, que je crois devoir épargner à ecteurs; il est alors peu d'empereurs, de ceux qui ne loient pas nés pour l'empire, en faveur desquels les sins crédules ne débitent des annonces merveilleuses sur avoient été faites de leur grandeur future. non, qui dans le service militaire avoit pris le de Léon, étant devenu empereur, se rappela cette ure de sa jeunesse, et s'imagina que c'étoit un engant qu'il avoit contracté sous les auspices de la Proce. Plusieurs circonstances le consirmèrent dans pensée. C'étoit dans ce temps-là une sorte de marépandue parmi les Juiss de faire la guerre aux es : ils s'étoient mis en tête de les détruire par toute re. Un Juif de Tibériade, grand imposteur, nomn grec du temps Sarantapechys, c'est-à-dire quacoudées, à cause de sa taille gigantesque, s'étant

ué par ses prestiges dans la familiarité du calife Yé-

zid, fils d'Abdolmélic, lui fit accroire qu'il régneroit ans au milieu des délices et des plaisirs, s'il faisoit roître dans toute l'étendue de son empire les image les chrétiens honoroient. Le calife, livré à la déba et fort attaché à la vie, rendit, en conséquence de promesse, un édit qui causa de grands troubles. En de la prédiction, Yézid mourut au bout de quatre a vingt ans après, Qualid, fils d'Yézid, devenu c punit de mort le faux prophète, pour s'être joué crédulité de son père. Mais Léon, jaloux de se prévenu par Yézid, se reprocha d'être moins zélé q Sarrasin pour la destruction de ce qu'il appeloit i trie. Un Syrien nommé Beser trouva le prince ces dispositions, et les seconda de ses artifices. Né la religion chrétienne, et prisonnier entre les r des Sarrasins, il s'étoit fait mahométan pour se d'esclavage. Revenu ensuite sur les terres de l'em il avoit repris le christianisme avec autant d'indiffé qu'il l'avoit quitté. Sa force de corps, qui le re célèbre, le fit conuoître à la cour, et la souples son caractère le mit en faveur. Il fut dans la l'agent du prince, et le ministre de ses cruautés. vêque de Nacolée en Phrygie, prélat ignorant et p de débauche, qui n'avoit, non plus que Beser, d' religion que celle du prince, sut le premier à pre l'hérésie. Il tint un synode provincial, où le cult images fut condamné.

Cette audace eût excité une réclamation universielle n'eût été soutenue de la puissance impér Sous lé règne de Zénon, le Perse Xenaïas, esclav gitif et manichéen, ayant été fait évêque d'Héliq en Syrie, avoit voulu abolir les images dans sou équais tout son diocèse s'étoit soulevé contre cet atte Les autres hérésies, foibles dans leur naissance, qu'elles étoient l'ouvrage des évêques ou des prêtres s'étoient accrues et fortifiées qu'avec leuteur; cel

t tout armée: revêtue du pouvoir souverain, nnée de menaces et de supplices, elle vola d'un de l'empire à l'autre aussi rapidement que l'édit mpereur. On avoit vu sur le trône plusieurs es hérétiques; Léon fut le premier empereur héque. Ayant fait assembler le sénat, il déclara que, reconnoître tant de bienfaits dont Dieu l'avoit lé depuis son avénement à l'empire, il vouloit l'idolâtrie qui s'étoit introduite dans l'Eglise; es images de Jésus-Christ, de la Vierge et des , étoient autant d'idoles auxquelles on rendoit des urs dont Dieu étoit jaloux; qu'en qualité d'em-· il étoit le chef de la religion aussi-bien que de re ; qu'il lui appartenoit de réformer les abus ; et conséquence il avoit dressé un édit pour purger les : de cette superstition sacrilége. Aussitôt, sans re les avis sur une affaire de cette importance, il ablier son édit, et donne ses ordres pour l'exé-

e signal, les courtisans, les adorateurs de la forles âmes timides, intéressées, indifférentes sur la on, ne respectèrent plus que l'image de l'empe-Mais le peuple, plus attaché à ses maximes, plus à suivre les lumières de sa conscience, parce que les sont moins partagées, surtout le peuple de antinople, instruit et squtenu par le patriarche ain, fut aussi indigné qu'affligé d'un édit qui lui. it les objets sensibles de sa vénération. On murit publiquement; tout menaçoit d'une sédition; bitans paroissoient disposés à défendre à main l'héritage de la piété de leurs pères. L'empereur, é, parut d'abord céder à ce mécontentement génél interpréta son édit; il publia que son intention t pas qu'on détruisît les images; qu'il ordonnoit nent de les placer plus haut dans les églises, hors portée de la bouche et de la main, afin qu'on ne

pût profaner des objets si respectables. Son dessein de les faire insensiblement oublier en les éloignai la vue des fidèles. Il est à remarquer qu'il n'y alora dans les églises que des images de plate pein les statues et les figures de relief n'étoient pas enco mage, et ne le sont pas dans l'église grecque, n aujourd'hui.

Au. 727. Theoph. p. "140. Cred . p 4:4. 155. 456. Nurph. p. ". ".H. . 21, le mag. India Hie one in it Parmen. ragi ad Bale manina . 3.1.

Murat. an

L'impatience de l'empereur le lassa bientôt ( ménagement. Cependant il mit d'abord en œuv moyens de persussion et de douceur. Béser, de co avec les courtisans, tâchoit de gagner le peuple, c lui inspirer du mépris pour les images. Ces nous Minimuel minimuaires répandus dans la ville, discient qu Janua, Da culte étoit un reste du paganisme, qui respiroit et dund, in plea de l'Évangile ne ac fiascut aucun acrupule de v Paul dans le premier précepte du Décalogue. Léon lui-mêm sembla le peuple, et entreprit de lui faire une leça met minut théologie à sa manière sur le culte exclusif dont l Maria, de est jaloux, et qu'il défend de transporter à aucune c L'ture. Il n'avoit pas plus de respect pour les reliques pour les images : il traitoit d'illusion et de folie l'il cation des saints. Il est toutefois remarquable qu for Cango. Laton , ni les autres princes iconoclastes n'osèrent af. ma. uni, ter leurs attentats jusque sur la croix de Jéaus-Ch ils la laissérent exposés à la vénération des sidèles rela. 1.42, continuèrent de la faire graver sur leurs monnoies : 3. a.t. 1, demeura debout, et triompha encore lorsque tout t boit autour d'elle. Les efforts de Léon et de ses mi ul.d'Itul. 1. tres étoient reponsées par trois adversaires aussi si Abrègé de rieurs en doctrine qu'en sainteté, le patriarche Germ hold lul. et Jean Damascene en Orient, le pape Grégoir Occident. Germain, sans craindre la colère du pri combattoit ses erreurs; il instruisoit son troupean lui montroit le culte des images reçu de tout te dans l'Eglise; il en établissoit le principe; il en de

minoit la nature; il en faisoit voir la dissérence d'avec l'adoration qui n'est due qu'à Dieu. Non content de prévenir son peuple contre les sophismes de l'hérésie, et de l'affermir contre les terreurs, il se ménageoit des entretiens avec l'empereur. Il en sortoit toujours victorieux, mais toujours plus haï. Il lui rappeloit le serment qu'il avoit fait, en recevant la couronne, de veiller un maintien des traditions apostoliques. Ce prince, qui ignoroit les premiers élémens de la doctrine chrétienne, s'opiniâtroit par son ignorance même, sans vouloir entendre la distinction du culte absolu et du culte relatif. Germain ne réussit pas mieux auprès de Constantin, évêque de Nacolée, le premier prédicateur de l'hérésie, ni auprès de Thomas, évêque de Claudiopolis, qui s'étoit joint à Constantin. En vain, pour les rameper de leur égarement, employa-t-il les remontrances et les menaces des censures ecclésiastiques; ils demeurèrent obstinés dans l'erreur.

Un autre athlète en Orient attaquoit Léon avec plus de hardiesse, parce qu'il n'étoit pas son sujet. Jean, surnommé par les Grecs Chrysorrhoas, c'est-à-dire Reuve d'or, à cause de son éloquence, qui paroissoit admirable en ce temps-là, étoit né à Damas, de parens chrétiens. Il sut instruit par un moine de Calabre que les Sarrasins avoient fait prisonnier. Son père, quoique thrétien, avoit été honoré de plusieurs emplois à la cour de Damas, et le calife conçut encore plus d'estime pour le fils. Dès que Jean eut connoissance de l'édit de l'empereur, il écrivit en faveur des images, et ses écrits se répandirent dans tout l'Orient. Son esprit vif et ardent p'usoit d'aucun ménagement dans la défense de la vérité. Comme il n'entendoit pas parler de Germain, il persuada que ce patriarche plioit sous la puissance impériale. Indigné contre un prélat, qu'il croyoit trahir lâchement la cause de l'Eglise, il fut assez hardi pour écrire et envoyer à Germain une sentence de déposition, comme si le patriarche eût été soumis à sa juridiction. Le pape ne fut pas plus tôt informé d'une censure aussi injuste qu'irrégulière, qu'il en fit à Jean de vives réprimandes, justifiant Germain, et remontrant sans doute au censeur qu'un laïque, quelque attaché qu'il fût à la doctrine catholique, ne pouvoit, sans une témérité condamnable, prononcer contre un évêque, et s'arroger à lui seul l'autorité de tout un concile. Jean, qui n'avoit d'abord écouté que son zèle, fut docile à la correction du pape; il y a lieu de croire qu'il fit satisfaction à Germain. Vivant au milieu de Damas, il étoit à l'abri de la colère, mais non pas des artifices de Léon. Ce prince, violemment irrité contre lui, résolut de le faire périr. Comme les écrits de Jean lui étoient parvenus, il st contrefaire son écriture, et supposa une lettre que Jean adressoit à l'empereur pour l'engager à marcher à Damas, promettant de l'en rendre maître. Il envoya cette lettre au calife, comme un gage de son amitié, et une preuve du désir sincère qu'il avoit d'entretenir la paix avec lui. Le calife, outré de colère contre Jean, qu'il 4 avoit jusqu'alors honoré de sa confiance, ordonna surle-champ de lui couper la main droite. Jean de Jérusalem, auteur de la vie de ce saint, raconte comment 4 sa main coupée lui fut remise la nuit suivante par la 🖟 sainte Vierge. Ce miracle seroit sans doute infiniment a au-dessous de la toute-puissance du Créateur. Mais 4 l'histoire de ces siècles abonde en miracles; à mesure a que les lumières naturelles s'affoiblissoient, les événemens surnaturels trouvoient plus de crédit. Les annales & du christianisme fournissent assez de merveilles incon- 😓 testables, et revêtues de preuves assez authentiques pour convaincre les esprits les plus défians, pourvu qu'ils ne s'obstinent pas à fermer les yeux. Mais ici le témoignage de Jean de Jérusalem, copié par un grand nombre d'é- fcrivains, ne me paroît pas assez considérable. La multitude des faits miraculeux, loin de servir la religion,

pas croire que l'ordre du calife fut sans effet, parce que Jean, qu'il aimoit, eut le temps de se justifier? Mais la nouvelle de cet ordre s'étant sur-le-champ répandue, aura entraîué la croyance de l'exécution; ensuite la vue de Jean et de sa main droite aura persuadé au peuple, avide de merveilleux, qu'elle lui avoit été rendue. Quoi qu'il en soit, le calife, détrompé, lui offrit la première place dans ses conseils, et ne consentit qu'à regret qu'il se retirât de la cour. Jean alla s'enfermer dans la laure de Saint-Sabas en Palestine, où il servit utilement l'E-glise par de pieux ouvrages que nous avons encore entre les mains.

L'édit de l'empereur, porté à Rome, excita dans l'Occident une indignation générale. Le pape, informé par Germain de ce qui se passoit à Constantinople, lui écrivit pour le féliciter de son courage à résister à l'hérésie naissante, et pour le fortifier dans son attachement à la tradition des apôtres. Il tint à Rome un synode où l'erreur fut condamnée. Il écrivit à Léon avec beaucoup de force pour l'exhorter à révoquer un édit contraire à la pratique constante des fidèles. Il l'avertit qu'il n'appartient pas aux princes de rien statuer sur la oi, ni d'innover dans la discipline de l'Eglise. Un inté-'êt temporel, capable par lui-même de soulever les peuples, se joignit à celui de la religion. Léon avoit imposé me nouvelle capitation sur la Calabre et sur la Sicile; I vouloit y assujettir toute l'Italie, déjà épuisée par les ravages des Lombards. Grégoire plaida la cause des peuples accablés, et représenta au prince l'impuissance và ils étoient de recevoir une nouvelle charge, pouvant à peine soutenir les anciennes. Ces remontrances furent mal reçues de l'empereur, qui menaça Grégoire de la déposition, s'il refusoit d'obéir. Les peuples, au moins aussi jaloux de la conservation de leurs biens que de çelle de leurs images, conçurent dès-lors une aversion

implacable contre la cour de Constantinople. Le pape, sans renoncer à la soumission qu'il devoit à son souverain, prit les précautions nécessaires pour la sûreté de sa personne. L'empereur, furieux, cherchoit les moyens de se désaire d'un si puissant contradicteur. Marin, écuyer de l'empereur, fut revêtu de la qualité de duc de Rome, et chargé de favoriser une conjuration qui se formoit contre la vie du pontise. Les conjurés étoient le duc Basile, Jordane, cartulaire de l'église, et un soudiacre nommé Jean Lurion. Marin entra dans le complot; mais une paralysie l'obligea bientôt d'en abandonner la conduite. Pour le remplacer, Léon envoya le patrice Paul avec la dignité d'exarque, devenue vacante par la mort ou le rappel de Scolastique. Leurs menées ne purent être si secrètes, que le peuple, plein de zèle pour son pasteur, n'en eût du soupçon. On are rêta, on mit à la question les conjurés. Jordane et Lurion furent mis à mort; Basile, qui fut trouvé moits coupable, en fut quitte pour être renfermé dans un mo nastère où il finit ses jours. Ce mauvais succès ne dé couragea pas l'exarque Paul; avide de pillage, après , avoir dépouillé les autres églises, il brûloit d'envie d'enlever les richesses des églises de Rome. Dans ce dessein, 1sous prétexte d'exécuter les ordres de l'empereur, il fait 4 partir des troupes auxquelles se joignent tous les scélérats qui se trouvoient dans Ravenne. Ils devoient se rendre maîtres de Rome, faire élire un nouveau pape et à piller les églises. Les Romains, avertis de leur marche; \* prennent les armes; les Toscans, les Lombards de Spolette, et tous les habitans des environs, accourent en diligence, résolus de défendre la ville et le pape. L'armée de 😹 Paul, trop foible contre cette multitude, retourne à, Ravenne, et l'affection que Grégoire avoit méritée st, encore avorter cette entreprise.

Malgré les efforts que faisoit Léon pour perdre Grégoire, ce saint pape, plus attaché aux lois de l'Evangila resin de sa propre vie, contenoit les peuples d'Itatens l'obéissance. Mais les habitans de la Grèce et les Cyclades, se laissant emporter à un faux zèle, pirèrent ensemble, équipèrent une flotte, et, sent le joug d'un prince hérésiarque, proclamèrent grenr un certain Côme, qui pour mériter cet honn'avoit d'autre titre que celui d'orthodoxe. Il n'étens même capable de conduire une entreprise foren sa faveur. Deux capitaines, Agallien et Etienne, pirent à la tête de la flotte. Ils arrivèrent le 18

à la vue de Constantinople. La flotte impériale tou port pour livrer bataille. Le feu grégeois décida ôt la victoire. Les vaisseaux des rebelles furent brûte coulés à fond. Agallien, se voyant environné de mes, se précipita tout armé dans la mer. Plusieurs èrent le bord, et se livrèrent eux-mêmes à l'emperen lui demandant grâce. Ce prince, magnanime d son caprice hérétique n'allumoit pas sa fureur, la sa clémence en cette rencontre : il se contenta ire trancher la tête à Côme et à Etienne.

Sarrasins, profitant de ces troubles, traversèrent mineure avec une armée formidable, divisée en corps. Amer marchoit devant à grandes journées, de quinze mille hommes de troupes légères; il ardevant Nicée vers le solstice d'été: Mavias, fils du e, vint le joindre peu de jours après, à la tête de re-vingt-cinq mille hommes. On ne s'attendoit pas e irruption soudaine, en sorte que la ville étoit pourvue de troupes et de subsistances. Cependant outint un assez long siége; et quoique les machines ssiégeans eussent fait plusieurs brèches aux mus, ils furent repoussés dans tous les assauts, et oblinfin de lever le siége. La ville crut devoir son salut itercession des saints évêques du premier concile 'al, tenu dans son enceinte; elle en conservoit l'idans une église bâtie en leur honneur.

Les incursions des Sarrasins ne causoient pas à l'em-Anast. in pereur autant de chagrin et d'inquiétude que la résis-Paul. diac. tance du pape à ses volontés. Paul, convaincu de l'atta-1. 6. c. 42 chement des Romains à la personne de leur pasteur, Pagiad Ba mit tout en œuvre pour soulever contre lui les Véniron.
Combesis ad tiens et la Peutapole. Ce pays contenoit les villes de Ri-Theoph. p mini, Fano, Pesaro, Ancone et Humana. Tous ces Fleury, hist. peuples de concert rejetèrent les sollicitations de l'exarecclés. 1.47, que, et protestèrent que, loin de se prêter à aucun com-Giann. hist. plot contre le pape, ils étoient prêts à le désendre de nap. l. 5, c. toutes leurs forces. On prononça de toutes parts ana-Murat, an- thème contre l'exarque, contre celui dont il étoit le t., p. 253, ministre, contre tous leurs partisans; et, au mépris de 254, 255. Abrégé de l'empereur, chaque ville choisit un gouverneur, auquel Phist.d'Ital. elle donna le titre de duc. Cet exemple mit en mouvet. 1, μ. 322 ment I Italie entière. On proposoit d'élire un empereur, cl suiv. et de le conduire à main armée à Constantinople. Le 5 mauvais succès des Grecs dans une pareille entreprise n'effrayoit pas les Italiens. La révolte étoit sur le point d'éclater, et l'empire alloit être le théâtre d'une sanglante guerre civile, si Grégoire, inébranlable dans ses maximes au milieu de ses propres dangers, n'eût contenu cette fougue impétueuse en représentant aux peu-. ples qu'il espéroit encore ramener l'esprit de l'empereur.

Cette modération du pontife ne désarma pas les ministres de Léon. Exhilarate, duc de Naples, esclave de la passion du prince, séduisit les peuples de la Campanie, et se mit à leur tête avec son fils Adrien pour aller attaquer Rome. Les Romains ne l'attendirent pas; ils sortirent tous en armes, marchèrent à sa rencontre, lui livrèrent bataille, et le tuèrent avec son fils. Ayant découvert que leur duc Pierre écrivoit à l'empereur contre le pape, ils le chassèrent de la ville. Cependant tout étoit en trouble dans Ravenne; les habitans, divisés entre eux, tenoient, les uns pour l'empereur, et vouloient détruire

les images; les autres pour le pape, et s'efforçoient de les conserver. On en vint aux mains, et l'exarque Paul fut tué dans le tumulte.

Liutprand, tranquille dans ses états, ne s'étoit occupé jusqu'alors qu'à les régler par des lois utiles, et à les tire fleurir par la paix, l'abondance, la diminution des impôts, et par toutes les douceurs d'un gouvernement paternel. Son ambition sage et éclairée ne se proposoit de s'agrandir au-dehors qu'après avoir acquis au-dedans assez de vigueur et de ressort pour s'étendre sans s'affoiblir. C'étoit à quoi il travailloit depuis seize ans, lorsque l'imprudente opiniâtreté de Léon et la couregeuse résistance du pape ouvrirent carrière à ses conquêtes. Il commença par se déclarer contre l'empereur; t'étoit alors le parti le plus foible en Italie : et, en lui laisant la guerre, il paroissoit combattre un édit hérétique, et soutenir les intérêts de la religion. Pour frapper d'abord un grand coup, il assiégea Ravenne, et la prit par trahison. Il fit une fausse attaque à une porte; \* tandis que tons les habitans couroient au secours de æ côté-là, un d'entre eux, d'intelligence avec lui, introduisit l'armée par une autre porte. Les Lombards woient promis au traître une grande somme d'argent; ils s'affranchirent de leur promesse en le tuant à leur mtrée. Le roi s'empara aussi de Classe, et tira du pillage de quoi fournir à tous les frais de la guerre. Cette conquête lui ouvrit les places de l'Emilie et de la Penapole; Osimo, Bologne, Monteveglio, plusieurs villes et châteaux des environs se rendirent sans résistance. Les Lombards de Spolette agissoient de concert, quoique séparément. Ils prirent Narni dans leur voisinage, et Butri dans le duché de Rome. Ils ne gardèrent pas longlemps cette dernière place. Liutprand, à la sollicitation du pape, en sit sortir les Lombards après l'avoir pillée; mais, au lieu de la remettre aux officiers de l'empereur, à qui elle appartenoit, il en fit une donation aux

8. 729·

apôtres saint l'ierre et saint l'aul, c'est-à-dire à l'église romaine, qui l'accepta; et ce fut le premier germe de sa souveraineté temporelle.

L'empereur, obstiné dans le dessein de se défaire de Grégoire, n'ent pas plus tôt appris la mort de l'exarque Paul, qu'il envoys pour remplir sa place l'eumaque Entychius, et lui donna les mêmes ordres. C'étoit pour la seconde sois qu'Entychius étoit revêtu de cette dignité. Des qu'il fut arrivé a Naples, il dépêchs un contrier aux principaux de Rome, qu'il croyoit attachés saus réserve su service de l'empereur. Il les exhactoit à faire périr le pape et ses partisans, et leur promettoit des forces suffisantes pour les mettre à convert de la vengeance du peuple. Ces lettres furent interreplées, et le courrier cut été mis en pièces, si le pape ne lui cût anuvé la vie. On charge l'exarque de malédictions et d'anathèmes; tous les habitans, grands et priita, a engagent par serment à défendre au péril de leur vie la personne du pontife. L'exarque prodigne en vain les présens pour détacher le roi et les ducs lombards des intérêts du pape ; ils rejettent ses offres avec mépris, et se lignent avec les Romains pour mettre à convert de toute violence le zélé désenseur de l'Eglise. Quant a Grégoire, il n'employoit pour lui-même que les armes spirituelles; il s'assuroit du secours de Dies par ses aumones, par ses jehnes, par ses prières. Il comploit sur la protection divine beancoup plus que sur l'affection des hommes. Cependant il remercioit le peuple de son zele; il l'exhortoit a persévérer dans us attachement inviolable a la doctrine de l'Eglise, mais sans omblier qu'ils étoient sujets de l'empereur; et que, " ai c'étoit une impiété de fouler aux pieds les saints images, c'étoit un attentat criminel de se révolter contre un légitime souverain, qui est l'image de Diet militar.

Grégoire étoit trop clairvoyant pour ne pas s'aper-

Greg. 11; et

ecclés. 1.5,

evoir que le zèle de Liutprand avoit un autre motif Anast. in sue la religion. Il connoissoit le caractère de ce prince; Steph. III. t il ne doutoit pas qu'après s'être emparé de Ravenne l. 6, c. 54. t de la Pentapole, il n'eut dessein de se rendre maître Zon. t. 2, e Rome, dont la possession auroit mis sous sa puis-p. 105. mee toute l'Italie. C'étoit l'objet de l'ambition de tous Pagi ad Baes rois lombards depuis leur conquête; et nul de ces Fleury, hist. rinces n'avoit été plus ambitieux que Liutprand. Le ecclés. 1.42, mpe, aussi habile politique que prélat vertueux, songea Giann. hist. tonc à retirer Ravenne des mains des Lombards; et, c. 2, 4, 5. l'espérant rien de la part de l'empire, où tout étoit en Murat. anromble, il eut recours aux Vénitiens. Cette sage répu- 2.4, p. 255, dique avoit profité de toutes les conjonctures pour ac- 259, 281. rostre ses surces, et commençoit à figurer avec gloire l'hist.d' Ital. ntre les états d'Italie. C'étoit à Venise qu'Entychius 332, 334. étoit retiré. Le pape engagea, par des lettres pressan-3, Orso, doge de Venise, à chasser les Lombards de avenne, et à rétablir l'exarque. Les Vénitiens font artir une flotte chargée de troupes, qui débarquent ex portes de la ville. Hilprand, neven du roi, en étoit suverneur: il présente la bataille, est vaincu et fait isonnier. Les Lombards abandonnent Ravenne, lasse, Césarée; et Eutychius s'en remet en possession. n grand corps de troupes, que Liutprand envoyoit au cours de la ville, est taillé en pièces près de Rimini. : succès causa dans ce pays une révolution générale. es villes de la Pentapole chassent les garaisons lomrdes, et rentrent sous l'obéissance de l'empire.

Liutprand, plein de dépit d'avoir perdu le fruit de s travaux, déconvrit que c'étoit un effet des intrigues 1 pape. Il ne put retenir sa colère; et le taxant d'inatitude, il résolut non-seulement de l'abandonner, ais même de le livrer à toute la fureur de Léon. 'exarque, de son côté, persuadé qu'il ne seroit jamais aître ni du pape ni des Romains tant qu'ils seroient rutenus des Lomhards, cherchoit tous les moyens de

gagner Liutprand, et de l'engager à servir l'empereur: Un nouveau motif acheva de déterminer le roi des Lombards. Il vouloit châtier les ducs de Spolette et de Bénévent, qui affectoient l'indépendance; et il ne se sentoit pas assez fort si les deux ducs s'unissoient contre lui. Ces dispositions réciproques rapprochèrent le roi et l'exarque. Ils convinrent de réunir leurs forces pour réduire d'abord les ducs rebelles, et d'aller ensuite à Rome rétablir l'autorité impériale.

Cette ligue jeta Grégoire dans les plus vives alarmes. Il ne pouvoit se désendre contre les desseins meurtriers de l'exarque que par le secours des Lombards, ni préserver la ville de Rome de l'invasion des Lombards sans l'assistance de l'exarque. Les deux partis s'étant réunis, sa perte et celle de Rome sembloit être inévitable. Dans cette extrémité, il eut recours aux François. Charles Martel, le héros de son siècle, gouvernoit alors la France pour Thierry IV, qui n'avoit que le titre de roi. Ce sut à Charles que Grégoire s'adressa. Etoit-ce pour lui demander un secours effectif, ou de simples sollicitations en sa faveur? C'est ce que l'histoire n'explique pas. Je croirois plus volontiers qu'il ne demandoit que des instances auprès de Liutprand, lié avec Charles et par l'amitié et par des intérêts mutuels; autrement, malgré la grandeur du péril, il seroit difficile d'excuser ce saint pape d'avoir oublié ses propres maximes. Plusieurs auteurs prétendent que Grégoire III fut le premier pape qui implora une puissance étrangère contre son souverain. Mais Anastase, l'écrivain le plus authentique pour tous ces événemens, dit formellement, dans la vie d'Etienne 11, que les deux Grégoires eurent recours à Charles Martel, et qu'Etienne ne fit que suivre leur exemple.

On ignore quelle sut la réponse de Charles; mais il est certain que la demande du pape ne produisit aucun esset : l'expédition étoit terminée avant le retour

du courrier. A peine le traité fut-il conclu, que le roi et l'exarque se mirent en marche avec leurs troupes. Les deux ducs n'osèrent attendre l'orage qui les menaçoit: ils vinrent rendre leurs hommages au roi, lui renouvelèrent leur serment de fidélité, et lui donnèrent des otages. Pour remplir le second article du traité et satisfaire Eutychius, les deux armées marchèrent à Rome, et campèrent dans les prairies de Néron, entre le Tibre et l'église de Saint-Pierre, vis-à-vis du château Saint-Ange. Grégoire avoit fait réparer à la hâte les fortifications de la ville. Mais, persuadé qu'elles ne pouvoient tenir long-temps contre des forces si redoutables, il résolut d'épargner à son peuple les travaux et les désastres d'une résistance inutile. Il sortit de Rome à la tête de on clergé et d'une partie de la noblesse, et alla se préenter devant le roi avec cette intrépidité modeste que le péril même inspire à une âme grande et vertueuse. Liutprand, d'autant plus sensible à cette démarche géréreuse qu'il en eût été capable lui-même, le reçut vec le respect dû à son auguste caractère et à la sainteté le sa vie. Alors le pape sut si puissamment émouvoir on cœur par les motifs d'humanité, par la considéraion des promesses qu'il avoit faites à l'Eglise, du zèle u'il avoit témoigné pour sa défense, des maux qu'il lui réparoit, et de ceux qu'il alloit attirer sur lui-même t sur son royaume, que les armes lui tombèrent des nains. Attendri jusqu'aux larmes, il se prosterna aux sieds du pontise, et protesta qu'il ne souffriroit jamais m'on troublât le repos d'une ville qu'il regardoit comme e sanctuaire de la religion. En vain l'exarque, plus dur et moins généreux, tâchoit de l'affermir, et le sommoit de remplir ses engagemens; le roi, sans l'écouter, pria le pape de le conduire à la basilique du Vatican. Là, fondant en larmes, le cœur serré de douleur, à genoux devant la confession de saint Pierre, il se dépouilla de ses habits royaux, et les déposa avec son baudrier, son épée, sa couronne d'or et sa croix d'argent, au pied du tombeau du saint apôtre. Il pria ensuite le pape de lever l'excommunication lancée contre l'exarque, et de lui accorder son amitié. Le pape y consențit, et, les deux armées s'étant retirées, Liutprand reprit le chemin de Pavie.

Anast. in Greg. 11. Baronius.

L'exarque, enfin réconcilié avec le pape et le peuple de Rome, y entra sans opposition. Il travailloit de honne Fleury, hist. foi à rétablir l'ordre que la discorde avoit troublé, lorsart. 6. qu'on apprit qu'une partie de la Toscane étoit révoltée. Murat. an-Tibère, surnommé Pétase, dont l'histoire ne parle pas t. 4, p. 261. jusqu'à ce moment, avoit soulevé plusieurs villes; elles rhist. d'Ital. lui avoient donné le titre d'empereur et prêté serment t. 1, p. 334. de fidélité. Cette nouvelle alarma l'exarque. Il n'avoit point gardé de troupes avec lui; et d'ailleurs il étoit plus propre à tramer un complot qu'à faire la guerre. Mais l'intrépide pontife lui inspira une partie de son courage; il fit prendre les armes aux habitans de Rome. et mit à leur tête les citoyens les plus distingués. Eutychius, suivi de cette milice, marcha contre le rebelle, qui, plus timide encore que l'exarque, se tenoit ensermé dans Maturano, place nommée aujourd'hui Barbarano, dans le patrimoine de Saint-Pierre. Elle fut emportés d'assaut, et Pétase y perdit la vie. On envoya sa tête à l'empereur.

Un service si important méritoit de la reconnois-An. 730. Theoph. p. sance; mais Grégoire n'en pouvoit attendre de Léon. Ce 341, 342. Cedr. p. 455, prince, plus obstiné que jamais à détruire les objets de 🕅 Joann. Da- la vénération publique, employoit les caresses, les me de musc. orat. naces, les violences pour y parvenir. Il faisoit brûler les de imag. images dans la place publique, blanchir les murailles de Anast. in églises qui étoient ornées de peintures. Il avoit usé jus-Greg. u. Stephan, in qu'alors de quelque ménagement à l'égard de Germain, Steph. jun. qui, étant aimé du pape et en commerce de lettres aves Niceph. p. lui, pouvoit contribuer à contenir l'Italie, trop dis-Paul. diac. posée par elle-même à la révolte. Mais cette modéra-1.6, c. 49.

Baronius.

tion politique ne put se soutenir jusqu'au bout. Un jour Hist. miscel. qu'il étoit entré en dispute avec Germain, après de longs Zon. 1. 2, raisonnemens que le patriarche détruisoit d'un seul p. 103. mot, réduit à ne pouvoir répliquer, il s'emporta, et, ru-86 gissant comme un lion, il frappa au visage et chassa du Pagi ad Bapalais ce prélat, âgé pour lors de quatre-vingt-quinze ron. Fleury, hist. ans, et plus vénérable encore par sa sainteté que par sa ecclés. l. 42, vieillesse. Résolu de le perdre, il faisoit observer toutes act. 4. ses paroles, toutes ses démarches, pour y trouver de quoi christ. t. 1, le condamner comme séditieux, plutôt que de lui procurer par une violence ouverte le titre de confesseur de la foi. Mais la sagesse de Germain ne donnoit aucune prise à la malignité. L'empereur, impatient de s'en défaire, fit assembler le sénat le 7 janvier 730; et, ayant fait venir le patriarche, il lui présenta son édit avec ordre d'y souscrire sur-le-champ. Germain prit cette occasion de justifier publiquement la pratique de l'Eglise, et après un assez long discours : Prince, ajouta-t-il, je respecte les ordres de l'empereur; mais, sur un point qui intéresse la foi, je ne puis céder qu'à l'autorité d'un toncile général. En attendant, rendez la paix à l'Eglise; et si je suis Jonas, jetez moi dans la mer. En même lemps il se dépositile de son pallium, renonce à l'épiscopat, et se retire dans sa maison paternelle, où il passa le reste de ses jours dans la prière et dans le silence. Il avoit tenu le siége de Constantinople pendant quatorze ans et demi. Sa mémoire est en vénération dans l'église grecque, qui célèbre sa fête le douzième de mai. L'empereur, sans observer aucune forme canonique, mit à sa place Anastase, qui fut installé par des soldats. C'étoit un diacre corrompu, qui avoit vendu au prince sa foi et sa conscience. Syncelle du patriarche, mais bien différent de son évêque, il n'aspiroit qu'à profiter de ses dépouilles. Germain lui fit sentir un jour que son ambition lui seroit suneste. Comme il montoit les degrés du palais, Anastase, qui le suivoit, ayant marché sur sa robe, le pa-HIST. DU BAS-EMP. TOM. VI.

24

triarche, se retournant vers lui : Ne vous pressez pas; Anastase, lui dit-il, vous n'arriverez que trop tôt à l'Ilippodrome. C'étoit le lieu où il devoit un jour subir un châtiment ignominieux, ainsi que nous le verrons dans la suite. Cette prophétie frappa tous ceux qui l'entendirent, excepté Anastase lui-même. Cet intrus ne fut pas plus tôt en possession du trésor de l'Église, qu'il le mit entre les mains de l'empereur. Ce prince, non par avarice, mais par fureur, se saisissoit des ornemens des églises qu'il faisoit brûler, des vases sacrés qu'il faisoit fondre, parce qu'ils étoient chargés de figures dont il vouloit abolir l'usage.

Theoph.p. Girg. 11. P. 11/4. 87.88. City cas, p. Anon. Band. imp. or. t. 1, 1. 12. Codin, orig. p. 42. Const. christ.

6. 2, 6. 4.

Si la présence de Germain n'avoit pu arrêter la vio-Cede, p. 454, lence de l'empereur, elle l'avoit du moins retenue dans Anast. in certaines bornes. Des qu'il fut éloigné, Léon s'aban-Zon. 1.2, donna a des exces incommis aux plus cruels persécuteurs. Manas, p. Entre le palais et l'église de Sainte-Sophie étoit une superbe basilique nommée l'Octogone. Elle étoit formée de huit portiques réunis. Bâtie autrefois par Constantin, Julien y płaca sa bibliotheque, qu'il rendit publique. Valens établit sept antiquaires dont l'emploi étoit de recopier les manuscrits qui dépérissoient de vétusté. Du Cange, Ce précieux dépôt contenoit cent **du la mille volumes** lorsqu'il fut brûlé du temps de Zénon. Ce prince l'avoit rétabli; mais jusqu'au regne de Léon on n'avoit pu y rassembler que trente six mille volumes. La fondation étoit devenue encore plus utile par l'établissement de douze professeurs, entretenus aux dépens du trésor, qui enseignoient gratuitement les lettres tant sacrées que profanes. A leur tête étoit un chef qu'on nommoit l'æcuménique, c'est a dire l'universel, a cause de l'étendue de ses connoissances. Cette compagnie, dont les membres étoient choisis entre les hommes les plus éclairés de l'empire, avoit une grande considération. Les empereurs les consultoient dans les affaires importantes. Soit vent on tiroit d'entre eux les prélats pour remplir les

lus grands siéges. L'église annexée à cette illustre maion étoit desservie par seize religieux savans eux-mêmes, t recommandables par leur vertu. Léon pensa que sa ouvelle doctrine acquerroit beaucoup de crédit s'il ouvoit la faire admettre par cette pieuse et savante cadémie. Il entreprit de les amener à ses sentimens; et re fut la matière d'un grand nombre de conférences, où es théologiens (car les princes n'en manquent jamais) urent toujours confondus. Enfin, désespérant de les perwader, il prit le parti de les exterminer, sans épargner a bibliothèque, dont sa grossière ignorance ne faisoit nucun cas. Ayant fait pendant la nuit environner la basilique d'un grand amas de bois sec et de matières combustibles, il y fit mettre le feu. Des gardes postées à toutes les issues en défendoient le passage, et ce cruel incendie réduisit en cendres et les livres et les professeurs. Un si bel établissement se releva sous les empereurs suivans.

Cette étrange harbarie fit horreur à tout l'empire. Theoph. Peu de temps après, un attentat public contre une figure 339. Cedr. p. 45 révérée de toute la ville de Constantinople acheva de Vita st soulever les esprits, et fit couler le sang d'un grand Menœa 9 nombre de citoyens. Sur la porte de Chalcé (c'étoit le ves-Aug. tibule du palais), s'élevoit un grand crucifix de bronze p. 40. qui passoit pour un monument de piété de Constantin. Anon. Ban imp. orien On attribuoit à ce crucifix plusieurs miracles. Léon, ne t. 1, p. 9.

Baronius pouvant souffrir la vue de cette image, qui sembloit Pagi ad B triompher de son édit, donna ordre à Jovin, un de ses ron. officiers, d'aller abattre le christ, mais de laisser subsis-Const.chri ter la croix; car tel étoit l'usage des iconoclastes. Jovin, l. 2, c. 4. monté à une échelle, avoit déjà porté trois coups de ecclés. l. 4 hache, lorsqu'une troupe de femmes assemblées en un moment autour de lui, poussant de grands cris, renversent l'échelle, et écrasent Jovin en le foulant aux pieds. Elles courent aussitôt à l'église, et font pleuvoir une grêle de pierres sur le patriarche Anastase, l'accablant

d'injures, et menaçant de le tuer, s'il ne va promptement faire des remontrances à l'empereur. Il y alla en effet, mais ce fut pour l'irriter davantage. L'empereur fait sortir ses gardes sur ces femmes attroupées à la porte du palais; elles sont en un instant massacrées. Non content de cette vengeance, il se persuade que l'émeute a été excitée par des personnes plus considérables; il fait arrêter neuf sénateurs, et une dame de naissance illustre, sans avoir d'autre fondement de ses soupçons que leur opposition à ses volontés. Mais il crut que ce seroit les traiter avec trop de douceur s'il les faisoit mourir sur-le-champ. Ils n'eurent la tête tranchée qu'après avoir langui huit mois dans une prison, où ils recevoient tous les jours cinq cents coups de fouet.

enol. Baartyrol. vanum. vronius. Oriens ist. t. 1,

Dès que Léon eut une sois trempé ses mains dans le sang de ses sujets, il n'en devint que plus féroce. Pendant les dix années qu'il vécut encore, ce ne fut que deuil et désolation dans tout l'Orient. Les défenseurs des images étoient proscrits, tourmentés, emprisonnés, consumés de faim et de froid, exposés aux outrages de leurs ennemis, traînés par les rues, écartelés, massacrés, sans compter ceux qui, abandonnant leurs biens pour sauver leur vie, se réfugioient dans des déserts, sur 📑 les montagnes, dans des cavernes. Il faut avouer que les orthodoxes, emportés par l'ardeur de leur zèle, aigrissoient encore le prince par la liberté avec laquelle ils lui reprochoient ses errenrs, par les anathèmes qu'ils osoient lancer contre lui, par les termes outrageans dont ils l'accabloient en face. Le ménologe des Grecs et rempli de martyrs qui souffrirent les plus affreux supplices, tant sous son règne que sous celui de son fils; et il me semble qu'il manquoit à ces généreux athlètes la douceur apostolique, et le respect toujours dû au souverain, lors même qu'il abuse de son pouvoir par des traitemens injustes. De tant de supplices je n'en citemi cruauté. Il qu'un seul qui suppose une recherche

saisoit enduire de poix les cheveux et la barbe des consesseurs, et entasser sur leur tête quantité d'images auxquelles on mettoit le seu. Après les avoir traînés par la ville en cet état, on les égorgeoit, et on jetoit leurs corps aux chiens. Ce fut ainsi qu'il traita Hypace, évêque d'Ephèse, auquel il donna pour successeur Théodose, fils de Tibère Absimare, prélat hérétique, qui signala son zèle en faveur des iconoclastes. Cependant la plupart de ceux qui resusoient d'obéir à l'édit n'étoient pas mis à mort. Après plusieurs tourmens ils étoient envoyés en exil. Léon, en faisant des martyrs, craignoit de multiplier les images qu'il vouloit détruire.

Anastase, usurpateur du siége de Constantinople, n'inspiroit pas au prince des sentimens d'humanité. Cependant, pour autoriser son intrusion, il auroit voulu Paul. di vivre en communion avec le pape. Il lui écrivit une l. 6, c. à lettre synodique, dans laquelle, après une profession de Bellara foi orthodoxe, après avoir protesté qu'il étoit uni de cœur imp. l. 1 et d'esprit avec l'église romaine, il s'efforçoit de justi-12; fier la conduite de l'empereur et ses propres sentimens concord. sur le culte des images. Léon y joignit aussi une lettre 3, c. 11. pour tâcher d'adoucir le pape, lui représentant comme ecclés. l. des rebelles ceux qu'il étoit, disoit-il, obligé de répri- Du Pin, mer. Mais Grégoire, trop bien instruit pour se laisser disc. diss tromper, répondit au patriarche que, tant qu'il se tien- 7, c. 13. droit séparé de l'Eglise, en rejetant le culte qu'elle avoit nap. L. 5 adopté, l'évêque de Rome ne pouvoit le regarder comme 4. son frère dans l'épiscopat, et qu'il ne devoit attendre de sa part que des anathèmes. Sa réponse à Léon n'étoit pas moins ferme, quoique conçue en des termes plus doux; il lui donnoit des conseils salutaires, et l'exhortoit à se retirer de l'abîme où l'avoit plongé son attachement à des opinions erronées. La fierté de l'empereur sut choquée de ces remontrances. Il y répliqua en menaçant Grégoire de le traiter comme Constant avoit traité le pape Martin, et d'envoyer à Rome abattre

An. 731 Anast. Greg. 11.

l'image de saint Pierre. Mais lorsque cette lettre outrageante parvint à Rome, Grégoire, affranchi de toutes les menaces des hommes, avoit déjà reçu la récompense de ses travaux. Il étoit mort le 11 février 731, et laissoit à ses successeurs un exemple difficile à suivre.

La conduite de ce saint pape est un modèle de prudence et de fermeté. Dans la conjoncture la plus critique qui sut jamais, lorsque d'un côté l'hérésie, armée de la puissance impériale, s'efforçoit de s'introduire en Italie, et que de l'autre l'Italie sembloit ne pouvoir repousser l'hérésie qu'en se révoltant contre son souverain, il remplit également deux devoirs qui paroissoient alors incompatibles. Chef intrépide de l'Eglise, il s'opposa constamment à l'exécution d'un édit contraire à la pratique du christianisme; il fit tous ses efforts pour détourner l'empereur de son dessein impie; il fortifia les peuples dans la résolution de rejeter des ordres auxquels ils ne pouvoient obéir sans trahir leur religion; mais en même temps, fidèle sujet du prince, il se tint lui-même et maintint les peuples dans une juste obéissance; il étoussa l'esprit de révolte; et, malgré les noirs complots que le prince même tramoit contre sa vie, prélat vrainzent apostolique, supérieur à tout sentiment de vengeance ainsi que de crainte, il fut assez généreux pour conserver au prince l'Italie près de lui échapper. Deux sortes d'écrivains, dans des vues absolument contraires, s'accordent à peindre ce grand pape sous les mêmes traits, et l'idée qu'ils en donnent est tout-à-fait fausse et injuste. Ils disent qu'il excommunia Léon, qu'il le déclara déchu de l'empire, et qu'il délia les Italiens du serment de fidélité, en un mot, ils lui attribuent la pratique de ces sunestes maximes, que Grégoire vii hasarda plus de trois siècles après lui. Les uns lui en font un mérite, les autres un crime, et tous s'appuient sur le témoignage des Grecs. Les premiers, soumettant la puissance temporelle à l'autorité pontificale, louent Grégoire 11 de s'être soustrait à la domination d'un prince hérétique, et d'avoir soulevé l'état pour sauver la religion; les seconds, ennemis déclarés de l'église romaine, l'accusent d'avoir révolté l'Italie contre son maître, et d'avoir appris à ses successeurs à briser les sceptres et les couronnes. Mais les éloges des premiers sont directement contraires à ceux qu'il mérite, et les reproches des autres sont autant de calomnies. Il est vrai que les auteurs grecs mettent sur le compte de Grégoire la plupart de ces entreprises; mais ces écrivains, presque tous fort mauvais critiques, mal instruits pour l'ordinaire de ce qui se passoit en Occident, toujours pen favorables aux Latins, surtout depuis le schisme de Photius, peuvent-ils entrer en comparaison avec les écrivains occidentaux, plus voisins et des temps et des lieux de ces événemens? Anastase le bibliothécaire et Paul diacre méritent seuls plus de croyance que cette foule de Grecs qui se copient les uns les autres. Or ces deux historiens rendent justice à la droiture de Grégoire 11, et des faits incontestables le mettent à couvert de reproche. Ce fut lui seul qui calma l'agitation de l'Italie lorsqu'elle étoit sur le point de nommer un nouvel empereur, et qu'elle menaçoit d'aller combattre Léon jusque dans Constantinople. Ce fut lui qui arma les Vénitiens contre Liutprand, et qui remit l'empereur en possession de Ravenne et des autres places dont les Lombards s'étoient rendus maîtres. On ne peut lui reprocher que d'avoir accepté la donation de Sutri: mais pouvoit-il, sans encourir un grand danger de la part de Liutprand, et sans s'attirer même l'indignation de Rome entière, refuser une place d'ailleurs pet considérable, que le roi des Lombards s'obstinoit à ne pasrendre à l'empire? Nous avons vu qu'on ne pouvoit rien conclure à son préjudice de la démarche qu'il fit auprès de Charles Martel. Il réconcilia avec les Romains et rétablit dans Rome l'exarque Eutychius, qui avoit

attenté contre au vie. Il étouffa des su maissance la révolte de Pétase; il respecta Léon au milieu de ses fureurs. Il est faux qu'il l'ait excommunié; il ne lui envoya jamais que des remontrances et des avis. En un mot, ses sentimens furent constamment ceux que Jean Damascène, malgré sa vivacité naturelle, exprime en ces termes en adressant la parole à Léon : Nous vous obéissons dans les affaires civiles; nous vous payons les tributs, les impôts, les dons gratuits : mais, pour les choses de la foi , nous avons la parole de Dieu et les lois de l'Eglise. Une nouvelle preuve que Grégoire n'avoit pas secoué le joug de l'obéissance, c'est que son successeur, en montant sur le saint siège, recommt Léon pour empereur; il lui écrivit comme à son souverain, et, selon l'ancien usage, il date toutes ses lettres des années du règne de Léon. Si tant de preuves ne suffisoient pas, je citerois encore le témoignage le plus authentique, celui de Charlemagne, qui, dans sa lettre à Constantin et à Irène, rend justice à la fidélité inviolable de Grégoire 11 et de son successeur. Ce n'est pas que je veuille nier que sous le pontificat de Grégoire u l'empire n'ait perdu beaucoup de son autorité en Italie. Ce fut alors à la vérité que commencèrent à se relâcher les liens qui tenoient les peuples de cette contrée attachés à l'empire. Mais Grégoire, au lieu de les rompre, ne travailla qu'à les resserrer. Ce furent les empereurs eux-mêmes qui rendirent leur joug odieux. C'est du sein de l'hérésie des iconoclastes que sortit le premier germe de cette grande révolution qui leur fit perdre l'Italie.

Après la mort du pape Grégoire 11, Grégoire 111 fut élu par le clergé de Rome, qui écrivit à l'exarque pour al la en obtenir la confirmation: mais ce fut la dernière fois. y, hat, laion et ses successeurs s'opiniâtrant de plus en plus à . 1.42 · troubler l'Eglise , cette contume cossa , et me fut rétablis Pin, de que près de cent aux après sous les princes de la maison disert. de Charlemagne. Le nouveau pape, plus vif et moins cir-

// t. //s

annles.

conspect que son prédécesseur, ne ménagea pas Léon Murat, a d'Iu dans les remontrances qu'il se crut obligé de lui faire. t. 4, p. 25 Ayant reçu les lettres adressées à Grégoire 11, il y répondit en des termes qui semblent passer de bien loin la liberté apostolique. Il reprochoit formellement à l'empereur son ignorance présomptueuse, sa rébellion contre l'Eglise, sa barbarie. Comme Léon demandoit un concile général : Vous êtes, lui répondoit-il, le seul ennemi de l'Eglise; cessez de la persécuter, il ne sera pas besoin de concile. Avons-nous un empereur catholique qui puisse y prendre séance selon l'usage? Il lui déclare que tont l'Occident est révolté contre ses attentats, et que, pour venger les outrages qu'il fait à Jésus-Christ et aux saints, on foule aux pieds ses propres inages. Sur les menaces que Léon avoit faites à son Prédécesseur: Sachez, lui dit-il, que les papes sont les médiateurs de la paix, et comme le mur mitoyen entre Orient et l'Occident; nous ne craignons point vos menaces; à une lieue de Rome, vers la Campanie, nous sommes à l'abri de vos coups. Ces paroles font connaîre que le district de Bénévent s'étendoit alors jusqu'à ane lieue de Rome, ou plutôt du duché romain. Il lui ait entendre que, s'il envoie abattre l'image de saint Pierre, il y aura du sang répandu. On apprend par cette ettre que les papes conservoient les lettres des empereurs dans l'église de Saint-Pierre. Des reproches si mers et si hardis attirèrent de la part de l'empereur me réponse dont on ignore le contenu; on sait seulement que le prince s'y vantoit d'être à la fois maître de l'empire et du sacerdoce. Le pape répliqua par une seconde lettre plus mesurée que la précédente; il y justihoit le culte des images, et pour rabattre la fierté du prince, il établissoit cette maxime, que les princes n'out pas plus de pouvoir dans l'administration des choses \*pirituelles que l'Eglise ne s'en attribue dans le gouvernement des offaires temporelles. Il avouoit qu'il ne

lui étoit pas permis de prendre les armes contre l'empereur, mais seulement d'implorer par ses prières le secours de Dieu. Le prêtre George, porteur de cette lettre, étant arrivé à Constantinople, n'osa la présenter à l'empereur, dont il redoutoit la colère : de retour à Rome, il sit au pape l'aveu de sa soiblesse. Grégoire, lui ayant fait en plein concile une sévère réprimande, l'auroit dégradé du sacerdoce si le concile n'eût demandé grâce. Il le renvoya avec la même lettre. Mais George fut arrêté en Sicile, et retenu pendant un an entier par ordre de l'empereur.

Theoph. p.

1, p. 326.

**An.** 732. Greg. 111.

Tandis que Léon faisoit la guerre aux images, les Cedr. p 457. Sarrasins ravageoient l'empire. Mouslima traversa la Hist. miscel. Cappadoce, et marcha contre les Turcs, qui avoient Elmacin. 1. forcé les Portes caspiennes. Il les battit et les repousse Assemani, dans leur pays. Mavias et Soliman, tous deux fils du bibl. or. t. calife Hescham, pénétrèrent en Paphlagonie, et défi-M. de Gui-rent une armée romaine commandée par Constantin, des Huns, t. qui sut sait prisonnier.

La détention de George ayant fait connoître au pape, que l'empereur s'obstinoit à ne rien écouter, il crut Anast. in devoir employer les foudres de l'Eglise, en ménageant Fleury, hist. seulement la personne même du prince, selon les règles ecclés. l. 42, de la prudence chrétienne. Il convoqua donc un concile, qui se tint dans l'église de Saint-Pierre. Il s'y trouve quatre-vingt-treize évêques, avec le clergé de Rome. On permit à la noblesse, aux magistrats et au peuple, d'être témoins de la délibération. On déclara exclus de la table sainte et séparé du corps des sidèles quiconqué violeroit le respect dû aux images, en les détruisant, les déplaçant, les profanant ou les outrageant par des blasphèmes. Ce décret fut signé de tout le concile; et le pape sit aussitôt partir le désenseur Constantin pour le porter à l'empereur. Mais cet envoyé sut arrêté en Sicile, comme le premier. On lui arracha les écrits dont il étoit chargé, et on l'enferma dans un cachot. Ce ne

qu'au bout d'un an qu'on lui permit de retourner à me, après lui avoir fait de terribles menaces. Cette lence excita l'indignation de l'Italie entière. Toutes provinces, de concert, dressèrent une requête à l'emeur, et l'envoyèrent par leurs députés, qui ne furent plus épargnés que les envoyés du pape. Sergius, verneur de Sicile, qui s'efforçoit d'effacer de l'esprit l'empereur le souvenir de sa révolte précédente, les huit mois en prison, et ne les mit en liberté qu'après r avoir fait essuyer les traitemens les plus injurieux. vendant Pierre, autre défenseur de l'église romaine, encore assez de hardiesse pour se charger de la même mission. Il prit une autre route, et remit le décret re les mains de l'empereur, avec une lettre du pape, écrivoit aussi au patriarche Anastase.

ean, archevêque de Ravenne, avoit assisté au con-, et cette ville n'étoit pas moins opposée que Rome 345. volontés de l'empereur. Ainsi Léon, plus irrité que Cedr. p. 457. vais, résolut de châtier toute l'Italie. Il mit en mer l. 21. puissante armée navale sous le commandement de Murat. annès, duc de Cibyre. Manès devoit saccager Ravenne, t. 4, p. 267, iter comme rebelles les villes de la Pentapole, mar-268. r ensuite à Rome, y détruire les images, ne faire l'hist. d'Iplus de grâce aux habitans qui se mettroient en 336, 338. oir de les conserver, enlever le pape et le conduire ds et mains liés à Constantinople. Mais les vents et ner firent échouer ces projets inhumains. La flotte, à près de Ravenne, qu'elle regardoit comme sa proie, attaquée d'un violent orage; partie des vaisseaux brisent contre les rochers et sont engloutis avec les dats; les autres, dispersés sur les côtes, s'étant enfin semblés, gagnent avec peine le canal du Pô, le plus che de Ravenne. Manès fait débarquer ses troupes et rche vers la ville. Le peuple, encouragé par son évê-2, avoit pris les armes; et tandis que les femmes et les illards, revêtus de sacs et de cilices, et prosternés au

An 735. Theoph. p.

pied des autels, implorent l'assistance du Tout-puissant, la jeunesse sort au-devant des Grecs; et dès que le combat est engagé, elle seint de prendre la suite et attire l'ennemi dans une embuscade. Les Grecs, attaqués de toutes parts, regagnent leurs vaisseaux. Les troupes de Ravenne & jettent dans des barques, les poursuivent, et coulent à fond la plupart de ces navires que l'orage avoit mis hors de désense. Cette victoire inespérée sut remportée le 26 juin, et ce jour sut dans la suite une sête solennelle à Ravenne. Durant les six années suivantes, les habitam, par haine contre les Grecs, s'abstinrent de manger du poisson de ce bras du Pô.

Theoph. p. 343, 344, 3.46. l. 21.

p. 105. 3, c. 11.

1, C. 11.

Cette défaite mit Léon en fureur. Il redoubla de cruauté contre les catholiques, et, ne pouvant faire Cedr. p. 45 -. d'autre mal à l'église de Rome, il leur confisqua tous les patrimoines qu'elle possédoit dans ses états. Le revenu Zon. t. . de ses biens ne montoit qu'à trois talens et demi, qui Marca, de valoient à peu près vingt mille livres de notre monnois.

C'étoit ravir la subsistance des pauvres, et les sommes Du Pin, de nécessaires à l'entretien de l'église de Saint-Pierre. Con disc. dissert patrimoines demeurèrent alienes pour toujours; et la Fleur, hist. sollicitations des papes ne purent jamais les retirer des

occles. 1. 42. mains des empereurs suivans, même orthodoxes. Non Paried Ba- content d'avoir dépouillé l'église romaine de ses biens, Giann, hist, il lui enleva une partie considérable de sa juridiction map. 1.4. v. Il en détacha toutes les provinces comprises entre la Si-

Munu an cile et la Thrace, c'est-à-dire la Grèce, l'Illyrie, la Man nal. d'Ital. cédoine, et les soumit au patriarchat de Constantine. 8.
Abregi de ple. En vain le pape Adrien redemanda ces diocèses dans

Thund hal. le second congile de Nicée. On peut dire que ce sut 1.1. P. 558. l'origine de la Tuneste division de l'église grecque et de l'église latine; discorde interrompue en divers temps, jamais éteinte, ranimée avec plus de force par Photius et par d'autres patriarches ambitieux. Léon augments,

d'un tiers la capitation de la Sicile et de la Calabre; et, pour n'en pas exempter les enfans même, il ordonna. de les enregistrer dès leur naissance. Pendant tout ce temps-là l'exarque Eutychius se tenoit tranquille dans Ravenne. Il paroît qu'il étoit parfaitement réconcilié avec le pape, et qu'il s'accordoit même avec lui pour la désense des images. Il sit à la basilique du Vatican des présens considérables. Mais l'autorité des exarques stoit fort affoiblie à Ravenne, ainsi qu'à Rome. On leur abéissoit pour l'exercice de la justice et le paiement des pributs; mais ils ne jouissoient d'aucun autre pouvoir. Les peuples étoient bien résolus de ne se pas laisser accepter par les injustes violences d'un empereur impie.

Constantin, fils de Léon, avoit atteint sa quatorzième Theoph. pi 343.

année; il épousa la fille du kan des Khazars, prin-Cedr. p. 459.

cesse accomplie, à laquelle il ne manquoit que d'être l. 21.

chrétienne, pour être digne du premier trône de l'uni-Zon. t. 2,

vers. Elle reçut le baptême avant son mariage, et prit Niceph. p.

le nom d'Irène. Fidèle à la religion qu'elle embrassoit, 38.

Du Cange,

elle vécut dans les exercices d'une piété solide, soumise fam. byz. p.

en tout le reste à l'autorité de son beau-père, et pleine 125.

de tendresse pour son mari, mais constamment opposée

à leurs erreurs.

Dans les six années suivantes, l'histoire ne parle que An. 734, des incursions des Sarrasins. L'Arménie, la Cappadoce, Theoph. p. Phrygie, déjà tant de fois ravagées, ne cessèrent de 344, 345, et l'être encore par Mavias et Soliman, les deux fléaux de ibi. not. l'Asie en ce temps-là. Mavias, en retournant en Syrie, Hist. miscel. mourut d'une chute de cheval. Soliman continua ses Elmacin. 1. conreses. Entre un grand nombre de prisonniers se trouva 1, c. 17. aventurier, né à Pergame, qui se disoit Tibère, fils bibl. or. t. Le calife, pour faire honneur à son fils, 2. # pour donner de l'inquiétude à l'empereur, affecta de donner crédit à ce mensonge. Il fit prendre à l'imposteur les ornemens impériaux, lui donna des troupes à le tête desquelles Tibère entra dans Jérusalem, le sceptre à la main et enseignes déployées; il le fit ensuite promener par toute la Syrie avec un appareil capable

d'éblouir les peuples. L'année 739 ne sut pas heureuse pour les Sarrasins. Soliman entra sur les terres des Ro mains avec quatre-vingt-dix mille hommes. Il partaget ses troupes en trois corps. Gamer commandoit dix mille hommes de troupes légères, qui mirent à seu et à sang la Cappadoce, et enlevèrent une prodigieuse multitude d'hommes, de femmes et de chevaux. Mais Mélich et Batal, suivis de vingt mille hommes, furent attaqués près d'Acronium en Phrygie, par une armée romaine qui les tailla en pièces. Les deux généraux y périrent. Il n'échappa au fer des vainqueurs que six mille huit cents Sarrasins, qui, se battant en retraite avec courage, gagnèrent la ville de Synnade, où les Romains n'osèrent les assiéger. Ils en sortirent les jours suivans, et allèrent rejoindre Soliman, campé près de Tyanes. Ce guerrier peu accoutumé aux revers, assligé de la perte qu'il avoit faite, retourna en Syrie. Les Sarrasins d'Afrique avoient déjà tenté plusieurs fois de s'établir en Sicile. Ils renou velèrent leurs entreprises pendant ces années. Baschar passa dans l'île avec quelques troupes. Habib assiéges Syracuse, mais sans succès. Huit ans après, son fils Abai derrahman y sit encore une descente, et ne quitta pays qu'après en avoir ravagé une grande étendue.

An. 740. Theoph. p.

Tandis que Léon continuoit de détruire les saintes. images, un furieux tremblement de terre abattit les staedr.p. 457, tues des empereurs à Constantinople. Le 26 octobre de list. miscel. l'an 740, sur les trois heures après midi, la terre se sou Niceph. p. leva par des secousses redoublées, détruisit quantité de maisons, de portiques, d'églises, de monastères, et # 105, 106. tomber les statues de Constantin, de Théodose le grand Elmacin. L. et d'Arcadius. Les murs de Constantinople s'écroulèress du côté du continent; la plus grande partie du peuple s'enfuit de la ville, et se logea dans des baraques au milieu de la campagne. La Thrace sut couverte de ruines; Nicomédie et Prénète en Bithynie furent renversées! de toute la ville de Nicée il ne resta d'entier qu'unt

glise. Ce tremblement se fit sentir à diverses reprises endant le cours d'une année, et s'étendit jusqu'aux strémités de l'Orient. En Egypte des villes entières prent abîmées avec leurs habitans, et la mer, perpétuelement agitée, engloutit quantité de vaisseaux. Ce terride fléau fit périr un nombre innombrable d'hommes et Fanimaux. L'empereur augmenta d'un douzième la pitation du peuple de Constantinople pour la réparaion des murailles, et l'impôt subsista toujours lors pême qu'elles furent réparées.

Tont sembloit concourir à détacher de l'empire Rome Iltalie. On n'obéissoit qu'à regret à un prince héré-Zacharid. parque et persécuteur : c'étoit pour Liutprand, habile Paul. diaci profiter des conjonctures, une occasion de s'agrandir. seqq. La révolte de Trasimond, duc de Spolette, qui, se sentant Aimoin. 1. trop foible pour résister, s'étoit résugié à Rome, sour-Baronius. missoit à Liutprand un prétexte plausible d'attaquer les ron. Romains. Le roi les somma de lui livrer le rebelle, et Murat. and nal. d'Ital. inr leur refus il entra dans le duché de Rome, pilla les t. 4, p. 271, Lerres, se rendit maître de quatre places, et retourna 282, 284, ensuite à Pavie. A peine fut-il retiré, que les Romains Abrégé de pe joignirent à Trasimond; et le rétablirent dans son t. 1, p. 342, duché. La guerre étant déclarée entre Liutprand et les Romains, le pape craignit que Rome ne succombât aux attaques des Lombards, si elle n'étoit puissamment secourue. Il ne pouvoit avoir recours à l'empereur, dont lavoit encore plus à craindre que du roi des Lombards. Pans cette extrémité il crut ne pouvoir s'adresser qu'à Charles Martel, dont les forces imprimoient du respect tons les peuples voisins. Il lui envoya une ambassade clennelle, qui fut reçue avec magnificence. C'étoit de part du pape une action de souveraineté qui n'avoit point encore d'exemple. Deux nonces apportoient à Charles les clefs du tombeau de saint Pierre, et une etite portion de ses liens, selon l'usage de l'église de Rome, qui, dans les présens qu'elle fait, a toujours con-

An. 741. Anast. in Pagi ad Ba-

servé la simplicité du saint apôtre. Ces présens ét accompagnés d'une lettre conçue en termes pathéti Le pape représentoit à Charles, qu'il appeloit le fi saint Pierre et le sien, les hostilités de Liutpran tachoit d'allumer sa colère en lui sapportant le m que les Lombards faisoient des François. Saint Pi disoit-il, est bien assez puissant pour défendre so ritage, mais il veut vous en laisser la gloire et h rite. Non-seulement il fit porter a Charles l'étenda saint Pierre, qui étoit l'enseigne des désenseurs de glise et comme leur investiture, mais il finissoit sa par ces mots : Nous vous conjurons par le Dieu v et véritable, et par les cless très-socrées de la confe. de saint Pierre, que nous vous envoyons comme les ques de la souveraineté, de ne point présérer l'a du roi des Lombards à celle du prince des apôtr ces conditions il lui promettoit la vie éternelle. lettre fait dire à Baronins que Grégoire in sema les larmes, et que ses successeurs moissonnèrent la joie. Il fant avoner que dans tette occasion Gré renonçuit sans déguisement à l'obéissance qu'il dev son légitime souverain. Le sénat et le peuple de I avoient aussi envoyé des députés chargés de prési an prince françois un décret par lequel ils lui et roient la dignité de consul et de patrice. C'étoit m Charles a la place des exarques. Il est vrai que l'aut des exarques, quoique souveraine, étoit subordom celle des empereurs; mais n'étoit-ce pas méconn l'autorité des empereurs que de leur donner des re sentans sans leur aven, et même contre leur gré? ( les, après avoir comblé d'honneurs les nonces du et les députés de Rome, les fit accompagner à leu tour par Grimon abbé de Corbie, et par Sigebert n de Saint-Denis, qui portoient an pape de riches sens. Mais deux raisons l'empéchèrent de prendr armes contre les Lombards, comme le pape et les

nains le demandoient. Ce prince sier, que ses grands xploits et ses qualités héroïques mettoient alors aulessus de tous les souverains, étoit sans doute peu slatté lu titre de patrice, qui sembloit le rendre un des offiziers de la cour de Constantinople. D'ailleurs il étoit lié wec Liutprand de l'amitié la plus intime. Le roi des Lombards avoit adopté son fils Pépin, et l'avoit secouru contre les Sarrasins. Il est donc très-vraisemblable que Charles se contenta d'employer son crédit auprès de lui pour l'engager à ménager les Romains : ce qu'il n'étoit pas difficile d'obtenir. Liutprand ne manquoit pas de respect pour le saint-siége; il vouloit seulement, disoit-il, faire sentir aux Romains le tort qu'ils avoient de soutenir des rebelles.

La froideur de Charles Martel laissa les Romains dans la dépendance de l'empire. Ils résolurent d'agir par eux-mêmes contre les Lombards; mais leur comp d'essai ne fut pas heureux. Agathon, duc de Pérouse, entreprit de reprendre Bologne, dont Liutprand étoit maître depuis plus de dix ans. Il se mit à la tête des troupes de Rome, et se présenta devant la ville. Les habitans, commandés par trois braves capitaines lombards, firent sur lui une si surieuse sortie, qu'en un moment sa petite armée sut taillée en pièces.

Cette année est remarquable par la mort des trois Theoph. plus grands personnages qui fussent alors, l'empereur 546. Léon, Charles Martel, et Grégoire III. Léon mourut Hist. misc de premier d'une hydropisie, ou, selon d'autres au-Jeurs, d'une dysenterie, le dix-huit juin, après un rigne de vingt-quatre ans deux mois et vingt-cinq ours. Il fut enterré dans l'église des Saints-Apôtres. Il cût sans doute été plus heureux s'il fût demeuré dans in rang inférieur. Elevé de la poussière au saîte des grandeurs humaines, une vanité déplacée étouffa son conrage, et fit d'un prince guerrier un odieux perséculeur. Sa prévention contre les images, les reliques et

l'invocation des saints, et sa haine contre les papes, lui ont fait trouver grâce auprès de quelques écrivains protestans; ils vont jusqu'à lui donner des éloges, ainsi qu'à son fils. On peut croire sans témérité que les orthodoxes, seuls auteurs qui nous restent de son histoire et de celle de son fils, ont chargé le portraît de ses vices; mais on ne peut le justifier d'impiété et de cruauté. Léon laissa deux enfans, Anne, femme d'Artabaze, et Constantin son successeur, âgé de vingt-deux ans, et qui avoit reçu le titre d'empereur un an après sa naissance.

Aw. 741.

Anast. in

Paul. diac.

Pugi ad Ba-

## IVRE SOIXANTE-QUATRIEME.

## CONSTANTIN V, DIT COPRONYME.

HARLES MARTEL étoit mort au mois d'octobre : Gréire iii mourut à la fin de novembre. S'il demeura Zucharid. qu'à la fin de sa vie soumis à l'empire, il paroît qu'il uroit tenu qu'à Charles Martel de l'en détacher en- 1,6,c.572 rement; et que ce grand prince, en acceptant les offres ma. Fleury, hist. pape, se seroit aisément rendu maître de Rome et de ecclés. 1.42, alie, comme le fit ensuite le petit-fils de Charle-urt. 31. igne. Les peuples n'obéissent que par crainte, lorsqu'ils nal. d'Ital. issent ou qu'ils méprisent; et comme l'autorité s'af- t. 4, p. 286. blit en s'éloignant du centre, que le mépris, au con- l'hist d'Ital. ire, et la haine pour les mauvais princes, croissent 345. nesure qu'on perd de vue l'éclat qui les environne, talie, alors province frontière, se disposoit de plus en us à changer de maître. Grégoire 11 avoit vu naître sprit de la révolte, et l'avoit retenu; Grégoire 111, oins offensé, mais plus vif et plus hardi, avoit entraîné peuples, ou s'étoit laissé entraîné lui-même, si j'ose 'exprimer ainsi, jusqu'au bord de la rébellion, et ne y étoit arrêté que par le resus de Charles Martel. Léon étoit fait un grand tort en se saisissant des patrimoines e saint Pierre; il avoit gagné quelques domaines de eu de valeur, mais il avoit achevé de perdre l'affection es papes, qui remuoient alors tout l'Occident.. Zachaie, successeur de Grégoire, mais plus politique, sans enoucer ouvertement à la soumission qu'il devoit à

l'empire, en avança la ruine en Italie. En se pravec complaisance au désir qu'avoient les François lever sur le trône une nouvelle race de monarque les mit dans les intérêts des papes, et ménagea le cours à ses successeurs, pour se soustraire à la d nation des empereurs de Constantinople.

Quoiqu'il eût les mêmes vues que son prédéces il suivit une route tout opposée. Grégoire avoit sou les ducs de Spolette et de Bénévent pour balance forces de Liutprand; Zacharie, pour regagner ] prand et retirer de ses mains les quatre places de s'étoit emparé dans le duché de Rome, abandonn ducs. Il engagea même les Romains à joindre forces à celles du roi des Lombards. Trasimond pourvu de secours, ne crut avoir de ressource que la clémence de son maître; il sortit donc de Spole alla se jeter à ses pieds. Liutprand lui accorda la mais il le dépouilla de son duché, et l'obligea d'e dans le clergé. Godescalc, duc de Bénévent, appre que le roi venoit l'attaquer, ne crut pouvoir tro aucune sûrcté en Italie; il résolut de s'enfuir à ( stantinople. Sa femme et ses trésors étoient déjà au de Salerne; et il sortoit de Bénévent pour s'y re lui-même, lorsque les habitans, qu'il avoit traités dureté, se jetèrent sur lui et le tuèrent. Sa semme chercher un asile auprès de l'empereur. Liutprand; promis au pape la restitution des quatre places; il sembloit être peu disposé à tenir sa parole. Le p accompagné du clergé de Rome, l'alla trouver à Te où il campoit avec son armée. Le roi envoya plus seigneurs au-devant de lui, et marcha lui-même rencontre jusqu'à huit milles de Narni. Il lui fit l'ac le plus honorable, écouta avec respect les conseils fiques du pontife, et sut si touché de ses pieuses ren trances, que, non content de la restitution qu'il à promise, il rendit encore une grande étendue de te

que les Lombards avoient usurpées sur l'église romaine Jepuis plus de trente ans, dans la Sabine, dans l'Omrie, dans la marche d'Ancone. Il fit la paix pour vingt ins avec le duché de Rome; il remit entre les mains du pape tous les prisonniers qu'il avoit faits sur les terres le l'empire. Zacharie, à son départ, sut accompagné de juatre seigneurs; ils avoient ordre de le mettre en posession des quatre places, ce qui fut exécuté; et l'éloquence pieuse et insinuante du pape fit sur le roi des Lombards, dans une entrevue de trois jours, ce que n'auroient jamais pu saire les forces de Rome, quand elles auroient été soutenues du secours de l'empire.

Quoique les empereurs fussent souverains dans Rome Am. 742 et dans Ravenne, les papes avoient toute la confiance Anast. des peuples : c'étoit sur leur fidélité seule que les empe- Marca, reurs pouvoient fonder l'espérance de maintenir leur concord. domination en Italie. L'exarchat n'avoit pas été compris Abrégé dans le traité de Liutprand avec les Romains, et le roi t. 1, p. 34 des Lombards faisoit de grands préparatifs pour s'en 546. rendre maître. L'exarque Eutychius, l'archevêque Jean, Ravenne, la Pentapole, l'Emilie, implorèrent l'assistance du pape pour détourner cet orage. Zacharie, vivement touché de leurs alarmes, tenta d'abord de désarmer Liutprand par ses députés, qu'il chargea de présens et de prières. N'ayant pas réussi par cette voie, il alla lui-même à Pavie trouver le roi : l'exarque vint au-devant du pontise jusqu'à dix-sept lieues de Ravenne, où il le conduisit. Le pape entra dans la ville au milieu des acclamations et des témoignages de la plus vive re-'connoissance. Il en partit le lendemain accompagné des vœux de tons les citoyens qui lui recommandoient le alut de leurs femmes et de leurs enfans. Deux députés du pape prirent les devans pour annoncer au roi son arrivée; mais le roi, déterminé à ne rien accorder, refusa même de les entendre. Cette opiniâtreté ne décou-Tagea pas Zacharie; il arriva le 28 juin, veille de la sête

de saint Pierre et de saint Paul; et, sans parler d'abord du sujet de son voyage, il se joignit à ce prince religieux pour célébrer l'office des saints Apôtres et partager avec lui les devoirs de la piété chrétienne. Le lendemain de la sête, invité à venir au palais, il eut besoip de tout ce talent d'insinuation qu'il possédoit au souverain degré pour engager Liutprand à renoncer à une conquête que ce prince regardoit comme assurée. Enfin le roi se laissa sséchir, et consentit même à rendre une partie des places dont il s'étoit déjà emparé; mais il voulut en retenir le tiers jusqu'au retour des députés qu'il devoit envoyer à Constantinople, avec promesse de les remettre à l'empereur, s'il étoit content du succès de sa négociation. Au départ du pape, le roi l'accompagna jusqu'à quelque distance de Pavie, et laissa auprès de lui plusieurs seigneurs, avec ordre de le suivre à Ravenne, et de faire sortir les garnisons lombardes des places qu'il restituoit. Liutprand, ainsi réconcilié avec l'empire, ne s'occupa plus que du gouvernement de ses états. Il mourut deux ans après avec la réputation du plus grand roi qui eût gouverné les Lombards. 4 Ses éminentes qualités, qui le faisoient regretter de son peuple, le rendant redoutable à ses voisins, sa mort causa beaucoup de joie aux habitans de Rome et de 🗽 Ravenne. Zacharie même en rendit à Dieu des actions ja de grâces. Mais cette joie inhumaine sut bientôt changée in en larmes; et les successeurs de Liutprand apprirent aux Romains que le plus grand danger n'est pas d'avoir un voisin puissant, lorsqu'il est magnanime et généreux.

Tandis que Zacharie défendait contre les Lombards.

les débris de l'empire près d'expirer en Italie, Constante de l'empire près d'expirer en Italie, Constante de l'empire près d'expirer en Italie, Constante de l'empire de son père, couroit risque de l'empire d'en être précipité. Elevé dans l'impiété, à laquelle son viceph. p. caractère bouillant et emporté ajoutoit l'audace et l'interprés d'empirer près d'expirer en Italie, Constante de l'empire près d'expirer en Italie, Constante d'expirer en I

l'Eglise invoquoit sous ce titre, de rendre aucun Zon. t. 2, eur à leurs reliques, d'implorer leur intercession, p. 105, 106. it qu'ils n'avoient aucun pouvoir, et que la sainte 88, 89.

Glycas, p. ze elle-même, digne à la vérité de respect pendant 283. le portoit dans son sein le Sauveur du monde, ne diften rien des autres femmes depuis son enfantement. bibl. or. 1. insinuer ce blasphème, il se servoit d'une image ière et impie; montrant à ses courtisans une bourse olie d'or, vous l'estimez beaucoup, leur disoit-il; vidant ensuite, maintenant, ajoutoit-il, vous n'en plus aucun cas. Il achevoit de profaner les églises, y restoit encore sur les murailles quelque pieuse sentation échappée aux recherches de Léon, il la faiffacer pour y peindre des chasses et des courses de . Passionné pour les chevaux, et aussi dépravé dans rûts que dans ses mœurs, il ne trouvoit point de m plus agréable que la fiente et l'urine de cheval; a faisoit frotter tous les jours, et ses favoris n'aut osé approcher de sa personne sans s'être parfude cette odeur; c'est ce qui lui fit donner le surnom aballin. Abandonné aux plus infâmes débauches, pouvoit souffrir la pureté de la vie religieuse, il isoit les monastères et persécutoit les moines. Les ns en étoient remplies; l'habit noir qui les distin-: alors lui étoit en horreur. Fort contre Dieu seul, e dans tout le reste, il se livroit aux plus noires stitions. Nourri des l'enfance dans les sombres mysde la magie, il invoquoit les démons par des sacrinocturnes; il consultoit les entrailles des victimes; mge, un sinistre présage le faisoit pâlir d'effroi; il it ni chrétien, ni juif, ni païen : sa religion étoit ionstre composé de toutes les autres sans en reprér aucune.

: caractère, qui l'avoit déjà rendu aussi odieux que risable du vivant de son père, soulevoit contre lui les esprits. Artabaze, curopalate, qui se trouvoit si

près du trône par son mariage avec Anne, fille de Léon, crut n'avoir qu'un pas à faire pour y monter. Les Sarrasins étoient entrés dans l'Asie mineure : l'empereur, résolu de marcher contre eux, partit de Constantinople le 27 juin de la seconde année de son règne, et alla camper près de Crase en Phrygie. Artabaze étoit alors avec quelques troupes à Dorylée, dans la même province. Constantin, voulant s'assurer de sa fidélité, lui envoya demander ses deux fils; il désiroit, disoit-il, les avoir auprès de sa personne comme des neveux qu'il chérissoit. Artabaze sentit bien que c'étoient des otages qu'on lui demandoit; et, sans balancer davantage, il se mit en marche pour aller combattre Constantin. Il rencontra en chemin Beser suivi d'une grande pactic de l'armée impériale : il l'attaque, le défait, et le tuc-Constantin prend l'éponvante, et se réfugie dans Amorium. Ne se croyant pas en sûreté dans cette ville, il passe dans la Phrygie pacatienne. Longin, gouverneur de cette province, et Sisinnius, qui commandoit en Lydie, viennent le joindre avec leurs troupes, et jurent de lui être fidèles jusqu'a la mort. C'étoient deux capitaines expérimentés et pleins de bravoure, qui soutinrent sur sa tête la couronne près d'en tomber.

Constantinople. Il avoit gagné le patrice Théophane, Monotès, à qui l'empereur avoit confié le gouvernement de la ville en son absence. Théophane assemble de peuple dans Sainte-Sophie, et déclare que Constantin à été tué, et Artabaze salué empereur par le suffrage unanime de toutes les provinces d'Asie. Il confirme ce mensonge par une lettre d'Artabaze, et par le témoignage du silentiaire Thalassius, qui venoit, disoit-il, en donner avis. On reçoit cette nouvelle avec des transports de joie; on accable Constantin de malédictions; on rend grâce a Dieu d'avoir délivré l'empire d'un tyran, et l'Eglise d'un persécuteur. Le patriarche Ana-

stase, créature de Léon, mais aussi ingrat envers ses bienfaiteurs et ses maîtres qu'infidèle à sa religion, enflamme encore l'indignation publique. Il monte dans la tribune, et un crucifix à la main: Chrétiens, écoulez, s'écria-t-il, afin que vous sachiez quel empereur vous venez de perdre. Voici ce que j'ai entendu de la bouche de Copronyme, et j'en prends à témoin celui que vous voyez attaché à cette croix. Gardez-vous de croire, m'a-t-il dit, que ce fils de Marie qu'on nomme le Christ soit fils de Dieu; il étoit ainsi que moi un pur homme; il n'y a nulle différence entre sa naissance et la mienne; ma mère s'appeloit aussi Marie. A cet exécrable blasphème tout le peuple frémit d'horreur; on proclama empereur Artabaze, que Léon, quoique son beau-père, n'avoit jamais pu entraîner dans ses erreurs. Théophane envoya en Thrace son fils Nicéphore, duc de cette province, pour en amener les troupes à Constantinople; il ferme les portes de la ville, distribue des gardes sur les murailles, fait battre de verges, raser et jeter dans les cachots tous ceux qu'il soupçonne d'être attachés à Constantin. Artabaze avec ses troupes vient prendre possession de Constantinople; Constantin le suit, et s'avance jusqu'à Chrysopolis. L'approche de ce prince, qu'on avoit cru mort, étonne les esprits, mais ne les change pas. Comme il ne se faisoit aucun mouvement en sa faveur, l'année étant trop avancée pour entreprendre un siége si difficile, il reprend la route d'Amorium, où il passe l'hiver. Artabaze fait usage de sa nouvelle autorité pour rétablir dans toutes les villes le culte des images.

Les deux empereurs, également aveuglés par la rage Theoph. p. qui les animoit l'un contre l'autre, implorèrent à 342, 347, et seqq. l'envi le secours du plus cruel ennemi des Romains. et ibi not. Le calife Hescham avoit, deux ans auparavant, fait mas- 461. sacrer les prisonniers chrétiens; Eustathe, fils du patrice Niceph. p. Marin, retenu dans les fers à Carrhes en Mésopotamie, Anast. in Zuch.

An. 743.

Cedr. p. 456,

Manas. p. Baronius. Pugi ad Bafam. byz. p. 124. Fleury, hist. ecclés. l. 42.

Hist. miscel. avoit soussert une mort cruelle avec beaucoup d'autres, Zon. 1. 2, parce qu'ils refusoient d'embrasser le mahométisme. Oua-P. 107, 108. lid, qui venoit de succéder à Hescham son père, et qui n'étoit pas moins altéré du sang des chrétiens, ne songeoit Glycas, p. qu'à profiter des divisions de l'empire. Loin de secourir aucun des deux commandans, il envoya Gamer ravager les terres des Romains; et sans les guerres civiles qui Du Cange, s'élevèrent aussi en ce temps-là entre les Sarrasins, et qui détruisirent enfin la maison des Onimiades, l'Asie entière eût été la proie des barbares. Mais les deux art. 41. rivaux, acharnés l'un sur l'autre, ne connoissoient point Thin. alial. d'autre ennemi. Artabaze donna la couronne impériale 1. 1, p. 532, à Nicéphore son fils aîné, et envoya l'autre, nommé Nicétas, pour commander les troupes en Arménie. Il passa lui-même le Bosphore au mois de mai, sit des levées en Asie, et ravagea les pays qui refusoient de le reconnoître. A cette nouvelle Constantin se met en marche, et le rencontre près de Sardes, comme il revenoit de la plaine de Cilbiane, qu'il avoit dévastée. L'armée d'Artabaze est taillée en pièces; on lui prend ses bagages, on le poursuit jusqu'à Cyzique. Artabaze se jette dans un vaisseau de course, et s'enfuit à Constantinople. Au mois d'août suivant, son fils Nicétas sut encore vaincu dans une grande bataille près de Comopolis en Bithynie. Le patrice Tiridate, Arménien, cousin d'Artabaze, y perdit la vie après avoir signaléss valeur; et les troupes d'Arménie, déterminées à mourir pour le service de leur compatriote, furent presque entièrement détruites : c'étoit depuis long-temps la fleur des armées romaines. On vit dans cette guerre toutes les horreurs des guerres civiles. Les frères armés contre les frères, les fils contre les pères versoient leurs propres sang, brûloient leurs propres maisons, et ruinoient leurs familles pour servir des princes, l'un ingrat et rempli de vices, l'autre foible et sans vertu.

Après cette victoire Constantin résolut de se remettre

n possession de sa capitale. Il s'approcha de Chalcéoine au mois de septembre, et passa en Thrace par le Bosphore, tandis que Sisinnius, après avoir traversé Hellespont devant Abyde, s'avançoit vers Constantiople en côtoyant la Propoutide. L'empereur, ayant ourné le golse de Céras, vint joindre Sisinnius devant es murs de la ville; et, s'étant montré aux habitans, il tablit son camp vers la pointe du golse, et serma toute ommunication du côté de la terre. Artabaze, qui paoît avoir manqué d'habileté dans toute la conduite de elle guerre, n'ayant pas eu soin de remplir les magains, la ville se vit bientôt réduite à la disette. L'unique essource étoit de saire venir des vivres de l'Asie; encore alloit-il les aller chercher fort loin, les contrées voisines tant entièrement ravagées. Artabaze envoya donc des parques légères sur les côtes de Lesbos et de la Lydie, ous la conduite de deux officiers. Constantin avoit à on service quelques vaisseaux de Lycie qu'il avoit emloyés à faire passer son armée en Thrace, et celle de bisinnius dans la Chersonèse. Il leur donna ordre de se enir en embuscade à l'entrée de l'Hellespont, et de aisir les barques à leur retour : ce qui fut exécuté. Elles urent prises et amenées à Constantin, qui distribua à es soldats les provisions dont elles étoient chargées, et it crever les yeux aux deux officiers.

La voie de la mer étant fermée, il falloit, pour introduire des convois, déboucher les passages du côté de la terre. Artabaze se mit donc à la tête de tout ce qui restoit à Constantinople de soldats et d'habitans en état de combattre, et fit une sortie; mais il fut repoussé avec grand carnage. Il perdit dans ce combat Théophane Monotès, dont le zèle et le courage faisoit le principal soutien de son parti. Il fut plus heureux à se défaire des vaisseaux lyciens, qui, étant entrés dans le golfe, menaçoient la ville de ce côté-là. Des brûlots de feu grégeois les obligèrent de regagner le canal du Bosphore. Mais la famine croissoit tous les jours ; le boisseau d'orge valoit douze pièces d'or; celui de millet en valoit huit; cinq livres d'huile, une; et le setier de vin, la moitié. La pièce d'or s'estime entre treize et quatorze livres de notre monnoie courante. Grand nombre d'habitans mournrent de faim; quelques-uns se précipitèrent du haut des murailles : il y en eut qui trouvèrent le moyen de s'évader en corrompant les gardes des portes, et Constantin les recevoit avec bonté. Enfin Artabaze donna la liberté de sortir à tous ceux qui n'étoient pas capables de défendre la ville; et, malgré le soin qu'on prenoit de les examiner aux portes, il s'en échappa beaucoup déguisés en moines ou en femmes. Cependant Nicétas, ayant recueilli les débris de la défaite de Comopolis, s'avança jusqu'an Bosphore; mais comme il retournoit sur ses pas, ne voyant aucun moyen de secourir la ville, l'empereur passa le détroit avec un gros détachement ; et, l'ayant atteint près de Nicomédie, il le battit et le fit prisonnier avec Marcellius, qui, d'archevêque de Gangres, s'étoit fait intendant de l'armée. Le prélat rebelle eut sur-le-champ la tête tranchée: Nicétas, chargé de fers, fut donné en spectacle a son père au pied des murs de Constantinople.

Enfin, le second de novembre, Constantin, ayant donné l'assaut au commencement de la nuit, força la ville et s'en rendit maître. Artabaze se sauva par mer, et gagna Nicée, ou il rassembla encore quelques troupes, avec lesquelles il alla se renfermer dans le fort de l'Puzane: mais il y fut bientôt assiégé et pris par un détachement qui le conduisit a Constantinople. On loi creva les yeux ainsi qu'à ses deux fils. Le patrice Bactage, principal ministre d'Artabaze, fut décapité dans l'amphithéâtre: sa tête demeura suspendue pendant trois jours au milliaire, dans la place de l'Augustéon. Cette vengeance n'éteignit pas la haine de Constantin.

Crente ans après, ce prince, qui n'oublioit que les services, croyant avoir à se plaindre de la veuve de Bacage, l'obligea d'aller elle-même déterrer les os de son nari, qu'elle avoit sait inhumer dans un monastère, et de les porter dans sa robe au lieu où l'on jetoit les corps des criminels. Il ne sit grâce à aucun des sénaleurs qui avoient suivi le parti d'Artabaze; il fit mourir les uns, crever les yeux aux autres, couper aux autres les pieds et les mains. Il permit aux ossiciers des troupes étrangères, qu'il avoit à sa solde, de piller les maisons: en un mot, la ville n'auroit guère éprouvé plus de riqueurs si elle eût été saccagée par un conquérant barbare. Ces cruelles exécutions surent suivies des jeux du Cirque: il y fit promener Artabaze chargé de fers, vec ses fils et ses amis, montés chacun sur un âne, le risage tourné vers la queue, qu'ils tenoient entre les mains. On traita de même le patriarche Anastase, qui e ressouvint alors de la prédiction de Germain. On lui reva les yeux comme à tous les autres. Cependant, sprès un traitement si outrageant, Constantin le laissa, tout aveugle qu'il étoit, sur le siège de Constantinople, n'espérant trouver aucun prélat si favorable à ses erreurs. Il étoit redevable de son rétablissement aux conseils et à la valeur de Sisinnius, qui d'ailleurs étoit son cousin et son ami. Tant de titres ne purent soustraire ce brave guerrier à la barbarie de ce méchant prince. Sur un léger soupçon, Constantin lui sit crever les yeux quarante jours après que Sisinnius l'ent remis en possession de l'empire; et cette noire ingratitude couronna toutes les cruantés qui surent la suite de ses succès.

La victoire de Constantin assiigea presque tout l'empire. On l'avoit vu avec joie combattu par un rival ornot.

thodoxe, qui alloit rendre la paix à l'Eglise persécutée Anast.
Zach.

depuis plus de quinze ans. L'Italie surtout avoit reconnist. mise
nu pour empereur Artabaze, comme il paroit par la Baroniu

Pagi ad Ba-date d'un concile tenu à Rome en 743. Mais le pape Ficury, hist. Zacharie, adroit politique, s'étoit ménagé une resecclés. l. 42, source en tout événement. Dès son entrée au pontificat, art. 41.

Abrègé de il avoit sait porter à Constantinople ses lettres synodi-1. 1, p. 332, ques, selon l'usage, pour disposer l'empereur à favo-534, 336. riser la caine dectair riser la saine doctrine; mais, ayant appris la révolte, il envoya ordre à son nonce de se tenir caché dans la ville, et de ne présenter ses lettres qu'après la querelle terminée à celui qui demeureroit vainqueur. Cependant ils datoit ses lettres particulières du règne d'Artabaze. Constantin, rétabli, sut hon gré au nonce de sa conduite: d'ailleurs il avoit besoin du pape pour conserver l'Italie. Il fit présent à l'église romaine de deux terres considérables du domaine impérial : c'étoit une marque de bienveillance, et non pas de communion. Il étoit résolu de suivre les traces de son père, et d'aller même encore plus loin. Il anathématisa publiquement Jean Damascène, et renouvela cet anathème tons les ans, tant que vécut ce saint docteur, qui mourut en 760.

An. 746. 354.

scrip. t. 2.

Les divisions des Sarrasins, qui se déchiroient mu-Theoph. p. tuellement par des guerres sanglantes, donnèrent à Cedr. p. 461. Constantin occasion de reprendre Germanicie et Doli-Hist. miscel. ché dans la Comagène. Les Arabes établis dans ces deux Zon. t. 2, villes se rendirent sans résistance, et furent transportés Assemani, en Thrace avec un grand nombre de Syriens hérétiques Ital. hist. de la secte d'Eutychès, qui portèrent avec eux et conservèrent long-temps leur hérésie. Constantin n'étoit intolérant qu'à l'égard des orthodoxes. L'Isaurie, où son père étoit né, étant voisine de la Comagène, on trouva dans cette contrée plusieurs parens de l'empereur, qu'on fit passer à Constantinople. On rapporte qu'en 746 l'air fut couvert d'une épaisse obscurité depuis le dixième d'août jusqu'au quinzième.

Ce phénomène ne fit qu'une impression légère au mi-An. 545. Theoph. p. lieu des maux qu'éprouvoit alors Constantinople. Une **354,** 355.

ontagion meurtrière, née en Sicile et en Calabre, s'étendit Cedr. p. 462. le proche en proche dans la Grèce, dans les îles de la mer 40,41. Egée, et ensin dans la ville impériale. Elle s'annonça par Theod. stules marques semblables à des taches d'huile qui s'impri- pro. sto. noient en sorme de petites croix sur les habits, sur les Hist. miseel ortes et sur les murailles des habitations et des églises. l. 22. le signe fut suivi d'un symptôme tout-à-sait étrange : p. 108. 'étoit un égarement desprit qui faisoit apercevoir des Glycas, p. pectres hideux; on croyoit les entendre converser direcement avec eux; on s'imaginoit les voir entrer dans them. 1. 2. es maisons, blesser les uns, massacrer les autres, et l'on Georg. Ha ttribuoit à leurs coups la mort de ceux que la peste sai- scrit. vit périr. Au printemps de l'an 748, la violence du An. 784. ial redoubla, et s'accrut tellement vers le temps de la ioisson, que la plupart des maisons de Constantinople e furent plus que des sépulcres. Les vivans ne suffivient pas à enterrer les morts. On les entassoit dans des variots traînés par des hommes, la plupart des chevaux yant péri de la même maladie. Les terrains destinés ax sépultures étant comblés, on remplissoit de cadavres s réservoirs, les citernes; on creusoit de toutes parts s campagnes, les jardins, les vignobles. Constantiople et ses environs étoient devenus un vaste cimetière ù l'on distinguoit à peine entre les monceaux de caavres un petit nombre de mourans ouvrant la terre our y jeter leurs parens, leurs amis qu'ils alloient nivre. La peste ne cessa qu'au bout de trois ans. Un ntre sléau presque aussi funeste, c'étoit l'empereur luinême. Tandis que les oiseaux de proie dévoroient les adavres, ce prince avare se jetoit sur les biens; et tant que dura cette cruelle maladie, l'histoire ne lui attrisue d'autre soin que de piller les maisons désertes et de aire passer dans son trésor l'héritage des familles que a contagion avoit désolées. Il songea ensuite à repeupler Constantinople, en y attirant par de nouveaux priviléges des habitans de toutes les provinces de l'em-

Zon. t. 2,

pire. Le Péloponèse demeura presque désert, et celle contrée, si slorissante autresois, commença dès-lors à devenir barbare.

Les Sarrasins prirent occasion de cette calamité pour étendre leurs conquêtes. Ils firent une descente en Cypre, dans un port que les auteurs byzantins nomment le Céramée. Cette île, abandonnée par Justinien 11, avoit été en partie recouvrée, soit par ce même prince, soit par Léon l'Isaurien. Le calife Mérouan entreprit de la subjuguer tout entière. Il fit venir à ce dessein une flotte d'Egypte; mais une flotte romaine, qui se trouvoit alors en Cypre, enferma dans le port les bâtimens sarrasins, qui n'étoient que des barques légères, et le feu grégeois en fit une telle destruction, que de mille barques il ne s'en sauva que trois. L'île demeura aux empereurs jusqu'en 806, qu'elle fut dévastée par Haroun-Raschid, le cinquième des califes abassides.

An. 749. Les entreprises des Sarrasins, souvent heureuses, tou
Anast. in jours renouvelées, devoient armer contre eux toutes les

Sigeb. chr. nations chrétiennes. Cependant l'avidité du gain entrele
Pagi ad Baron.

noit le commerce entre les Vénitiens et ces barbares. Plu-

Mansi ad sieurs marchands de Venise achetèrent à Rome un grand Bar.

Giann. hist. nombre d'esclaves des deux sexes à dessein de les aller vennap. 1. 5, dre en Afrique. Le pape Zacharie, affligé de voir ces mal-

Murat. an- heureux arrachés du sein de l'Eglise leur mère pour être nal. d'Ital.

1. 4, p. 299, livrés à une nation insidèle, les racheta des Vénitiens et donc de l'eur donna la liberté. Mais son premier soin étoit d'op-

Phist.d'Ital. poser une digue à l'ambition inquiète des rois lombards.

p. 310, 312,
314, 346, Hilprand, successeur de Liutprand son oncle, ne ré347, 348.

gna que neuf ou dix mois; les seigneurs lombards aux-

quels il s'étoit rendu odieux, l'ayant déposé, élurent pour roi Ratchis, duc de Frioul. Ce prince montra d'abord des inclinations pacifiques. Il confirma le traité de paix que Liutprand avoit fait pour vingt ans avec les Romains. Mais, peu de temps après, sous prétexte de

quelque hostilité commise par les sujets de l'empire, il

D'Herbelot,

nettre le siége devant Pérouse. Le pape, unique rce des Romains dans leur foiblesse, partit aussiec les principaux de son clergé et des habitans de . Dans l'entretien qu'il eut avec le roi, trouvant ur tendre et flexible, il fit beaucoup plus qu'il ne lui-même proposé. Non-seulement il le désarma, il lui inspira un si parfait détachement des choses terre, que, peu de jours après, Ratchis, ayant cé à la couronne, qu'il portoit depuis cinq ans, Rome se jeter aux pieds de Zacharie, et reçut de ains l'habit de moine avec sa femme et ses en-Il se retira au mont Cassin. Astolf, frère de Ratfut élu pour lui succéder.

astantin, peu attentif aux affaires d'Italie, ne s'oct qu'à effacer les traces sunestes de la contagion Theoph. p. enoit de désoler sa ville capitale, lorsque Irène lui Cedr. p. 462. un fils. Ce prince, qui porta le nom de Léon et Niceph. p. nom de Chazare, à cause de sa mère, naquit le Hist. miscel. nvier 750. Il fut couronné Auguste l'année sui- l. 22. Zon. t. 2, e, le jour de la Pentecôte, par le patriarche Ana-p. 108. Ce sut cette année 750 que commença le règne bibl. orient. bassides. Depuis trente-deux ans, les descendans M. de Guiis, oncle de Mahomet, s'étoient révoltés contre les des Huns, t. niades, et leur faisoient une guerre sanglante. Enfin l-Abas, ayant vaincu et fait périr Mérouan, a sur le trône, et fut le chef d'une nouvelle dynasui régna cinq cent vingt-trois ans. Il quitta Damas aller bâtir une ville qu'il nomma Haschemia, de Cufa en Chaldée. Almansor, son frère et son sseur, changea encore de demeure; il bâtit sur la ne du Tigre la ville célèbre de Bagdad, qui fut le des califes abassides.

ndant que cette révolution mettoit en mouvement grande partie de l'Asie, il s'en préparoit une sem- Theoph. p. le dans le plus puissant royaume de l'Occident. Les 537, 538,

26

Anast. in essets furent les mêmes, mais les ressorts en étoient dif-Zac. et in férens. Chez les Sarrasins, qui ne connoissoient d'autre Steph. 11. Hist. miscel. droit que celui des armes, l'épée abattoit une famille l. 22. s Eginh. ad pour en élever une autre; chez les François, la politique, ann. 750, et vita Caroli, converte d'un voile d'utilité publique, faisoit descendre du trône les Mérovingiens pour y placer une nouvelle Aimoin. l. race de monarques. En Asie on massacroit le souverain; 4, c. 61. Paul. Emil. Annal. fuld. en France on le faisoit moine. D'habiles critiques se Regin. chr. sont efforcés dans ces derniers temps d'ôter au pape Za-Herman. charie, ou du moins de diminuer la part que toute l'anchron. Schafnaburg tiquité lui donne dans ce changement de lá monarchie françoise. Leur autorité est sans doute d'un grand poids; chr. Marian. mais le témoignage d'Eginhard, secrétaire de Charlescot. chr. Sigeb. chr. magne, celui d'Aimoin, qui vivoit sous les derniers descendans de Pépin, les chroniques et les annales les plus Epist.Steph. authentiques, me paroissent mériter encore plus de Leo Ost. 1. considération. Tous ces monumens déposent que l'au-1, c. 8. Contin. Fre- torité pontificale contribua beaucoup à seconder l'am-, Cedr. p. 463. bition de Pépin et les désirs du peuple françois. Zacharie, Zon. 1. 2, préparé d'abord secrètement, et ensuite publiquement p. 108. Niceph. p. consulté, décida qu'il étoit raisonnable de réunir le titre Clausula de roi au pouvoir de la royauté. En conséquence de apud bened. cette décision respectée, Childéric III, foible reste de la Marca, de maison de Clovis, sut engagé ou forcé à se consiner concord. 1. dans un monastère; et Pépin reçut, par les suffrages de Fleury, hist. la nation, une couronne que ses ancêtres lui prépaart. 9 et roient depuis cent ans par la supériorité de leur mé-Pagi ad Ba- rite, et même de leur puissance, qui éclipsoit celle de leurs maîtres. Par cette consultation célèbre Pépin et nal. d'Ital. Zacharie gagnèrent chacun un royaume, Pépin pour 2.4. p. 302, lui-même, Zacharie pour ses successeurs. La dona-305, 304, milleme, successer les villes que Pépin fit ensuite Assemant, bibl. orient. au saint-siège fut la récompense de la réponse favo-Abrège le rable de Zacharie; et malgré la distance des chess de l'hist. d'Ital. l'Eglise aux maîtres des états, du spirituel au temporel,

à la terre, ce fut l'usage que les papes surent p. 315, 317; leur autorité spirituelle, qui les rendit souve348.

nporels.

leurs mains les obstacles devinrent des moyens, An. 7520 forts des rois lombards pour les opprimer n'euntre effet que de ruiner le royaume de Lomètet de rendre les papes maîtres d'une portion de Astolf ne fut pas plus tôt roi, qu'il résolut d'acce que ses prédécesseurs avoient tant de fois ns succès. Il rompit la paix de Liutprand, et a de l'Istrie, de Ravenne, et de la Pentapole. ue Eutychius, hors d'état de lui résister, s'enaples, et ce fut la fin de l'exarchat, qui subsistoit cent quatre-vingt-cinq ans : dignité brillante elle portoit l'image de l'autorité impériale; mais ; titulaires, au milieu de l'éclat qui les environnt demeurés eux-mêmes dans l'obscurité, faute ite personnel."

f ne voyoit plus que la ville de Rome qui mît nes à ses conquêtes; s'il pouvoit s'en emparer, il it d'emporter sans peine tout ce qui restoit à l'emtre les deux mers. Il se préparoit donc à envahir é de Rome; mais le pape Etienne 11, qui venoit éder à Zacharie, mort le 14 mars 752, étoit, z sans armes, un redoutable adversaire. Les emavoient encore leurs ministres à Rome; le duc, ivernoit la ville et le duché, les magistrats qui soient les tribunaux, recevoient des empereurs re et leur pouvoir. Mais la principale autorité : dans les papes, qui, par l'éminence de leur dit par leur vertu personnelle, s'étoient acquis des supérieurs à l'ordre civil, et avoient changé le en obéissance. Etienne employa d'abord les reinces et les présens pour désarmer le roi des ırds; et ce prince, aussi prompt à faire des traités s rompre, jura solennellement une paix de quarante ans. Quatre mois après il lève le masque, menace le pape et les Romains de les traiter en ennemis, s'ils ne le reconnoissent pour maître, et ne se soumettent à lui payer un tribut annuel d'un sou d'or par tête. Le pape lui députe les abbés du mont Cassin et de Saint-Vincent-de-Volturne, comme les plus capables de le fléchir, étant du duché de Bénévent, et sujetadu roi des Lombards. Astolf les rebute avec indignation, comme des vassaux infidèles; il les renvoie dans leurs monastères avec défense de revoir le pape.

. 753.

L'empereur, quoique occupé de la guerre qu'il faisoit aux images, fut cependant alarmé des entreprises du roi des Lombards. Un avantage inespéré, qu'un aventurier venoit de lui procurer contre les Sarrasins relevoit son courage, et lui inspiroit quelque fierté. Un Arménien, nommé Chusan, s'étant révolté contre l'émir de Mésopotamie, qui gouvernoit aussi l'Arménie, avoit rassemblé des Arméniens et des Ibériens, et ravageoit les contrées septentrionales. Les troupes romaines, postées sur la frontière, ayant eu ordre de se joindre à lui, il avoit battu l'émir, et pris Mélitine et Théodosiopolis. L'empereur fit passer à Constantinople un grand nombre d'habitans de ces deux villes, la plupart hérétiques, pour réparer les dommages de la peste précédente. Enflé de ce succès, il se flatta que le roi lombard respecteroit ses volontés. Il envoya donc en Italie Jean le Silentiaire avec des lettres pour le pape et pour le roi. Il recommandoit au pape de veillemà l'intérêt et à l'honneur de l'empire; il sommoit le roi des Lombards de restituer Ravenne, et tout le pays qu'il avoit usurpé. Le pape, ayant reçu ces lettres, fit partir aussitôt le diacre Paul, son frère, avec Jean le Silentiaire. Ils allèrent ensemble trouver Astolf, qui ne leur donna que des réponses vagues, et chargea un seigneur de sa cour d'accompagner le Silentiaire à Constantinople pour traiter avec l'empereur. Le pape, de son côté, y envoya aussi.

des députés, pour supplier l'empereur d'exécuter enfin ses promesses réitérées, et de venir sans différer au secours de Rome et de l'Italie, qui alloit être la proie d'un perfide usurpateur.

Cette démarche du pape irrita le roi lombard; il sit ire aux Romains que, s'ils ne se soumettoient de bou ré, il les feroit tous passer au fil de l'épée. De si terriles menaces jetèrent l'effroi dans Rome; chacun croyoit éjà voir l'épée des Lombards levée sur sa tête. Etienne, près avoir exhorté son peuple à mettre sa confiance ans le bras du Tout-puissant, fit une procession généale, où tous les habitans, à sa suite, fondant en larmes, es pieds nus, le cilice sur le corps, et la cendre sur la le, imploroient à grands cris la miséricorde divine. A a croix qui marchoit à la tête étoit attaché l'original du aité de paix qu'Astolf avoit jurée. Le pape portoit sur es épaules une image du Sauveur, singulièrement révéée. Ces processions, renouvelées plusieurs fois, souteoient l'espérance du peuple, qui ne voyoit de resource que dans le secours de Dieu et dans la sage conuite de son pasteur. Les agens d'Etienne à Constantiople lui ayant fait savoir qu'il ne devoit rien attendre e la part de l'empereur, il prit le parti d'avoir recours ux François, à l'exemple de ses prédécesseurs. Il écrivit Pépin une lettre trempée de ses larmes, et la fit porer secrètement par un pélerin. Il supplioit le prince l'envoyer à Rome des exprès pour voir de leurs yeux le nisérable état où la ville étoit réduite, et de lui pernettre de venir en France. Astolf avoit commencé les iostilités, et se préparoit à marcher à Rome, lorsque Proctegand, premier abbé de Gorze, vint offrir au pape

Proctegand, premier abbé de Gorze, vint offrir au pape a protection de Pépin, l'assurant que le prince le vervoit avec plaisir dans ses états. Le pape auroit beaucoup mieux aimé que Pépin eût passé les Alpes avec une armée. Aussi, en renvoyant Droctegand avec une lettre pleine de remercîmens, il en adressa une autre aux seigneurs françois, où il les conjuroit au nom de Dieu, de Jésus-Christ, et par le jugement dernier, de l'aider de leurs sollicitations auprès du roi pour l'engager à venir au secours de saint l'ierre. Dans ce même temps arrivèrent les députés que le pape avoit envoyés à Constantinople. Ils lui rendirent compte des propositions qu'Astolf faisoit à l'empereur : ce n'étoient que des prétentions aussi injustes et aussi dangereuses que la guerre même. Avec eux revenoit Jean le Silentiaire, chargé d'un ordre au pape, d'aller lui-même trouver le roi lombard, et de faire instance pour retirer de ses mains Ravenne et les autres villes du domaine de l'empire.

Quoique le pape n'espérât rien de cette entrevue, il se mit en devoir d'obéir, et obtint d'Astolf un sauf-conduit pour lui et pour sa suite. Comme il se préparoit au départ, deux nouveaux députés de Pépiu arrivèrent à Rome; c'étoient Chrodegand évêque de Metz, et le duc Autchaire, qui avoient ordre de l'amener en France. Ils l'accompagnérent à Pavie. Le pape sortit de Rome le 14 octobre avec un nombreux cortége, au milieu des larmes et des gémissemens du peuple qui s'efforçoit de le retenir, craignant pour lui les emportemens d'un prince violent et peu religieux. Il trouva sur sa route les mêmes alarmes dans les habitans des villes voisines, 5 qui accouroient en foule sur son passage. Etienne, les consolant et les rassurant par ses paroles, continua son voyage ; et, comme il approchoit de Pavie, Astolf lui envoya dire qu'il se gardât bien de lui parler de la restitution de Ravenne, et des places qu'il possédoit par le droit de la guerre. Le pape répondit hardiment que le : crainte ne lui fermeroit jamais la bouche, lorsque son devoir l'obligeroit de parler. Arrivé à Pavie, il mit tost; en œuvre pour engager le roi à rendre ce qu'il retenoit. injustement. Présens, larmes, prières, tout fut inutile. Les remontrances du Silentiaire et les lettres de l'empereur n'eurent pas plus de succès. Les députés françois,

voyant Astolf opiniâtre dans ses refus, insistoient fortement pour obtenir du moins qu'il permît au pape de passer en France. Le Lombard, qui craignoit les suites le ce voyage, fit tous ses efforts pour en détourner le ape. Mais, le trouvant inébranlable dans cette résoluion, et craignant d'ailleurs de s'attirer la colère de Péin, s'il s'obstinoit à y mettre obstacle, il y consentit nfin, et le pape partit de Pavie le 15 novembre, avec es plus distingués de son clergé. A peine étoit-il en chenin, que le roi, se repentant de l'avoir laissé partir, déêcha des conrriers pour le retenir. Mais Etienne avoit ait tant de diligence, qu'il passa les Alpes avant qu'ils ussent l'atteindre.

H se rendit à Saint-Maurice en Valais, où Pépin avoit An. 754 romis de se trouver; mais la révolte des Saxons ayant etenu ce prince à l'autre extrémité de ses états, l'entrevue efit à Pontyon, maison royale dans le Pertois. Charles, ils aîné de Pépin, alors dans sa douzième année, vint u-devant du pape avec plusieurs seigneurs, à la distance le plus de trente lieues. Le roi lui-même, accompagné le toute sa cour, alla le recevoir à une lieue de Pontyon, rà il le conduisit avec tous les honneurs dus au chef de 'Eglise. C'étoit le jour de l'Epiphanie. Le lendemain, e pape avec son clergé, couvert de cendre, revêtu d'un ilice et prosterné en terre, conjura Pépin par la miséricorde du Dieu tout-puissant, et par les mérites de aint Pierre et de saint Paul, de l'affranchir lui et le peuple romain de la tyrannie du roi des Lombards. Il ne voulut se lever de terre qu'après que Pépin, ses fils it les principaux seigneurs, lui eurent présenté la main, comme une assurance de leur secours et de sa délivrance. Ce fut alors que, dans un entretien secret, le roi promit au pape avec serment qu'il le protégeroit de tout son pouvoir, et qu'après avoir retiré l'exarchat et la Pentapole des mains des Lombards, au lieu de rendre ces contrées à l'empereur, il en feroit présent à saint Pierre

et à ses successeurs. Il est dissicle de croire que saint Pierre ait accepté cette donation. Le roi donnoit et le pape recevoit ce qui appartenoit à l'empereur, alors souverain légitime du pape. Constantin étoit hérétique; il étoit hors d'état de désendre l'Italie; mais ni l'hérésie ni la foiblesse ne donnoient aux autres aucun droit sur ses états. Ce n'est que le consentement tacite des successeurs de Constantin et la durée d'une possession non contestée qui peut avoir légitimé cette donation dans les successeurs d'Etienne. La libéralité du roi françois n'étoit pas simplement l'effet de son zèle pour le saint-siège; l'autorité du pape pouvoit alors être d'un grand poids pour assurer sur sa tête la couronne qu'il avoit usurpée D'ailleurs il prévoyoit qu'une révolution qui dépouille roit les rois lombards, tourneroit au profit des rois de France. La reconnoissance du pape s'empressa de seconder les désirs de son bienfaiteur. Il accorda sans dissiculté à Pépin l'absolution du parjure dont il s'étoit rendu coupable en violant le serment de fidélité fait à Childéric. Quoique le roi eût déjà reçu l'onction sacrée des mains de Boniface, archevêque de Mayence, le pape renouvela cette auguste cérémonie, le 28 juillet, dans l'église de Saint-Denis, et sacra en même temps la reine et ses deux fils. Il prononça solennellement une sentence d'excommunication contre les seigneurs qui entreprendroient à l'avenir d'éleversur le trône une autre famille; il déclara Pépin et ses enfans patrices de Rome.

Le pape étant relevé d'une dangereuse maladie dont il fut attaqué dans ces conjonctures, Pépin députa au roi lombard pour l'exhorter à rendre ce qu'il avoit usurpé : et, sur son refus, il convoqua un parlement a Quersi-sur-Oise, où la guerre contre Astolf fut résolue, s'il ne satisfaisoit le pape. La donation faite à l'église romaine fut publiée dans cette assemblée, en présence des seigneurs françois, et confirmée par leur suffrage. Le consentement ne fut pas cependant una-

nime. Eginhard nous apprend que plusieurs seigneurs eurent la hardiesse de déclarer hautement qu'ils ne serviroient pas le roi dans cette guerre, et qu'ils se retireroient de la cour. Ils y étoient apparemment engagés par Carloman, frère aîné de Pépin, qui, ayant pris l'habit monastique, et s'étant retiré au mont Cassin, ut forcé par le roi des Lombards d'aller en France traverser la négociation du pape. Cette démarche de Caroman fut néanmoins inutile; la plus grande partie des eigneurs se montra pleine d'ardeur pour le service du aint-siége. Cependant le pape, pour épargner le sang les chrétiens, engagea le roi à prendre les voies de doueur Mais les réponses fières d'Astolf à qui on offrit louze mille sous d'or en dédommagement de ses prétentions, déterminèrent Pépin à se mettre en marche. Arrivé sur la frontière, il tenta pour la troisième fois, nais en vain, d'engager Astolf à relâcher sa proie. Enin il força le passage des Alpes, tailla en pièces l'armée les Lombards, poursuivit Astolf jusqu'à Pavie, où il le int plusieurs jours étroitement assiégé. Enfin le Lombard, ne voyant plus de ressource, offrit d'entrer en accommodement. Il n'avoit pas accepté douze mille sous d'or avant la guerre; il consentit alors à en payer trente mille sur-le-champ, et cinq mille de tribut annuel. Il s'engagea par serment à remettre les places entre les mains du pape, et donna quarante otages pour sûreté desa parole. Le pape, qui connoissoit Astolf, auroit souhaité que Pépin eût fait exécuter le traité avant son départ; mais l'approche de l'hiver fit craindre au roi françois que les neiges ne lui fermassent le passage des Alpes. Il retourna en France, laissant en Italie Fulrad, abbé de Saint-Quentin, et Jérôme, son frère naturel, pour reconduire le pape à Rome, et pour faire évacuer l'exarchat et la Pentapole.

Constantin, au lieu de charger le pape de ses intérêts Theoph. auprès du roi des Lombards, auroit dû par lui-même 358, 359.

Fleury, hist. art. 7, 8.

Band. imp. 404.

p. 237.

7

Niceph. p. faire les derniers essorts pour retirer l'exarchat des Cedr. p. 463. mains d'Astolf, et pour s'assurer de l'obéissance du Hist. miscel. pape niême, et des Romains, qui ne cherchoient qu'à Zon. t. 2, lui échapper. La conjoncture étoit favorable. Les Sarra-P. 108, 109. sins, occupés de guerres civiles et de l'établissement de la nouvelle dynastie des Abassides, avoient suspendu le cours de leurs conquêtes et de leurs ravages. Mais ce Baronius. Pagi ad Ba- prince, plus jaloux de l'honneur de ses opinions que de la conservation de ses provinces, abattoit des images eccles. 1. 43, lorsqu'it devoit songer à terrasser les Lombards; au lieu d'assembler des armées et de marcher à leur tête, il or. t. 2, p. convoquoit des conciles, et leur dictoit des décisions. Cette année 754, il manda tous les évêques d'Orient, christ. t. 1, pour prononcer un jugement définitif sur le culte des images. Le palais d'Hérée, situé en Asie, sur le bord du Bosphore, vis-à-vis de Constantinople, sut choisi pout le lieu de l'assemblée. Il s'y trouva trois cent trente-huit évêques, esclaves de la faveur ou de la crainte. Nul patriarche n'y présida. Anastase, évêque de Constantinople, digne d'en être le chef, étoit mort d'une colique, et le siége étoit vacant. On n'y vit aucun des trois autres patriarches, soit qu'ils sussent retenus par les Sarrasins, dont ils étoient sujets, soit par mépris pour une cabale hérétique. Les présidens furent Théodose, évêque d'Ephèse, exarque d'Orient, fils de Tibère Absimare, et Sisinnius Pastillas, évêque de Perge, tous deux livrés à l'empereur. La première session se tint le 10 sévrier, et la dernière le 8 août. On y proscrivit le culte des images; mais l'empereur ne put empêcher ces évêques de reconnoître pour une pieuse et sainte pratique l'invocation de la sainte Vierge et des saints; décision contraire à la doctrine des protestans, qui donne cependant de grands éloges à ce concile. Germain, qui

oit été patriarche de Constantinople, George, méolitain de Cypre, et Jean Damascène, y furent l'anathème, comme les triumvirs de l'idolâtrie.

Le huitième d'août, le concile étant terminé dans le palais d'Hérée, les évêques passèrent à Constantinople; et, pour donner plus d'éclat à cette assemblée, l'empereur, marchant à la tête, la conduisit en grande pompe à l'église de Notre-Dame de Blaquernes, préparée auparavant à recevoir les ennemis des images. On en avoit dépouillé les murailles pour y peindre des paysages et des oiseaux. On avoit jeté les reliques au feu ou dans la mer. Les évêques ayant pris leurs places, l'empereur monta dans la tribune et, après avoir invectivé contre l'ancienne superstition que le concile venoit, disoitil, d'abolir par un jugement irrévocable, il sit monter un moine nommé comme lui Constantin; et, le montrant à l'assemblée, il s'écria: Longues années à Constantin, patriarche œcuménique; ce qui fut répété par les assistans. Ce fut ainsi que, sans aucune forme-canonique, Constantin fut reconnu patriarche de Constantinople. Ce moine avoît été évêque de Syllée en Pamphylie, et chassé de son siége pour sa vie scandaleuse. Mais souple, complaisant, toujours prêt à sacrifier sa religion à sa fortune, il sut plaire à l'empereur, qui ne vouloit pour amis que les esclaves de ses passions. En esset on ne pouvoit mieux choisir le successeur d'Anastase.

Pour rendre plus solennelle la sentence du concile, l'empereur voulut qu'elle fût appuyée du suffrage de toute la ville. Le 27 août il assembla le peuple dans la place de l'Augustéon, et les évêques s'y étant rendus, s'écrièrent tout d'une voix: C'est aujourd'hui que le salut est donné au monde; vous nous avez sauvés de l'idolâtrie. Ensuite, présentant la croix, le livre des Evangiles et la sainte Eucharistie, ils firent jurer les assistans qu'ils tiendroient pour idoles toutes les images, et pour idolâtres ceux qui les honoreroient; qu'ils ne recevroient point la communion d'un moine; que, s'ils en rencontroient, ils ne lui rendroient point le salut; qu'au

contraire, ils ne lui répondroient que par des injures; et qu'ils lui jetteroient des pierres. Copronyme avoit les moines en horreur, parce qu'ils étoient presque les seuls qui cussent le courage de s'opposer ouvertement à l'impiété des iconoclastes. Ils furent bientôt après chassés de Constantinople, ou l'on acheva d'abattre, de briser, d'arracher, d'effacer tout ce qui restoit d'images sur les autels, sur les murailles, sur les vases et sur les ornemens des églises. En même temps des édits furent envoyés partout l'empire pour obliger les peuples à se conformer aux décrets du concile. Les orthodoxes, menacés des plus rudes châtimens, suyoient, les uns en Italie, les autres entre le Pont-Euxin et la mer Caspienne, en Cypre, sur les frontières des Sarrasins, où l'hérésie n'avoit pas encore pénétré.

Lpia Steph. Aimoin. L.4 , e. 63.

Steph. Baronius.

nat. d'Ital.

Le pape Étienne et les trois patriarches d'Orient condamnèrent ce concile. Ils écrivirent à l'empereur Anast. in que cette multitude d'évêques, esclaves de ses volontés, assemblés sans forme canonique, ne pouvoit autoriser Pagi ad Ba. l'erreur contre la tradition constante de l'Eglise. Con-

In Blanc sur stantin n'en devint que plus opiniâtre; et la persécution, la souverais qui éclata pour lors avec plus de fureur, loin d'intimider neté des rois l'Italie, ne fit qu'accroître le désir qu'elle avoit depuis dans Home, long-temps de secouer le joug d'un prince hérétique. entés, 1, 43, C'étoit malgré le pape que Pépin s'étoit fié à la parole art. 15 et d'Astolf : le pape lui avoit prédit que le Lombard n'exé-Gunn. het cuteroit rien de ce qu'il promettoit. Aussi, dès que les

nap. 1. 5, troupes françoises curent repassé les Alpes, Astolf, loin Murat. an de remettre au pape les villes stipulées par le traité, se 1. 4. p. 512 mit en campagne, et s'empara encore de plusieurs places.

Morge de Irrité contre le pape, qui lui suscitoit de si puissans en-Phield Hall nemis, il ravagea les environs de Rome, sans épargner les églises. A ces hostilités le pape n'avoit à opposer que le secours de Pépin : il l'implora par une lettre pressante, où par un abus assez commun aux papes de ce temps -là, il détourne le sens des divines Ecritures pour

en appliquer les paroles à des intérêts temporels. Cette lettre sut bientôt suivie d'une autre, où le pape renouvelant ses instances, avertissoit le roi que son obligation était entre les mains de saint Pierre, qui la représenteroit au jour du jugement si Pépin manquoit de l'accomplir.

Tandis qu'Etienne envoyoit courriers sur courriers An. 755. au-delà des Alpes, Astolf marchoit vers Rome, résolu de s'en rendre maître, et de se venger du pape et des Romains. Le premier de janvier 755, les Lombards parurent devant la ville, et s'établirent des deux côtés du Tibre. Une partie de leur armée campoit à l'occident, depuis la porte de Saint-Pierre jusqu'à celle de Porto; l'autre, à la tête de laquelle étoit Astolf en personne, attaquoit la ville du côté de la porte Salaria. Les Bénéventins vinrent se joindre à lui; et, s'il en faut croire l'affreuse peinture que le pape fait de ce siége dans la lettre qu'il écrivit au roi de France, il n'est sorte de cruauté, de brutalité, de profanation et de sacrilége à quoi les Lombards ne se soient abandonnés. Il rend au contraire à l'abbé Warnehaire, qu'il renvoyoit à Pépin, un témoignage très-glorieux pour ce temps-là: c'est que ce vaillant ecclésiastique avoit endossé la cuirasse, et n'avoit cessé de combattre jour et nuit sur les murailles, et de défendre la ville de toutes ses forces. Il n'est point de supplication que le pape n'emploie; il se prosterne aux pieds du roi, il embrasse ses genoux; il bi montre saint Pierre prêt à lui ouvrir l'entrée du ciel. Enfin, dans les transports de sa vive impatience, pour accélérer la marche de Pépin, il fait descendre du ciel saint Pierre lui-même; et dans une dernière lettre, écrite tout entière au nom de saint Pierre, c'est le prince des apôtres qui s'adresse au roi, à ses fils, aux évêques, à tous les seigneurs du royaume; il leur demande, au nom de toute la milice céleste, de sauver du carnage les Romains ses enfans, de ne pas permettre que

sa sépulture soit profanée, que ses os soient dispersés, que la demeure où il repose soit détruite par la sacrilége nation des Lombards.

Pépin n'avoit différé jusqu'alors qu'à cause de la saison, qui lui sermoit le passage des Alpes. Astolf en avoit profité pour attaquer Rome, qu'il espéroit prendre avant que Pépin pût venir au secours. Le siège duroit depuis trois mois, lorsqu'il apprit que les François approchoient du Pas-de-Suze. Il décampe aussitôt, et marche aux frontières de ses états pour combattre l'ennemi à la descente des Alpes. Dans ce même temps arrivent à Rome deux députés de l'empereur : c'étoient Grégoire, premier secrétaire, et Jean le Silentiaire, chargés d'aller trouver Pépin, pour lui représenter les droits de l'empire sur Ravenne et la Pentapole. Le pape, n'osant encore se déclarer rival de l'empereur, fit partir avec eux nn nonce, comme pour les seconder dans leur demande. Ils prirent la route de la mer pour éviter les Lombards, et abordèrent à Marseille. Etonnés d'apprendre que Pépin avoit déjà passé les Alpes, et se défiant avec raison de la bonne foi du nonce, l'un retient le nonce à Marseille, l'autre court en diligence au camp de Pépin. Il lui représente que les pays dont il va chasser les Lombards appartiennent de tout temps à l'empire; que la conquête qu'il en va faire, ne lui donnera pas plus de droit que les Lombards n'en ont eux-mêmes; que l'empereur attend de sa justice, qu'en dépossédant les usurpateurs, il laissera le maître légitime rentrer en possession de son domaine ; que le pape, étant sujet de l'empereur, ne pouvoit, sans une infidétité criminelle, se revêtit des dépouilles de son souverain, et qu'une pareille usurpation seroit encore plus odieuse que celle des Lombards; que Constantin, fidèle aux règles de l'équité la plus = exacte, étoit prêt à dédommager amplement Pépin des frais de la guerre. Pépin répondit que le droit des Lombards sur l'exarchat et la Pentapole étoit le droit

nquête, le même que celui des François sur la , que celui de l'empire sur tous les pays que l'empossédoit; qu'il alloit lui même acquérir ce droit victoire, qu'il espéroit avec le secours du ciel; que, e dé ce pays, il en disposeroit à son gré; que ce it pas pour l'amour de l'empereur ni d'aucun el, mais en faveur de saint Pierre et pour la rémisde ses péchés qu'il avoit pris les armes; qu'il avoit is au saint-siège le fruit de ses travaux, et que les trésors de la terre ne pourroient l'engager à quer à sa parole. Il congédia ainsi l'ambassadeur ni permettre de répliquer.

'approche des François, Astolf prit l'épouvante et ira dans Pavie. Il n'osa même y soutenir un siége, que Pépin parut, il offrit de traiter avec lui. On vela le traité précédent; et, pour punir le roi lomde ne l'avoir pas exécuté, Pépin exigea de plus la le Comacchio, et le remboursement des frais de la e. La donation que Pépin saisoit à saint Pierre et apes, ses successeurs, à perpétuité, fut consignée dans te authentique. L'abbé Fulrad, accompagné des nissaires lombards, prit au nom du roi ét du pape sion de Ravenne et des villes de la Pentapole et de lie; il en tira des otages, il en reçut les cless; et, des principaux de chaque ville, il alla déposer à e, sur le tombeau de saint Pierre et les cless et l'acte donation, qui fut mis ensuite dans les archives de se. Par cette libéralité à jamais célèbre les papes rent possesseurs de trois provinces et de vingtvilles, auxquelles Pépin ajouta Narni, qui étoit iché de Rome, mais dont les ducs de Spolette s'ét depuis long-temps emparés.

l est, selon la remarque de Muratori, le premier ine temporel avec juridiction donné aux pasteurs nels. Les autres églises profitèrent de l'exemple; travaillèrent à se procurer de semblables souveraigneurs françois, où il les conjuroit au nom de Dieu, de Jésus-Christ, et par le jugement dernier, de l'aider de leurs sollicitations auprès du roi pour l'engager à venir au secours de saint l'ierre. Dans ce même temps arrivèrent les députés que le pape avoit envoyés à Constantinople. Ils lui rendirent compte des propositions qu'Astolf faisoit à l'empereur : ce n'étoient que des prétentions aussi injustes et aussi dangereuses que la guerre même. Avec eux revenoit Jean le Silentiaire, chargé d'un ordre au pape, d'aller lui-même trouver le roi lombard, et de faire instance pour retirer de ses mains Ravenne et les autres villes du domaine de l'empire.

Quoique le pape n'espérât rien de cette entrevue, se mit en devoir d'obéir, et obtint d'Astolf un sauf-conduit pour lui et pour sa suite. Comme il se préparoit au départ, deux nouveaux députés de Pépin arrivèrent à Rome; c'étoient Chrodegand évêque de Metz, et le duc Autchaire, qui avoient ordre de l'amener en France. Ils l'accompagnèrent à Pavie. Le pape sortit de Rome le 14 octobre avec un nombreux cortége, au milieu des larmes et des gémissemens du peuple qui s'efforçoit de le retenir, craignant pour lui les emportemens d'un prince violent et peu religieux. Il trouva sur sa route les mêmes alarmes dans les habitans des villes voisines, qui accouroient en foule sur son passage. Etienne, les consolant et les rassurant par ses paroles, continua son voyage; et, comme il approchoit de Pavie, Astolf lui envoya dire qu'il se gardât bien de lui parler de la restitution de Ravenne, et des places qu'il possédoit par le droit de la guerre. Le pape répondit hardiment que le crainte ne lui fermeroit jamais la bouthe, lorsque son devoir l'obligeroit de parler. Arrivé à Pavie, il mit tout en œuvre pour engager le roi à rendre ce qu'il retenoit injustement. Présens, larmes, prières, tout fut inutile-Les remontrances du Silentiaire et les lettres de l'empereur n'eurent pas plus de succès. Les députés françois,

it Astolf opiniâtre dans ses refus, insistoient fortepour obtenir du moins qu'il permît au pape de r en France. Le Lombard, qui craignoit les suites voyage, fit tous ses efforts pour en détourner le Mais, le trouvant inébranlable dans cette résoluet craignant d'ailleurs de s'attirer la colère de Pés'il s'obstinoit à y mettre obstacle, il y consentit , et le pape partit de Pavie le 15 novembre, avec us distingués de son clergé. A peine étoit-il en cheque le roi, se repentant de l'avoir laissé partir, déi des conrriers pour le retenir. Mais Etienne avoit ant de diligence, qu'il passa les Alpes avant qu'ils nt l'atteindre.

e rendit à Saint-Maurice en Valais, où Pépin avoit Ar. 754. is de se trouver; mais la révolte des Saxons ayant u ce prince à l'autre extrémité de ses états, l'entrevue à Pontyon, maison royale dans le Pertois. Charles, lné de Pépin, alors dans sa douzième année, vint evant du pape avec plusieurs seigneurs, à la distance us de trente lieues. Le roi lui-même, accompagné ute sa cour, alla le recevoir à une lieue de Pontyon, le conduisit avec tous les honneurs dus au chef de ise. C'étoit le jour de l'Epiphanie. Le lendemain, pe avec son clergé, couvert de cendre, revêtu d'un et prosterné en terre, conjura Pépin par la miséde du Dieu tout-puissant, et par les mérites de Pierre et de saint Paul, de l'affranchir lui et le le romain de la tyrannie du roi des Lombards. Il oulut se lever de terre qu'après que Pépin, ses fils principaux seigneurs, lui eurent présenté la main, ne une assurance de leur secours et de sa délice. Ce sut alors que, dans un entretien secret, le roi nit au pape avec serment qu'il le protégeroit de tout ouvoir, et qu'après avoir retiré l'exarchat et la Penle des mains des Lombards, au lieu de rendre ces rées à l'empereur, il en seroit présent à saint Pierre

et à ses successeurs. Il est dissicile de croire que saint Pierre ait accepté cette donation. Le roi donnoit et le pape recevoit ce qui appartenoit à l'empereur, alors souverain légitime du pape. Constantin étoit hérétique; il étoit hors d'état de désendre l'Italie; mais ni l'hérésie ni la foiblesse ne donnoient aux autres aucun droit sur ses états. Ce n'est que le consentement tacite des successeurs de Constantin et la durée d'une possession non contestée qui peut avoir légitimé cette donation dans les successeurs d'Etieune. La libéralité du roi françois n'étoit pas simplement l'effet de son zèle pour le saint-siège; l'autorité du pape pouvoit alors être d'un grand poids pour assurer sur sa tête la couronne qu'il avoit usurpés. D'ailleurs il prévoyoit qu'une révolution qui dépouille roit les rois lombards, tourneroit au profit des rois de France. La reconnoissance du pape s'empressa de seconder les désirs de son bienfaiteur. Il accorda sans difficulté à Pépin l'absolution du parjure dont il s'étoit rendu 🖟 coupable en violant le serment de fidélité fait à Childric. Quoique le roi eût déjà reçu l'onction sacrée des mains de Boniface, archevêque de Mayence, le pape renouvela cette auguste cérémonie, le 28 juillet, dans l'église de Saint-Denis, et sacra en même temps la reine | et ses deux fils. Il prononça solennellement une sentence d'excommunication contre les seigneurs qui entreprendroient à l'avenir d'élever sur le trône une autre famille; il déclara Pépin et ses enfans patrices de Rome.

Le pape étant relevé d'une dangereuse maladie dont il fut attaqué dans ces conjonctures, l'épin députa au roi lombard pour l'exhorter à rendre ce qu'il avoit usurpé; et, sur son refus, il convoqua un parlement a Quersi-sur-Oise, où la guerre contre Astolf fut résolue, s'il ne satisfaisoit le pape. La donation faite à l'église romaine fut publiée dans cette assemblée, en présence des seigneurs françois, et confirmée par leur suffrage. Le consentement ne fut pas cependant una suffrage. Le consentement ne fut pas cependant una

e. Eginhard nous apprend que plusieurs seigneurs ent la hardiesse de déclarer hautement qu'ils ne serient pas le roi dans cette guerre, et qu'ils se retirent de la cour. Ils y étoient apparemment engagés Carloman, frère aîné de Pépin, qui, ayant pris bit monastique, et s'étant retiré au mont Cassin, forcé par le roi des Lombards d'aller en France traer la négociation du pape. Cette démarche de Caran fut néanmoins inutile; la plus grande partie des neurs se montra pleine d'ardeur pour le service du t-siége. Cependant le pape, pour épargner le sang chrétiens, engagea le roi à prendre les voies de dou-Mais les réponses fières d'Astolf à qui on offrit ze mille sous d'or en dédommagement de ses préions, déterminèrent Pépin à se mettre en marche. ivé sur la frontière, il tenta pour la troisième fois, s en vain, d'engager Astolf à relâcher sa proie. Enl força le passage des Alpes, tailla en pièces l'armée Lombards, poursuivit Astolf jusqu'à Pavie, où il le plusieurs jours étroitement assiégé. Enfin le Lom-1, ne voyant plus de ressource, offrit d'entrer en acmodement. Il n'avoit pas accepté douze mille sous avant la guerre; il consentit alors à en payer trente le sur-le-champ, et cinq mille de tribut annuel. engagea par serment à remettre les places entre les ns du pape, et donna quarante otages pour sûreté a parole. Le pape, qui connoissoit Astolf, auroit soué que Pépin eût fait exécuter le traité avant son dét; mais l'approche de l'hiver fit craindre au roi franque les neiges ne lui fermassent le passage des es. Il retourna en France, laissant en Italie Ful-, abbé de Saint-Quentin, et Jérôme, son frère nael, pour reconduire le pape à Rome, et pour faire cuer l'exarchat et la Pentapole.

lonstantin, au lieu de charger le pape de ses intérêts Theoph. p rès du roi des Lombards, auroit dû par lui-même 358, 359.

Fleury, hist. art. 7, 8.

Band. imp. 404.

P. 237.

Niceph. p. faire les derniers efforts pour retirer l'exarchat des Cedr. p. 463. mains d'Astolf, et pour s'assurer de l'obéissance du Hist. miscel. pape même, et des Romains, qui ne cherchoient qu'à Zon. t. 2, lui échapper. La conjoncture étoit favorable. Les Sarra-P. 108, 109. sins, occupés de guerres civiles et de l'établissement de la nouvelle dynastie des Abassides, avoient suspendu le cours de leurs conquêtes et de leurs ravages. Mais ce Baronius. Pagi ad Ba- prince, plus jaloux de l'honneur de ses opinions que de la conservation de ses provinces, abattoit des images eccles. 1. 43, lorsqu'il devoit songer à terrasser les Lombards; au lien d'assembler des armées et de marcher à leur tête, il or. t. 2, p. convoquoit des conciles, et leur dictoit des décisions. Cette année 754, il manda tous les évêques d'Orient, christ. t. 1, pour prononcer un jugement définitif sur le culte des images. Le palais d'Hérée, situé en Asie, sur le bord du Bosphore, vis-à-vis de Constantinople, fut choisi pout le lieu de l'assemblée. Il s'y trouva trois cent trente-huit évêques, esclaves de la faveur ou de la crainte. Nul patriarche n'y présida. Anastase, évêque de Constantinople, digne d'en être le chef, étoit mort d'une colique, et le siége étoit vacant. On n'y vit aucun des trois autres patriarches, soit qu'ils fussent retenus par les Sarrasins, dont ils étoient sujets, soit par mépris pour une cabale hérétique. Les présidens furent Théodose, évêque d'Ephèse, exarque d'Orient, fils de Tibère Absimare, & et Sisinnius Pastillas, évêque de Perge, tous deux livrés à l'empereur. La première session se tint le 10 février, et la dernière le 8 août. On y proscrivit le culte 😸 des images; mais l'empereur ne put empêcher ces i évêques de reconnoître pour une pieuse et sainte pratique l'invocation de la sainte Vierge et des saints; décision contraire à la doctrine des protestans, qui donne & cependant de grands éloges à ce concile. Germain, qui avoit été patriarche de Constantinople, George, mé tropolitain de Cypre, et Jean Damascène, y furent frappés d'anathème, comme les triumvirs de l'idolatrie. 🚁

Le huitième d'août, le concile étant terminé dans le palais d'Hérée, les évêques passèrent à Constantinople; et, pour donner plus d'éclat à cette assemblée, l'empereur, marchant à la tête, la conduisit en grande pompe à l'église de Notre-Dame de Blaquernes, préparée auparavant à recevoir les ennemis des images. On en avoit dépouillé les murailles pour y peindre des paysages et des oiseaux. On avoit jeté les reliques au seu ou dans la mer. Les évêques ayant pris leurs places, l'empereur monta dans la tribune et, après avoir invectivé contre l'ancienne superstition que le concile venoit, disoit-1, d'abolir par un jugement irrévocable, il sit moner un moine nommé comme lui Constantin; et, e montrant à l'assemblée, il s'écria : Longues années à Constantin, patriarche œcuménique; ce qui fut répété par les assistans. Ce fut ainsi que, sans aucune orme canonique, Constantin fut reconnu patriarche le Constantinople. Ce moine avoît été évêque de Sylée en Pamphylie, et chassé de son siége pour sa vie candaleuse. Mais souple, complaisant, toujours prêt sacrifier sa religion à sa fortune, il sut plaire à l'empereur, qui ne vouloit pour amis que les esclaves de ses passions. En effet on ne pouvoit mieux choisir le successeur d'Anastase.

Pour rendre plus solennelle la sentence du concile, l'empereur voulut qu'elle fût appuyée du suffrage de toute la ville. Le 27 août il assembla le peuple dans la place de l'Augustéon, et les évêques s'y étant rendus, s'écrièrent tout d'une voix: C'est aujourd'hui que le salut est donné au monde; vous nous avez sauvés de l'idolâtrie. Ensuite, présentant la croix, le livre des Evangiles et la sainte Eucharistie, ils firent jurer les assistans qu'ils tiendroient pour idoles toutes les images, et pour idolâtres ceux qui les honoreroient; qu'ils ne recevroient point la communion d'un moine; que, s'ils en rencontroient, ils ne lui rendroient point le salut; qu'ou

contraire, ils ne lui répondroient que par des injures, et qu'ils lui jetteroient des pierres. Copronyme avoit les moines en horreur, parce qu'ils étoient presque les seuls qui cussent le courage de s'opposer ouvertement à l'impiété des iconoclastes. Ils furent bientôt après chasséa de Constantinople, ou l'on acheva d'abattre, de briser, d'arracher, d'effacer tout ce qui restoit d'images aur les autels, aur les murailles, sur les vases et sur les ornemens des églises. En même temps des édits furent envoyés partout l'empire pour obliger les peuples à se conformer aux décrets du concile. Les orthodoxes, menacés des plus rudes châtimens, fuyoient, les uns en Italie, les autres entre le Pont-Euxin et la mer Caspienne, en Cypre, sur les frontieres des Sarrasins, où l'hérésie n'avoit pas encore pénétré.

Steph.

Burnnin.

nat. d'Ital.

Epla Steph. Le pape Etienne et les trois patriarches d'Orient Amoin. l.4, condamnérent ce concile. Ils écrivirent à l'empereur Anast. in que cette multitude d'évêques, esclaves de ses volontés, assemblés sans forme canonique, ne pouvoit autoriser ; Pagi ad Ba. l'erreur contre la tradition constante de l'Eglise. Con-In Blanc sur stantin n'en devint que plus opiniâtre; et la persécution, la souverate qui éclata pour lors avec plus de fureur, loin d'intimider \*

neté des rois l'Italie, ne fit qu'accroître le désir qu'elle avoit depuis 🖟 dans Home long-temps de secouer le joug d'un prince hérétique : Fleury, hust. c'étoit malgré le pape que l'épin s'étoit fié à la parole per les 1.43, C'étoit malgré le pape que l'épin s'étoit fié à la parole per urt. 15 at d'Astolf : le pape lui avoit prédit que le Lombard n'exé-Giuni. lust. cuteroit rien de ce qu'il promettoit. Aussi, des que les

nap. 1. 5, troupes françoises curent repassé les Alpes, Astolf, lois Murat. an de remettre au pape les villes stipulées par le traité, si 🕖 4 . p. 312 mit en campagne, et s'empara encore de plusieurs places 🖫

Alute de l'esté contre le pape, qui lui suscitoit de si puissans en le thuid luit nemis, il ravagea les environs de Rome, sans épargnes. les églises. A ces hostilités le pape n'avoit à opposer que le secours de Pépin : il l'implora par une lettre pressante, ou par un abus assez commun aux papes de 😂 temps - la, il détourne le sens des divines Ecritures poss

appliquer les paroles à des intérêts temporels. Cette tre fut bientôt suivie d'une autre, où le pape renoulant ses instances, avertissoit le roi que son obligan étuit entre les mains de saint Pierre, qui la reprénteroit au jour du jugement si Pépin manquoit de ccomplir.

Tandis qu'Etienne envoyoit courriers sur courriers An. 755. i-delà des Alpes, Astolf marchoit vers Rome, résolu s'en rendre maître, et de se venger du pape et des omains. Le premier de janvier 755, les Lombards rurent devant la ville, et s'établirent des deux côtés I Tibre. Une partie de leur armée campoit à l'occident, puis la porte de Saint-Pierre jusqu'à celle de Porto; utre, à la tête de laquelle étoit Astolf en personne, taquoit la ville du côté de la porte Salaria. Les Béventins vinrent se joindre à lui; et, s'il en faut croire ffreuse peinture que le pape fait de ce siége dans la tre qu'il écrivit au roi de France, il n'est sorte de nauté, de brutalité, de profanation et de sacrilége moi les Lombards ne se soient abandonnés. Il rend contraire à l'abbé Warnehaire, qu'il renvoyoit à pin, un témoignage très-glorieux pour ce temps-là: st que ce vaillant ecclésiastique avoit endossé la cuise, et n'avoit cessé de combattre jour et nuit sur les railles, et de défendre la ville de toutes ses forces. Il st point de supplication que le pape n'emploie; il prosterne aux pieds du roi, il embrasse ses genoux; il montre saint Pierre prêt à lui ouvrir l'entrée du L Enfin, dans les transports de sa vive impatience, ir accélérer la marche de Pépin, il fait descendre du saint Pierre lui-même; et dans une dernière lettre, ite tout entière au nom de saint Pierre, c'est le nce des apôtres qui s'adresse au roi, à ses fils, aux ques, à tous les seigneurs du royaume; il leur dende, au nom de toute la milice céleste, de sauver du nage les Romains ses enfans, de ne pas permettre que

sa sépulture soit profanée, que ses os soient dispersés, que la demeure où il repose soit détruite par la sacrilége nation des Lombards.

Pépin n'avoit différé jusqu'alors qu'à cause de la saison, qui lui fermoit le passage des Alpes. Astolf en avoit profité pour attaquer Rome, qu'il espéroit prendre avant que Pépin pût venir au secours. Le siège duroit depuis trois mois, lorsqu'il apprit que les François approchoient du Pas-de-Suze. Il décampe aussitôt, et marche aux frontières de ses états pour combattre l'ennemi à la descente des Alpes. Dans ce même temps arrivent à Rome deux députés de l'empereur : c'étoient Grégoire, premier secrétaire, et Jean le Silentiaire, chargés d'aller trouver Pépin, pour lui représenter les droits de l'empire sur Ravenne et la Pentapole. Le pape, n'osant encore se déclarer rival de l'empereur, fit partir avec eux un nonce, comme pour les seconder dans leur demande. Ils prirent la route de la mer pour éviter les Lombards, et abordèrent à Marseille. Etonnés d'apprendre que Pépin avoit déjà passé les Alpes, et se défiant avec raison de la bonne soi du nonce, l'un retient le nonce à Marseille, l'autre court en diligence au camp de Pépin. Il lui représente que les pays dont il va chasser les Lombards appartiennent de tout temps à l'empire ; que la conquête qu'il en va faire, ne lui donnera pas plus de droit que les Lombards n'en ont eux-mêmes ; que l'empereur attend de sa justice, qu'en dépossédant les usurpateurs, il laissera le maître légitime rentrer en possession de son domaine ; que le pape, étant sujet de l'empereur, ne pouvoit, sans une infidétité criminelle, se revêtit des dépouilles de son souverain, et qu'une pareille usurpation scroit encore plus odieuse que celle des Lombards; que Constantin , sidèle aux règles de l'équité la plus exacte, étoit prêt à dédommager amplement Pépin des frais de la guerre. Pépin répondit que le droit des Lombords sur l'exarchat et la Pentapole étoit le droit

de conquête, le même que celui des François sur la Gaule, que celui de l'empire sur tous les pays que l'empire possédoit; qu'il alloit lui même acquérir ce droit par la victoire, qu'il espéroit avec le secours du ciel; que, maître dé ce pays, il en disposeroit à son gré; que ce n'étoit pas pour l'amour de l'empereur ni d'aucun mortel, mais en faveur de saint Pierre et pour la rémission de ses péchés qu'il avoit pris les armes; qu'il avoit promis au saint-siège le fruit de ses travaux, et que tous les trésors de la terre ne pourroient l'engager à manquer à sa parole. Il congédia ainsi l'ambassadeur ans lui permettre de répliquer.

A l'approche des François, Astolf prit l'épouvante et ce retira dans Pavie. Il n'osa même y soutenir un siége, et dès que Pépin parut, il offrit de traiter avec lui. On renouvela le traité précédent; et, pour punir le roi lombard de ne l'avoir pas exécuté, Pépin exigea de plus la ville de Comacchio, et le remboursement des frais de la guerre. La donation que Pépin saisoit à saint Pierre et aux papes, ses successeurs, à perpétuité, fut consignée dans un acte authentique. L'abbé Fulrad, accompagné des commissaires lombards, prit au nom du roi ét du pape possession de Ravenne et des villes de la Pentapole et de l'Emilie; il en tira des otages, il en reçut les clefs; et, uivi des principaux de chaque ville, il alla déposer à Rome, sur le tombeau de saint Pierre et les cless et l'acte de la donation, qui fut mis ensuite dans les archives de L'Eglise. Par cette libéralité à jamais célèbre les papes devinrent possesseurs de trois provinces et de vingtdeux villes, auxquelles Pépin ajouta Narni, qui étoit du duché de Rome, mais dont les ducs de Spolette s'étoient depuis long-temps emparés.

Tel est, selon la remarque de Muratori, le premier domaine temporel avec juridiction donné aux pasteurs spirituels. Les autres églises profitèrent de l'exemple; elles travaillèrent à se procurer de semblables souverai-

netés; les monastères même acquirent des seigneuries. C'est la plus grande révolution qui soit arrivée dans, l'économie de l'Eglise; elle influa jusque dans les esprits. La puissance temporelle des papes est née de leur autorité spirituelle; mais il n'est pas certain que celle-ci en ait reçu plus d'éclat ni de véritable force. Le spirituel et le temporel se sont quelquesois confondus jusqu'à effacer la ligne de distinction qui doit les tenir essentiellement séparés. L'acte de donation étant perdu depuis long-temps, on ne sait pas clairement quelles en furent les conditions. On ne peut douter, dit Muratori, que Pépin n'ait donné au saint-siège l'exarchat et la Pentapole, sans y rien laisser à l'empereur grec; mais s'il s'y réserva pour lui-même quelque sorte de domaine, c'est ce qui n'est pas décidé. Un historien d'au-delà des monts, qui s'exprime en ces termes, paroît n'oser ni avouer ni contredire ce que soutiennent les écrivains françois, que le roi se réserva la souveraineté sur ces provinces, et qu'il n'en donna au pape que le domaine utile, Pour ce qui est de la ville de Rome et de son duché, c'est à tort que quelques auteurs ont prétendu que dès ce temps-là les papes commencèrent d'y exercer pleine juridiction. Pépin, en donnant l'exarchat au pape, ne lui donnoit que les terres de l'exarchat, et non pas l'autorité d'exarque, qui dépendoit de l'empereur. Il n'enrichit le pape que des dépouilles des Lombards, qui ne furent jamais maîtres de Rome. Cette ville et le duché demeurèrent, jusqu'au temps de Charlemagne, sous la souveraineté de l'empire, quoiqu'à vrai dire, cette souveraineté fût presque éclipsée par l'autorité que la religion donnoit au pape, par la puissance et la protection des François, par l'éloignement et la foiblesse des empereurs, et par la haine que leur hérésie inspiroit aux Romains. C'est ce qui a jeté de l'obscurité sur cet : endroit de l'histoire. Les traits de la souveraineté impériale sur la ville de Rome et sur ses dépendances s'étant ! esfacés de plus en plus jusqu'à son entière extinction sous Charlemagne, la plupart des écrivains ont cessé de les apercevoir. Les uns out prétendu que dès le temps de Grégoire 11, le sénat et le peuple romain, après avoir secoué le joug de l'empire, s'étoient soumis a saintsiége, et que dès-lors les papes avoient acquis la souvemineté de Rome. Les autres, que Pépin, en qualité de patrice, étoit devenu souverain de cette ville, et qu'il en avoit abandonné le domaine au pape Etienne 11, ou l'avoit du moins partagé avec lui. Mais les meilleurs critiques, tels que Le Blanc et Giannone, ont très-bien prouvé la fausseté de toutes ces suppositions. La question paroît décidée par les papes mêmes : leurs lettres, jusqu'à l'élévation de Charlemagne à l'empire, sont datées du règne des empereurs de Constantinople, qu'ils reconnoissent par cette date pour leurs vrais souverains; et le sénat, ainsi que le peuple de Rome, écrivant à Pépin, ne nomment point le pape leur seigneur, mais leur pasteur et leur père.

Astolf, qui s'étoit vu à la veille de ranger toute l'Italie sous ses lois, dévoroit en secret le chagrin d'avoir perdu le fruit de ses conquêtes; et il y a grande apparence Eginh. as qu'il ne seroit pas long-temps demeuré oisif, si la mort n'ent prévenu ses entreprises. Etant tombé de cheval Pagiad dans une chasse, sur la fin de l'année suivante 756, il mourut trois jours après. D'autres le font mourir d'une Bar. blessure qu'il reçut d'un sanglier ou d'un coup de flè-nal. d'1 che. Didier, qu'il avoit fait duc d'Istrie, et qui commandoit alors en Toscane, ayant appris la mort du roi, Giann. hi vint à Pavie avec ses troupes pour se faire couronner, 5, c. 2, 5 ne voyant dans la nation personne qui pût lui disputer l'hist. d'I le premier rang. Mais Ratchis, qui s'ennuyoit d'obéir ter p. 51 suiv. 353. dans un monastère, sentit alors réveiller le désir de commander, et sortit du cloître dans le dessein de reprendre la couronne. Plusieurs seigneurs vinrent le joindre avec des troupes, et la Lombardie alloit être le

An. 756 Anast.  $\mathcal{Steph}.$  11.

Sigeb. cl Baroniu

Mansi

théâtre d'une guerre civile. Le pape, devenu prince et ami des François, devoit être d'un grand poids pour faire pencher la balance en faveur de celui dont il prendroit le parti. Didier, plus adroit que Ratchis, s'empressa de le mettre dans ses intérêts en lui promettant quatre villes, qu'Astolf avoit retenues. Aussitôt le pontife, persuadé du bon droit de Didier, lui envoya le diacre Paul, son frère, accompagné de l'abbé Fulrad et du conseiller Christophe, pour tirer de lui une promesse authentique. Didier la donna par son serment et par écrit; et surle-champ le pape enjoignit à Ratchis de rentrer dans son cloître, fit partir Fulrad avec les François qui se trouvoient à Rome, et prépara encore d'autres secours pour soutenir Didier en cas de guerre. Ratchis ne se rendit pas d'abord aux ordres du pape; il se maintint quelque temps en Toscane sous le titre de prince des Lombards. Mais, au commencement de l'année suivante, voyant son parti s'affoiblir de jour en jour, il abandonna ses prétentions, et retourna dans son monastère. Didier, délivré de ce concurrent, sut proclamé roi au mois de mars dans une assemblée de la nation. Le pape Etienne mourut un mois après, et eut son frère Paul pour successeur.

An. 757. l. 22.

Schafnab. Aumoin, l.

1, c. 64.

Il ne restoit plus à l'empereur, en Italie, que le duché Theoph. p. de Naples, celui de Gaëte, la Pouille, la Calabre, le Cedr. p. 464. pays des Brutiens, où son autorité subsistoit encore Hist. miscel. tout entière, et le duché de Rome, dont il possédoit la Marianus souveraincié, mais presque sans pouvoir. Les habitans

cot. Lambert à de Naples donnérent en l'an 757 une preuve de leur fidélité en refusant l'entrée de leur ville à l'évêque Paul, nommé par le pape, parce que l'empereur s'opposoit à Eginh. an- sa réception. Cette marque d'obéissance étoit d'autant

Pagi ad Ba- plus éclatante, qu'elle devoit beaucoup coûter à leur re-Giann, hist, ligion. Paul n'étoit odieux à Constantin que pour avoir

nap. 1.5, c. empêché qu'on ne reçût à Naples le décret du concile contre les images. La révolution que Pépin avoit causée

HISTOIRE DU BAS-EMPIRE. 419 ie sit connoître à Constantin ce qu'il avoit encraindre de ce prince puissant et guerrier. Il rela son amitié, et lui envoya des ambassadeurs et ésens, entre lesquels étoit un buffet d'orgues, inn de l'Orient, encore inconnue en France. Pépin lit avec générosité aux avances de l'empereur; ette honne intelligence ne fut pas de longue duonstantinople étoit alors en alarmes de la part des res et des Sarrasins. L'empereur ayant fait conen Thrace de nouvelles forteresses, les Bulgares curent de la défiance, et demandèrent un nouveau Irrités ensuite du mépris que Constantin avoit leur demande et de leurs députés, ils vinrent en jusqu'à la longue muraille, ravageant impunétout le pays, et s'en retournèrent avec une mulde prisonniers. Selon Nicéphore, l'empereur eut 'honneur de cette guerre; étant sorti de la ville, en fuite les Bulgares, les poursuivit, et en tua un nombre. Ayant ensuite assemblé son armée, il ça dans leur pays, pendant qu'une flotte de cinq voiles entroit dans le Danube. Il fit le dégât dans rande étendue de terrain. Il y eut une seconde basur la frontière, où les Bulgares furent encore 1s. Abattus par ces défaites, ils demandèrent la

et donnèrent des otages. Tel est le récit de Nicé-D'un autre côté, Salem, gouverneur de Syrie les Sarrasins, entra sur les terres des Romains à de quatre-vingt mille hommes, et s'avança dans ppadoce. Mais, sur la nouvelle que l'empereur t le combattre, il prit l'épouvante, et se retira en , sans avoir causé d'autre perte que celle de quel-Arméniens qui renoncèrent à leur religion et le rent. Ce général des Sarrasins étoit grand ennemi ristianisme. Il relégua dans le pays des Moabites dore, patriarche d'Antioche, sous prétexte qu'il it d'espion à l'empereur. Il défendit aux chrétiens

de réparer leurs églises, d'exposer la croix en public, et de disputer de religion avec les Arabes. Le calife les traitoit encore plus durement; il les accabloit de tributs, sans en excepter ceux-mêmes qui ne vivoient que d'aumônes, tels que les moines, les reclus, les stylites; car cette dévotion singulière de vivre sur des colonnes subsistoit encore. Il confisquoit le trésor des églises, et vendoit aux juifs les vases sacrés. Cependant les Sarrasins étoient encore moins cruels à l'égard des chrétiens que l'empereur à l'égard des catholiques, comme nous le verrons bientôt.

An. 758. 355.

La cour de Pépin étoit le centre des négociations Pauli. epist. de l'empereur, du pape et du roi des Lombards au su-Pagi ad Ba- jet de l'Italie. Chacun des trois s'efforçoit de gagner la ron.
Giann. hist. bienveillance de ce prince. Le pape tendoit à se rendre nap. l. 6, c. maître de Rome et de son duché comme il l'étoit de Murat. an- l'exarchat. L'empereur vouloit y conserver son pouvoir nal. d'Ital. et recouvrer celui qu'il avoit perdudans Ravenne. Didier 323, 324, cherchoit à les abattre tous deux; mais, pour amuser 325, 328, Pépin, il lui promettoit de satisfaire le pape. Chacus Abrégé de avoit son résident auprès de Pépin. Le secrétaire George l'hist. d'Ital. t. 1, p. 354, sollicitoit pour l'empereur; le prêtre Marin pour le pape. Quoique les intérêts fussent opposés, George et Marin se lièrent d'amitié. Le pape en conçut de la défiance; et, soupçonnant Marin de trahison, il le dépouilla d'un titre qu'il possédoit à Rome. Cependant, à la prière de Pépin, il s'adoucit à son égard. Ce procédé du saint-père montre assez dans quelles dispositions il étoit envers l'empereur. D'un autre côté, Didier, voyant que ses intrigues ne pouvoient détacher Pépis de la protection qu'il avoit vouée au saint-siège, prit le parti d'agir par lui-même. Les ducs de Spolette et de Bénévent, refusant de le reconnoître, s'étoient déclarés. vassaux de saint Pierre et de Pépin. Il marcha contre eux, ravagea en passant la Pentapole, entra dans Spolette, qui n'osa faire de résistance, destitua et mit

en prison le duc Alboin. De là il passe dans le duché de Bénévent. Le duc Liutprand abandonne la ville et se résugie dans Otrante. Didier l'y poursuit, attaque Otrante, et ne peut s'en rendre maître. De retour à Bénévent, il y attire George, secrétaire de Constantin, qui, après avoir résidé quelque temps à la cour de Pépin, retournoit à Constantinople et se trouvoit pour lors à Naples. Didier traite avec lui et propose de se liguer avec l'empereur à ces conditions : que l'empereur enverroit une armée en Italie pour reprendre Ravenne; que la flotte de Sicile iroit attaquer Otrante; que Didier l'aideroit de toutes ses forces dans ces deux entreprises, et que l'empereur, maître de ces deux villes, lui mettroit entre les mains le duc de Bénévent. Il est à croire que ce ne fut pas là le seul avantage stipulé par Didier; mais l'histoire ne donne pas plus de détail à ce sujet, parce que cette ligue n'eut pas lieu. Constantin, sans doute, ne se trouvoit pas en état de faire un si grand effort; il se contenta d'envoyer en Italie un officier nommé Léon, pour solliciter à la révolte Ravenne et l'exarchat.

L'arrivée de Léon suffisoit pour inquiéter le pape. Une fausse nouvelle qui se répandit alors lui donnoit encore de plus vives alarmes. On disoit que l'empereur envoyoit en Italie une flotte de trois cents voiles commandée par six patrices. Il en écrivit à Pépin, voulant lui persuader que les détestables Grecs ( ce sont ses termes ) ne poursuivoient les Romains qu'à cause de leur attachement à la doctrine de l'Eglise; comme si, dit Muratori, la saisie de l'exarchat, et l'autorité que les papes prenoient dans Rome au préjudice de l'empire, n'étoient pas pour l'empereur une cause assez forte de mécontentement. Mais la politique se servoit dès-lors de la religion pour crier au secours. Le pape tâchoit encore de persuader à Pépin que le dessein des Grecs étoit de se jeter sur la France après avoir réduit l'Italie: il

le prioit d'engager Didier à accourir les villes qui seroient attaquées par les Grecs. Pépin, moins prompt à c'alarmer, le rassura par sa réponse, et l'exhorta a maintenir la paix avec les Lombards. Didier vint luimême à Rome vers l'autonne, comme s'il est voulu terminer toutes les querelles. Sur 🖍 demande que lui faisoit le pape des villes qu'il retenoit encore, quoiqu'il cût promis, cette aunée même, aux envoyés de Pépin de les remettre au saint-siège, il témoigna qu'il étoit prêt à contenter le pape dès que Pépin lui suroit renvoyé ses otages, et pria le pape d'en écrire à Pépin. Le pape se charges en apparence de la négociation; mais, ... comme ses intentions étoient opposées à celles du roi , lombard, craignant que sa lettre ne fût interceptée, il 😓 en écrivit deux, l'une conforme aux désirs de Didier, ; par laquelle il prioit Pépin de relâcher les otages; l'autre secrète, par laquelle il le conjuroit de n'en rien faire que Didier n'est pleinement satisfait le saint-siège, d'employer même la force pour l'y contraindre, et de 1 n'avoir aucun égard a l'autre lettre qu'il n'avoit pu refuser aux instances de Didier. Il le prioit aussi de forcer les Grecs a rendre ce qu'ils avoient enlevé à l'Eglise. Pépin suivit les intentions du pape ; mais tout ce qu'il put obtenir de Didier, ce fut de rendre au saint-siège des domaines de peu de conséquence, encore n'étoit-re que par forme d'échange, a mesure que le saint-siège lui rendoit a lui-même quelques terres usurpées sur les Lombards.

Enfin Didier ayant recommencé ses hostilités, Pépin envoya des commissaires pour terminer les différends. Apres de longues conférences, on convint de la paix. Les Romains et les Lombards se rendirent réciproquement ce qu'ils avoient envalui les masur les autres. Depuis le commencement de l'hérésie, les évêques des villes encore soumises à l'empire, telles que Naples et Gaëte, alloient, par ordre de l'empereur, se faire sacrer à Constan-

tinople, dont le patriarche étendoit ses droits à cette occasion. Didier, à la sollicitation de Pépin, força par les armes les ducs de ces villes d'envoyer désormais leurs évêques à Rome, pour y être sacrés par le pape selon l'ancien usage. Tant de bienfaits de la cour de France touchoient sensiblement le saint-père; il en fit à Pépin des remercîmens qui marquent une extrême chaleur de reconnoissance : Quand tous les cheveux de notre tête, dit-il dans sa lettre, deviendroient autant de langues, ils ne pourroient encore vous rendre assez de grâces.

Tout l'Occident avoit alors les yeux sur les divers An. 759 mouvemens du pape et du roi des Lombards, qui, 100. semblables à deux habiles lutteurs, employoient la force Theoph et la ruse à se disputer la possession de Rome et de 361, 362. l'exarchat. On ne tenoit aucun compte de l'empereur, qui Zon. t. seul avoit sur ces pays des droits légitimes; mais il ne P. 109. pouvoit les soutenir que par des négociations, tonjours l. 22. foibles, quand elles ne peuvent être appuyées par les armes. Pressé d'un côté par les Bulgares, de l'autre par les Sarrasins; il ajoutoit à ces dangers de nouveaux embarras en persécutant ses propres sujets. Le calife Almansor fit marcher à Mélitine une armée de soixantedix mille hommes. Ils n'eurent pas de peine à s'emparer de la ville, qu'ils trouvèrent presque détruite. Après l'avoir rétablie, ils y laissèrent une garnison de quatre mille hommes avec beaucoup d'armes et d'argent. Cette place étoit importante; c'étoit, selon qu'elle étoit possédée par les Romains ou par les Sarrasins, la clef de l'empire ou de la Syrie. L'année suivante les Sarrasins, ayant traversé la Ciliçie, pénétrèrent jusqu'en Pamphylie, et taillèrent en pièces sur les bords du Mélas une armée romaine commandée par le général Paul. Ils firent un grand nombre de prisonniers, entre lesquels se trouvèrent quarante-deux officiers; mais Constantin songeoit alors à se garantir d'un péril plus prochain. Les Bulgares, qui avoient repris les armes, donnoient de

fréquentes alarmes a Constantinople, et les Esclavons, ligués avec eux, se sépandoient dans la Grèce. L'empereur marcha d'abord en personne contre les Esclavons, qui ne firent point de résistance à cette attaque inopinée, et se soumirent, bien résolus de seconer le jong dès que les Romains acroient éloignés. Il n'eut pas le même succès contre les Bulgares. S'étant engagé entre des montagnes, les barbares fondirent sur lui, taillèrent en pièces son armée, lui tuerent plusieurs officiers de marque, et l'obligerent de regagner Constantinople saus armes ni bagages.

761 , թև. թ.

duge.

32 66

Le chagrin de cette défaite le rendit sombre et féroce. Sa colère s'enflamma contre les orthodoxes. Un second édit, plus menaçant que le premier, jeta l'a-": 464: larme dans tout l'Orient. Les catholiques fuyoient; les villes restoient désertes; les prisons étoient rem-"", plies, non plus de malfaiteurs, mais de confesseurs. nisert. Il en vouloit surtout aux moines; et, pour abolir la profession monastique, il leur défendit de recevoir mar. des novices. Un grand nombre d'entre eux se réfugiérent a Rome, et ce fut pour leur donner un asile que 2.43, le pape l'aul sit de sa maison paternelle un monastere, et ordonna que l'office s'y feroit en grec. Le pape lui écrivit en vain plusieurs lettres pour adoucir ce cœur barbare. Non content des cruautés qu'il faisoit exercer par ses officiers dans la ville et dans les provinces, il voulut présider lui-même aux supplices et voir couler le sang. Il se fit dresser un tribonal dans la basilique de Saint-Mamas, aux portes de Constantinople. La , environné de bourreaux, au milien de la pompe impériale, il se fit amener les catholiques prisonniers. A leur arrivée, tout se met en mouvement pour les tourmenter : on flagelle les uns, on arrache aux autres les yeux et la langue; on coupe à quelques-uns les pieds et les mains; spectacle horrible pour tout autre que pour l'empereur

et ses courtisans. Le moine André, surnommé le Calybite, parce qu'il vivoit en reclus dans l'île de Crète, en étoit venu exprès ces jours-là pour soutenir la ponstance des fidèles au milieu de la persécution. Il perce la foule, et se présentant à l'empereur: Prince, lui dit-il, si vous croyez en Jésus-Christ, comment ouz-vous traiter ainsi ses images vivantes? A ces mots, on se jette sur lui, on le traîne, on l'accable de coups. L'empereur arrête cette fureur; il le fait approcher, et tente de le gagner par douceur, on de intimider par menaces. Pourquoi, lui dit André, ındis qu'on punit ceux qui outragent les images de 'empereur, ordonnez-vous d'outrager celles de Jésus-'hrist, qui est plus grand que l'empereur? Pensez-vous u'il sera moins irrité contre ces profanateurs sacriges? Eh bien! repartit Constantin, puisque, de ton veu; ceux qui manquent de respect au portrait du sourain méritent châtiment, que ne mérites-tu pas pour n manquer au souverain même! Il le fait en même imps dépouiller et déchirer de verges. Ce qui fut étrane, c'est que tous les assistans, pour faire leur cour à empereur, devinrent autant de bourreaux; c'étoit à ui frapperoit le saint martyr à coups de bâtons, à sups de pierres, à coups d'épées. L'empereur le retire acore des mains de ces forcenés; il essaie encore de le duire; il regardoit André comme le chef des orthooxes, et se persuadoit qu'en l'attirant à lui, il en enaîneroit un grand nombre. Le voyant inflexible, il ni fait briser les mâchoires, et le renvoie en prison. Quelques jours après il l'en fit sortir pour endurer le ernier de tant de supplices. On le flagella de nouveau; ittaché par les pieds, on le traîna au travers de la ville; il expira enfin au milieu des violences d'un peuple hérétique, qui s'empressoit à l'envi de se signaler par ses fureurs.

Mon dessein n'est pas de raconter en détail tous les

événemens de cette persécution cruelle. La passic l'empereur mettoit en œuvre la ruse, la trahison plus noirs artifices, pour déshonorer ceux qu'o pouvoit pervertir. Etienne, abbé d'un monastère s mont Saint-Auxence près de Nicomédie, retraçoit la sainteté de sa vie la vertu angélique des anciens chorètes. On s'essorça d'engager une semme à l'ac d'un commerce criminel avec elle; et sur le refus q fit constaniment de se prêter à une si horrible ca nie, on la fit périr elle-même. Un courtisan va ordre de l'empereur se présenter au monastère; il jure Etienne de le recevoir au nombre de ses disci Etienne lui oppose la désense de l'empereur, et i long-temps de l'admettre. Admis enfin, à forc larmes et de prières, cet imposteur, vêtu de la robe nastique, retourne à Constantinople; et l'empereur prétexte qu'Etienne est rebelle à ses ordres, fait di ser les moines, brûler le monastère, meurtrir de le saint abbé, qui avoit confondu cinq évêques de envoyés pour le pervertir : enfin il l'exile dans l'i Proconèse; et de peur qu'on ne rétablisse le mona il désend sous peine de la vie d'approcher seule du mont Saint-Auxence.

An. 763. ion. t. 2, 109.

Une nouvelle guerre contre les Bulgares susp Theoph. p. pour quelque temps le cours de la persécution. Viceph. p. nation barbare, enunyée d'obéir depuis long-temp 144, 45. même famille, la massacra tout entière of a la st. miscel. pour roi un jeune audacieux : il se nommoit Te Une partie des Esclavons, réunis alors aux Bulg resusèrent de lui obéir; ils passèrent le Pont-Eux nombre de plus de deux cent mille, et vinrent des der des terres à l'empereur, qui les établit en Bith sur les bords du sleuve Artanas. Les ravages pri continuels des Sarrasins avoient déjà dépeuplé partie de l'Asie mineure. Télésis, voulant se faire v à ses nouveaux sujets, fit aussitôt des courses et de

ages sur les terres des Romains. Pour arrêter dès le remier pas ce fougueux ennemi, l'empereur partit de Constantinople le 17 juin, et alla camper aux portes l'Anchiale, tandis qu'une flotte de huit cents barques, lont chacune portoit douze chevaux, traversoit le Pont-Enxin pour gagner les bouches du Danube. Télésis, à la ete des Bulgares soutenus de vingt mille Esclavons, l'approcha du camp de l'empereur. Il garnit de troupes les passages des montagnes, et vint présener la bataille le 30 juin. Elle fut très-sanglante; on combattit depuis huit heures du matin jusqu'au soir. Enfin les Bulgares cédèrent à l'opiniâtreté des Romains. Un grand nombre furent tués dans la fuite ou pris par les vainqueurs. D'autres, échappés du carnage, vinrent d'eux-mêmes se donner à l'empereur, et demandèrent à s'enrôler dans ses troupes. L'empereur, glorieux d'un si éclatant succès, voulut renouveler la pompe des anciens triomphes. Il rentra dans Constantinople, armé de toutes pièces, sur un char brillant, suivi de son armée en ordre de bataille. Les habitans poussoient des cris de joie. A la suite du char marchoient les prisonniers chargés de chaînes. Lorsqu'il fut arrivé au palais, il les fit conduire hors de la porte dorée, et, par une bizarrerie inhumaine, il les distribua aux diverses factions du Cirque pour leur trancher la tête. On vit alors plusieurs milliers d'hommes périr par les mains des habitans, devenus autant de bourreaux; et cette fête cruelle fut terminée par les jeux du Cirque, dans lesquels on porta les déponilles des vaincus. On y remarqua deux bassins d'or, chacun du poids de huit cents livres, que les rois Bulgares avoient fait faire en Sicile.

La défaite de Télésis le rendit méprisable. On se révolte, on le tue, on met le sceptre entre les mains de Sabin, gendre d'un roi de la nation, mort depuis quelques années. Il ne fut pas plus tôt sur le trône, que, voyant l'état de foiblesse où le mauvais succès de la guerre avoit

réduit les Bulgares, il envoys demander la paix à l'ampereur. Cette démarche oftenan la fierté de ce peuple indernatible. Les élats, s'étant assemblés, s'appresirent au desein du roi, lui reprochant de vouloir asservir AM Romaina un peuple libre, qui préféroit la mort à l'asclavage. Le turnulle croissant de plus en plus, et la sédition étant pres d'éclater, Salin craignit le sort qu'avoit éprouvé son prédécesseur, et s'enfuit a Mésembrie, et de la a la cour de l'empereur, avec mes amis les plus fideles. Leurs fernines et leurs cufans se tengient eschés pour ac acustraire à la fureur des aéditieux. Quelque | officiers envoyés par l'empereur eurent l'adresse de la tirer de leurs retraites et de les amener à Constantine ple. Cependant la première lougue des Bulgares syst fait place a la réflexion, ils reconnurent qu'ils n'étoient pas en état de continuer la guerre, et députérent euxmemes a l'empereur pour traiter de paix. Constantis > reluca de les entendre, et ac mit de nouveau an campa- » gue. Les barbares, cantonnés entre leurs mositagass, es tostificient ai hien tona les passages, qu'il en aurou : colité beaucoup de sang pour les lorcer. L'empereur r alorage montra plus traitable; il voulut bien donner z un sauf conduit pour leur nouvenu roi nommé Pagan, qui vint le trouver avec ses officiers. Ils furent reçus en présence de Sabin, assis à côté de l'empereur, qui, après leur avoir reproché leur infidélité à l'égard des Romains et de leur prince, leur accorda la paix.

Dans les derniers mois de l'année 763, toutes les gueseoph p. res, toutes les affaires, mêms civiles, forent auspendues par un froid excessif, qui ht craindre l'extinction entière et des hommes et des mimaux. La pature parut être eur le point d'expirer dans toute l'étendue de la terre, se logi-le récit des auteurs byzantins; mais ils me non on . 110 donnent de détail que ou Constantinople et les envirant. Des le commencement d'octobre le Pont Euxin se giage a la profondeur de quarante cinq pieda, junqu'à plus de

. 764. 1 1 464 minul n 1. ., 1. p. 254 uva elvi

d benod

trente lieues de ses bords. Il tomba sur cette glace trente pieds de neige, en sorte que depuis la Khazarie, aujourd'hui la Crimée, jusqu'à Mésembrie dans la Thrace, la mer, se confondant avec la terre, offrit pendant quatre mois entiers une route aussi solide et aussi sûre aux voiures les plus pesantes. On passoit à pied sec de Constantinople à Chrysopolis; on traversoit de même tout le golfe de Céras. Au mois de février de l'année suivante, cette surface se rompit en une infinité de glaçons, qui sembloient autant de montagnes. Poussés par les vents sur les côtes de Bithynie et à l'entrée du Bosphore, ils se portèrent sur Constantinople, dans la Propontide, dans l'Hellespont sur la côte d'Abyde, jusqu'aux îles de la mer Egée, dont ils bordèrent tous les rivages. L'historien Théophane rapporte qu'étant alors fort jeune, il monta sur un de ces glaçons avec trente de ses camarades, et qu'ils y trouvèrent des cadavres d'animaux tant domestiques que sauvages. La citadelle de Constantinople s'avançoit jusqu'au Bosphore; une de ces montagnes de glace en emporta les degrés par où l'on descendoit à la mer. Une autre vint donner contre la muraille avec tant de force, que les édifices voisins en furent ébranlés. La violence du choc ayant fait rompre cet énorme glaçon en trois morceaux, il embrassa la citadelle, et sembloit être une seconde muraille appliquée à la première, qu'elle surpassoit en hauteur. Les habitans de Constantinople furent jour et nuit dans des alarmes continuelles jusqu'au 16 mars, que ces glaces commencèrent à fondre. Dans ce même mois l'air parut embrasé de tant de feux, que les peuples s'imaginèrent que les étoiles tomboient du ciel, et que le monde alloit périr. L'été suivant une longue sécheresse, causée par des vents secs et brûlans, fit tarir presque toutes les cources et les fleuves.

. Mais l'intempérie des saisons étoit moins à craindre Theoph que le dérèglement d'esprit de l'empereur. Il eût vou lu 266.

p. 110. Pagrad Ba. fam. by 2. p. 125. Goar, not.

p. Gols.

Hist. miscel. renverser toute la doctrine de l'Eglise, et cherchoit sans Zon. t. 2, cesse quelque dogme à contredire. Ayant un jour mandé Nuceph. p. le patriarche Constantin , comme pour le consulter sur une matière importante : Il me vient en pensée, lui dit-il, d'ôter à la Vierge le nom de mère de Dieu, et de Du Cange, ne lui laisser que celui de mère de Christ : y trouvezvous quelque inconvénient? Le prélaticonoclaste ne put in Theoph, s'empêcher de frémir à ce discours; et se jetant à ses pieds : Prince, s'écria-t-il, au nom de Dieu, bannissez cette pensée; c'est la doctrine de Nestorius, et vous savez combien cet hérétique est en horreur. Rassurez-- vous, répliqua l'empereur, ce n'étoit qu'une question de pure curiosité; puisqu'elle vous scandalise, n'en parlous plus, et gardez-moi le secret. Après la perte de l'exarchat, il se voyoit à la veille de perdre Rome; mais, craignant bien moins cette révolution de la part des Lombards que de celle des François, il cherchoit à gagner la bienveillance de Pépin; et il espéroit y réussir, s'il pouvoit l'engager dans son hérésie. Il lui envoya donc Anthime, un de ses écuyers, avec l'emmque Synèse, pour lui persunder de bannir de ses états le culte des images. Le roi de France, accoutumé à s'en rapporter à l'Eglise sur les matières de foi, ne voulut les entendre qu'en présence des légats apostoliques. La conférence ne produisit aucun effet. Le roi envoya des députés à Constantinople et à Rome pour rendre compte à l'empereur et au pape de ce qui s'étoit passé; et le pape le remercia de son attachement au saintsiège et à la doctrine catholique. Pendant ce temps-là les Sarrasins d'Afrique firent une descente en Sicile;

mais les garnisons du pays s'étant rassemblées, les com-

battirent avec auccès, et les chassèrent de l'île. L'em-

percur avoit déja trois fils : Léon étoit né d'Irène, sa

morte peu de temps après son mariage sans lui donner

d'enfans; Eudocie, qu'il avoit épousée en troisièmes

premiere femme; la seconde, nommée Marie, étoit

oces, étoit déjà mère de Christophe et de Nicéphore; le mit au monde cette année un treisième fils qui fut ommé Nicétas. Ce troisième mariage déplaisoit aux recs, qui encore aujourd'hui tolèrent les secondes noces, egardent les troisièmes comme un effet d'incontinence, les permettant qu'en imposant une pénitence, et désendent les quatrièmes.

Pagan, roi des Bulgares, se défioit à juste titre de la Am. 765. bonne foi de l'empereur. Il demanda la permission de Theoph.p. venir à Constantinople pour conférer avec lui et s'as- $\frac{667}{Cedr. p. 465}$ .

surer de ses dispositions. L'ayant obtenue, il y vint avec  $\frac{Niceph. p. 465}{45}$ . e principaux seigneurs de sa cour. L'empereur, affec- Hist. miscel ant une orgueilleuse supériorité, les reçut sans se lever l. 22. e son trône, Sabin étant assis auprès de lui; et après ur avoir encore reproché le traitement qu'ils avoient it à Sabin, il les congédia avec des paroles de paix, ui n'étoient que sur ses lèvres. Dès qu'ils furent partis, envoya secrètement quelques soldats qui, s'étant inoduits en Bulgarie à la faveur d'un déguisement, enlerent un chef d'Esclavons nommé Sévère, et l'emmenèrent à Constantinople. Il s'étoit signalé par ses wages dans la Thrace. Ils surprirent aussi un fameux ref de brigands, chrétien apostat, nommé Christin, ui s'étoit rendu redoutable. On ne dit pas ce qu'on fit e Sévère; mais Christin fut traité avec une barbarie ui surpassoit la sienne. On amena ce malheureux sur môle de Saint-Thomas: là on lui coupa les pieds et les nains; on l'abandonna ensuite tout vivant aux chiruriens de l'empereur, qui lui ouvrirent le ventre sur le ieu même, à la vue de tout le peuple, et fouillèrent ans ses entrailles pour y faire des observations anatoniques. Après cet horrible spectacle, on jeta son corps lans les flammes. Constantin, qui n'avoit rassuré les 3ulgares que pour les mieux tromper, ne disséra pas l'entrer dans leur pays; il y trouva les passages ouverts et les habitans sans défiance, se reposaut sur la parole

de l'empereur. Il pénétra jusqu'à Tunzes, dans le centre. de la Bulgarie. Les Bulgares, attaqués plutôt qu'avertis, se sauvoient dans les bois voisins du Danube. Les prin-: cipaux, et Pagan lui-même, périrent dans cette sur-> prise. Campagan, le premier chef de la nation après le roi, s'étant réfugié à Varna, où il se croyoit en sûrelé, y fut tué par ses propres esclaves. Les Romains mirent ; le feu dans toutes les campagnes, et cette contrée pouvoit être entièrement reconquise en cette occasion, si Constantin avoit su faire la guerre. Mais, frappé d'une terreur panique, il retourna à Constantinople, après beaucoup de sang répandu, sans avoir gagné un pouce de terrain.

A m. 766.

Dès l'année suivante il reprit les armes; et, sans al-Theoph. p. tendre la saison, il partit de Constantinople le 20 janrdr. p. 466. vier. Tandis qu'il marchoit vers la frontière, une flotte Niceph. P. de deux mille six cents barques chargées de troupes ; ist. miscel, voguoit vers Anchiale et Mésembrie. Les barbares, à za. Zon. t. 2, effrayés d'un si grand appareil, imploroi**ent** déjà la l miséricorde de l'empereur, lorsqu'un accident, qu'ilcût été facile de prévoir, leur rendit le courage. La flotte, n'osant prendre le large dans une saison et une mersi orageuses, côtoyoit ces rivages dangereux. Soudain un vent de nord, s'élevant avec violence, rompt les mâts, déchire les voiles, emporte les navires, en submerge une partie, brise l'autre contre les rochers. Constantin, qui n'éloit pas éloigné, accourt, et voit toute la côte couverte de débris et de cadavres. Ce prince bizarre, qui avoit renoncé aux pratiques du christianisme, sembla pour lors vouloir rappeler les anciennes superstitions de la Grèce ; comme s'il eût craint le châtiment qu'avoient autrefois éprouvé les généraux athéniens après la bataille des Arginusses, il perdit quatre mois à recueillir les corps flottans sur les eaux, et à leur rendre les devoirs funébres. Il ne rentra dans Constantinople que le 17 juillet, ne rameuant que le petit nombre des troopes qu'il avoit conduites par terre.

Un mauvais succès dans la guerre annonçoit presque Theoph. loujours un renouvellement de persécution. L'empereur 367 et seque toujours un renouvellement de persécution. L'empereur Cedr. p. 46 se vengeoit des Bulgares ou des Sarrasins sur les catho- 466, 467. liques de ses états. Sa fureur s'acharnoit de préférence 45 et seqq. sur les moines. Il n'étoit ni outrages ni tourmens qu'il Hist. misce n'imaginât contre ceux qui demeuroient fidèlement at- Zon. t. tachés à leur profession et aux pratiques de l'Eglise. On 613. leur brûloit la barbe enduite de poix, on la leur arra- 281. choit: on leur brisoit sur la tête les images des saints mart. peintes sur bois : on crevoit les yeux aux uns, on mutiloit les autres. Ces traitemens cruels, joints à tout ce art. 42. que la séduction peut avoir d'attrayant, en perverti- christ. t. rent plusieurs, qui renoncèrent à leurs vœux, et prirent plusieurs, qui renoncèrent à leurs vœux, et prirent plusieurs. des femmes. Les sénateurs, les magistrats, les officiers de guerre n'étoient pas épargnés. L'honneur rendu aux images étoit un crime de lèse-majesté puni d'exil. souvent même des plus rigoureux supplices. Et afin que personne ne pût se couvrir de l'obscurité de sa condition, l'empereur ordonna par édit à tous ses sujets, sans exception, de faire serment entre les mains des magistrats de ne jamais rendre aucun culte aux images. Le patriarche Constantin donna l'exemple : il monta dans la tribune de Sainte-Sophie; et, tenant une croix eutre ses mains, il jura qu'il n'avoit jamais révéré ces figures faites de la main des hommes, et qu'il ne leur rendroit jamais aucun hommage. Lorsqu'il fut descendu de la tribune, l'empereur, pour le récompenser de son obéissance, lui mit sur la tête une couronne, et l'emmena au palais, où il le régala d'un grand festin et d'un concert de musique. Il lui fit manger de toutes sortes de viandes. C'étoit lui faire abjurer la régularité monastique, et ce Sut un grand scandale dans Constantinople. Constantin, moine avant que d'être patriarche, demeuroit soumis à loutes les obligations de son premier état, selon l'usage de l'Eglise en ce temps-là; et l'abstinence de la chair toit alors pour tous les moines un devoir indispensable, HIST. DU BAS-EMP. TOM. VI. 48

Fleury , his

comme elle l'est encore aujourd'hui pour les moines grecs.

Chasser les moines, détruire les monastères, n'étoit pas le coup le plus mortel que l'empereur pût porter à l'état monastique: il s'avisa d'un artifice vraiment diabolique pour les couvrir de mépris et d'horreur. Entre les moines bannis de Constantinople, quelquesuns se rendoient à ses volontés; ils signoient l'édit contre les images; ils changeoient d'habits, et se marioient. Rentrant alors dans la ville et dans tous les droits de citoyens, ils étoient comblés de bienfaits; l'empereur prenoit soin de leur fortune. Mais ceux qui demeuroient attachés à leur foi et à leur état n'épronvoient que ses rigueurs. Un mois après son retour, le vingt-unième d'août, jour auquel il donnoit des courses de chars, il les fit rassembler des environs de la ville et amener dans l'Hippodrome. Là, sous les yeux du peuple, qui remplissoit tous les degrés, il les fit défiler, chacun accompagné d'une fenime perdue. Dans cette procession scandaleuse, ils furent en butte à toutes les insultes d'une multitude effrénée; également outragés et par les libertins, qui savoient que c'étoit une méchanceté de l'empereur, et par les gens de bien, qui, n'en étant pas instruits, pensoient qu'on les avoit surpris avec ces femmes.

Ce spectacle plut à l'empereur. Il le renouvela quatre jours après, aux dépens de dix-neuf officiers des plus considérables de l'empire, qu'il accusoit d'avoir conjuré contre sa personne. Leur véritable crime étoit d'être attachés à la saine doctrine, d'avoir eu des liaisons avec l'abbé Etienne, relégué dans l'île de Proconèse, d'entretenir commerce avec lui dans son exil, et d'avoir plusieurs fois donné des éloges à sa constance dans les tourmens. Il les fit promener dans l'Hippodrome, excitant le peuple à cracher sur eux et à les charger de malédictions. Les deux plus qualifiés eurent

ensuite la tête tranchée. C'étoient deux patrices frères; Constantin, contrôleur général des postes, et Stratége, commandant de la garde. Les autres furent aveuglés et relégués dans une île, où il ne manqua jamais, tant qu'il vécut, d'envoyer des bourreaux une fois tous les ans pour leur donner à chacun cent coups de nerf de bœuf. Ayant appris que le peuple, touché du supplice de Constantin et de Stratége, n'avoit pu retenir ses larmes et ses murmures, il s'en prit au préfet Procope, qui auroit dû, disoit-il, arrêter ces gémissemens sédifieux; il le fit fouetter, et lui ôta sa charge.

Les honneurs indécens et bizarres que le patriarche Constantin avoit reçus de l'empereur furent bientôt snivis d'une éclatante disgrâce. Le prince, ayant appris qu'il avoit en des entretiens secrets avec un des seigneurs accusés de conjuration, suborna lui-même des témoins qui déposèrent qu'ils l'avoient entendu parler contre l'empereur. Et comme le patriarche, interrogé, nioit constamment le fait, et ne pouvoit être convaincu, l'empereur engagea secrètement les témoins à confirmer leur déposition en jurant sur la croix. Aussitôt, sans autre preuve, il envoya mettre le scellé sur la porte de la maison patriarchale, et relégua d'abord le patriarche au palais d'Hérée, au-delà du Bosphore; peu de jours après il le fit transférer dans l'île du Prince. C'étoit le 30 août que Constantin fut déposé. Le 16 novembre, l'empereur nomma Nicétas pour remplir sa place, sans observer aucune forme canonique. Ce prince impie et audacieux, plein de mépris pour les lois de l'Eglise, n'en connoissoit aucune que son propre caprice. Le nouveau patriarche, plus indigne encore de cette éminente dignité que n'avoit été Constantin, étoit un ennuque, esclavon d'origine. Ocenpé dans sa jeunesse au service des semmes, il savoit à Deine lire. Cependant, à la recommandation de quelques dames de la cour, le patriarche Constantin lui

L

avoit conféré la prêtrise, et l'avoit revêtu d'un titre dans l'église des Saints-Apôtres. Ils méritoient tous deux, l'un un tel devancier, l'autre un tel successeur. Nicétas, à son entrée dans le palais patriarchal, montra qu'il étoit digne du choix de l'empereur, en détruisant de magnifiques mosaïques, dont les murailles étoient ornées, et que ses deux prédécesseurs avoient laissé subsister à cause de leur beauté.

C'étoit cette même sorte de mérite qui faisoit par-An. 767. Theop. p. venir aux premières dignités de l'empire. Un violent 370 et seqq. Cedr. p. 465, iconoclaste étoit aux yeux de l'empereur capable de tous les emplois civils et militaires. Ce fut par là que **466.** Niceph. p. Michel Mélissène, frère de l'impératrice Eudocie, obtint 48, 49. Hist. miscel. le gouvernement de Phrygie, Lachanodracon celui de Zon. t. 2, l'Asie, Manès celui de Galatie. Fidèles ministres des p. 110, 111, fureurs du prince; chacun d'eux se signala dans sa pro-Manas. p. vince par la profanation des églises, la persécution des Acta Steph. moines, la destruction des images. Ils arrachoient Codin. orig. des sanctuaires les reliques des saints; ils les jetoient P. 30, 47, dans les égouts ou dans les rivières; ils les faisoient Georg. Ha- brûler avec des ossemens d'animaux, afin qu'on ne pût en démêler les cendres. Les reliques de sainte Euphémie, Pagi ad Ba- martyre, étoient le principal trésor de la ville de Chalron. Marca de cédoine; l'empereur fit jeter la châsse dans la mer, et concord. l.

Marca de cédoine; l'empereur fit jeter la châsse dans la mer, et concord. l. changea l'église partie en arsenal, partie en un lieu imfleury, hist. monde pour recevoir toutes les ordures de la ville. La ecclés. l. 43, art. 42, 45 châsse fut portée par les eaux à l'île de Lemnos, et reet suiv.

Assemani, cueillie par les habitans. Vingt-deux ans après la mort

Assemani, cueillie par les habitans. Vingt-deux ans après la mort bibl. orient. de Copronyme, l'impératrice Irène, qui régnoit alors avec son fils Coustantin, fit rapporter ce précieux dépôt à Chalcédoine, et nettoyer l'église, qu'elle rétablit dans son ancien état.

Le patriarche Constantin éprouvoit depuis treize mois dans l'île du Prince les traitemens les plus inhumains. L'empereur apprit que ce malheureux prélet avoit révélé le discours impie qu'il lui avoit tenu sur la

mère de Dieu, et sur lequel il lui avoit recommandé le secret. Outré de colère, il ordonne de le transporter à Constantinople; et, après lui avoir fait donner tant de coups de bâton qu'il ne pouvoit plus se soutenir sur ses pieds, il le fait porter en litière dans l'église de Sainte-Sophie, pour y subir la honte de la dégradation. On le jette sur les marches du sanctuaire; et, en présence du peuple assemblé par ordre de l'empereur, un secrétaire de la cour lit à haute voix un libelle d'accusations, dont il lui frappoit le visage à chaque article qu'il prononçoit. Pendant ce temps-là Nicétas étoit assis sur le trône pontifical, et présidoit à l'ignominieux traitement que recevoit son bienfaiteur. La lecture achevée, Nicétas prit en main le libelle, et, ayant fait porter Constantin dans la tribune de l'église, où plusieurs bras le soutenoient debout pour le montrer au peuple, il y fit monter un de ses suffragans, qui prononça l'anathème, le dépouilla des vêtemens épiscopaux, et, l'apostrophant en termes outrageans, le chassa de l'église en le faidet marcher à reculons.

Le lendemain, jour des jeux du Cirque, on lui arracha la barbe, les sourcils et les cheveux; et, l'ayant revêtu d'une courte robe de laine sans manches, on lui fit traverser le Cirque sur un âne, conduit par son neveu, à qui l'on avoit coupé le nez. Le peuple et les factions l'accabloient d'injures et d'opprobres. Arrivé à l'extrémité de la carrière, on le jette en bas, on le foule aux pieds, on le fait asseoir sur une pierre près de la borne, pour y recevoir, tant que dura le spectaele, les outrageantes railleries des cochers qui passoient devant lui. Après tant d'insultes atroces, il fut mis en prison, où il demeura comme oublié jusqu'au quinzième d'août de l'année suivante. Ce jour fut le dernier de ses souffrances. L'empereur lui envoya deux patrices pour lui demander ce qu'il pensoit de la foi du prince et de la doctrine du concile. Ce foible prélat, encore courtisan

dans son cachot, espérant adoucir ses maux par une réponse flatteuse, s'écria que la foi de l'empereur étoit sainte, et que le concile avoit établi la saine doctrine C'est un aveu que nous voulions tirer de ta bouche impure, dirent aussitôt les patrices; il ne te reste plus qu'à mourir. En même temps ils lui prononcèrent sa sentence, et le conduisirent à l'amphithéâtre, où il ent la tête tranchée. Elle fut attachée au milliaire, et servit de spectacle au peuple pendant trois jours. Le cadavre fut traîné au Pélagium : c'étoit la place où avoit été une église de Sainte-Pélagie, que l'empereur avoit sait démolir pour en faire le lieu funeste où l'on jetoit les corps des criminels après leur supplice, comme il avoit sait abattre l'église de Saint-André au-delà du golse, et l'avoit changée en une place pour les exécutions. C'est \* ainsi que ce prince saronche récompensa le patriarche d'avoir sacrisié sa foi et sa conscience pour autoriser les impiétés de son maître. Ce fut à cette affrense tragédie que se termédèrent ces caresses et ces sêtes dont le prince avoit couronné les criminelles complaisances de son évêque; traitement d'autant plus barbare, que l'infortuné prélat avoit contracté avec lui une affinité spirituelle selon l'usage de ce temps-là, en haptisant deux de ses fils.

Cependant le bruit des merveilles que Dieu opéroit par le ministère d'Etienne, exilé dans l'île de Proconèse, avoit alarmé l'emperenr. Peut-être lui cût-il pardonnéses miracles; il en auroit été quitte pour les contredire sans examen; mais Étienne convertissoit ceux qu'il guérissoit: c'est ce qui avoit déterminé le prince à le faire amenerà Constantinople. Il voulut l'interroger lui-même; et comptant beaucoup sur la force de sa dialectique et sur ses lumières théologiques, que les évêques de cour admiroient, il entra en dispute avec le saint abbé, qui détruisoit d'un seul mot les longs et pénibles raisonnemens de l'empereur. Enfin Constantin, s'étant avancé jusqu'à dire

qu'on pouvoit fouler aux pieds les images de Jésus-Christ sans offenser Jésus-Christ même, Etienne s'approchant de lui, et lui montrant une pièce de monnoie qui portoit son image et celle de son fils: Je puis donc, dit-il, traiter de même cette pièce de monnoie sans manquer au respect que je dois aux empereurs; et l'ayant jetée par terre, il marcha dessus. Les courtisans témoins de cette hardiesse se jetoient déjà sur lui pour le mettre en pièces; mais l'empereur les arrêta, et le fit conduire à la prison du prétoire, avec ordre de lui faire son procès selon les lois pour avoir outragé l'image de l'empereur.

Etienne trouva dans la prison trois cent quarante-deux moines, qui portoient tous les marques des tourmens qu'ils avoient déjà soufferts, et qui attendoient leur dernière sentence. Bientôt la prison devint un monastère; quantité d'habitans venoient se rendre auprès d'eux; on passoit les nuits à psalmodier; l'exemple de ces pieux athlètes faisoit de vives impressions sur les gardes et sur les geôliers mêmes. On en avertit l'empereur, qui étoit alors à boire et à jouer de la lyre au milieu de ses courtisans dans une galerie du palais; il célébroit ce jour-là, à la manière des païens, la fête de Bacchus. Il passe aussitôt des excès de la joie à ceux de la fureur; il ordonne de transporter Etienne au-delà du golfe, et de le faire mourir dans la place de Maure. Le saint étoit déjà en chemin, lorsque l'empereur, faisant réflexion que ce seroit pour Etienne un supplice trop doux que d'avoir la tête tranchée, envoya un contre-ordre et le fit ramener en prison. Le soir, étant à table, il charge deux frères, officiers du palais, d'aller au prétoire et de faire expirer Etienne sous le bâton. Au lieu d'exécuter cet ordre cruel, ils se prosternent aux pieds du saint abbé et lui demandent sa bénédiction. De retour au palais, ils disent qu'ils ont laissé Etienne expirant. Constantin, charmé de ce faux rapport, se livre à la joie et continue son festin. Mais le lendemain matin, 28 novembre, ayant appris qu'on l'avoit trompé, il entre dans une violente colère; et courant comme un forcené au travers des appartemens du palais, il crie qu'il est trahi, qu'il n'est plus empereur, qu'Etienne est sur le trône, et que cet abominable moine (c'étoit la qualité qu'il joignoit toujours au nom de moine) brave sous ses haillons la pourpre impériale et toute la puissance de l'empereur. Quoi, s'écrioit-il, ne trouverai je donc personne qui me défasse de ce rebelle et qui me rende le repos! La rage de l'empereur passe dans le cœur des courtisans; ils sortent en foule, poussant d'estroyables cris; ils courent à la prison. Etienne se présente lui-même dans une contenance assurée; on le jette par terre, on attache des cordes aux fers qu'il portoit aux pieds, on le traîne par les rues. Le peuple iconoclaste le frappe de tout ce qui lui tombe sous la main. Enfin les restes de son cadavre déchiré sont jetés dans la fosse du Pélagium. L'empereur entend cet horrible récit avec de grands éclats de rire; et, comme s'il cût remporté une mémorable victoire, il se met à table avec ces meurtriers, trempés du sang d'Etienne.

Une exécution si barbare endurcit encore le cœur de l'empereur, et redoubla sa férocité naturelle. Pierre le Stylite fut traité comme Etienne. Constantinople entière étoit devenue un théâtre de supplices; on ne voyoit de toutes parts que crever les yeux, couper les narines, déchirer à coups de fouets, jeter dans la mer les catholiques. Invoquer la sainte Vierge, ne fût-ce que par une habitude de langage dans un accident imprévu, assister aux offices de la nuit, fréquenter les églises, c'étoit se rendre suspect au prince; il n'en falloit pas davantage pour être mis à la torture, presque toujours suivie de la mort. Les plus célèbres monastères d'hommes et de filles furent donnés pour logement aux soldats. Celoi de Saint-Julien fut réduit en cendres avec les moines

qu'on y tint rensermés. Le patrice Antoine, Pierre, maître des offices, les soldats de la garde, étoient à Constantinople les exécuteurs de ces ordres inhumains. Les commandans des provinces se disputoient à l'enviles honnes grâces de l'empereur par leur acharnement contre les catholiques. Théophane Lardatyre, gouverneur de l'île de Crète, se signaloit entre les autres; mais il le cédoit encore à Lachanodracon, gouverneur d'Asie, le plus sanguinaire de tous les courtisans. Entre une infinité de cruautés dont ce monstre affligea sa province, on raconte qu'ayant rensermé trente-huit moines dans la voûte d'un vieux bain, au pied d'une montagne près d'Ephèse, il en boucha l'entrée et fit miner la montagne, qui les enterra tout vivans.

Le récit de ces horreurs divertissoit Constantin; c'étoient les plus amusans de ses propos de table. Il passoit le temps dans les festins, dans les concerts, dans les danses, dans les entretiens de libertinage. Tandis que tout étoit en pleurs au-dehors, la cour nageoit dans la joie. Le goût du prince, émoussé par l'abus des plaisirs, n'en recherchoit plus que d'extraordinaires. Il y avoit à Constantinople une fille de naissance illustre, nommée Agathe, célèbre par sa beauté. Elle étoit parvenue jusqu'à la vieillesse sans trouver d'époux qu'elle crût digne d'elle. L'empereur se fit un jeu de la séduire, et la combla de richesses. Son caprice excita le mépris, et ses profusions l'indignation publique. La liberté du peuple de Constantinople, opprimée alors par ses princes, s'étoit cependant conservée dans les spectacles; elle alloit même quelquesois jusqu'à l'insolence. Un jour que le prince assistoit aux jeux du Cirque, une mauvaise plaisanterie échappée à un des spectateurs fut répétée par tout le peuple; on s'écria de toutes parts: Prince, vous faites aussi des miracles; vous avez rajeuni la vieille Agathe. Ces railleries, qu'il lui salloit dévorer, le couvroit de honte, mais ne le corrigeoient pas. Il s'abandonna même

à ce vice insâme qui fait rougir la nature, et la cruauté vengeoit les intérêts de la débauche. Un de ses trop bons amis, nommé Stratége, touché du remords de ses crimes, s'étant jeté entre lès bras d'un saint anachorète nommé Macaire, pour en recevoir les remèdes spirituels, il les fit mourir tous deux sous le faux prétexte de conjuration contre sa personne. Cependant ce prince bizarre, dévôt par accès au milieu des plus affreux désordres, prêchoit à Constantinople. Il composa, dans l'espace de quinze jours, treize sermons, qu'il fit lire au peuple assemblé.

Il n'est point de prince si méchant qui ne sasse quelque bien, surtout dans un long règne. C'est la ressource des panégyristes. On fut redevable à Constantin Copronyme de la réparation de l'aquéduc de Valens, qui avoit autrefois fourni beaucoup d'eau à Constantinople. Il avoit été ruiné par les Abares, du temps d'Héraclius. L'an 767, la sécheresse ayant tari toutes les sources, l'empereur fit venir de la Thrace, de la Grèce et de l'Asie plus de sept mille ouvriers pour rétablir cet aquéduc. Plusieurs sénateurs furent chargés de presser l'ouvrage, dont l'inspecteur-général étoit un patrice. Il fut achevé en peu de temps. Pour éviter les séditions qu'une persécution cruelle pouvoit exciter, et qui s'allument pour l'ordinaire dans le dernier ordre du peuple, il veilla pendant tout son règne à maintenir les vivres à bon marché. Mais ce qui faisoit voir que c'étoit par crainte plutôt que par sentiment d'humanité, c'est qu'en même temps qu'il taxoit à très-bas prix le produit des récoltes, il accabloit d'impôts les possesseurs des terres et leurs fermiers, en sorte qu'ils portoient senls tout le poids de l'avarice du prince. L'histoire ne dit pas quel moyen employoit Constantin pour éviter les mauvaises suites d'un procédé qui devoit produire l'abandon de la culture et par conséquent la disette. Les Sarrasins firent dans ce temps-là quelques mouvemens.

Le calife Almansor fit attaquer une place forte nommée Camaque, sur la frontière d'Arménie; elle fut si bien défendue, qu'après y avoir passé tout l'été, les Sarrasins se retirèrent avec honte. Ayant entrepris de rebâtir Arsamosate en Arménie, près du fleuve Arsanias, ils furent troublés dans leurs travaux par les troupes romaines de la frontière; mais lorsqu'elles furent retirées, ils reprirent l'ouvrage avec une nouvelle ardeur; et cette ville, célèbre dans l'antiquité, se releva de ses ruines.

## LIVRE SOIXANTE-CINQUIÈME.

## CONSTANTIN V, DIT COPRONYME. LÉON IV, DIT CHAZARE.

Deputs près de quarante ans les papes tenoient à Epist.Steph. l'égard des empereurs la conduite la plus équivoque. Aimoin. L. Leurs démarches furent si couvertes et si artificieuse-**4**, c. 67. ment concertées, qu'on dispute encore anjourd'hui sur Baronius. Pagi ad Ba- l'époque précise de leur indépendance. Toujours sou-Marca de mis en apparence, ils sembloient respecter encore les concord. l. ordres des empereurs; ils leur écrivoient comme à 3, c. 12. Fleury, hist. leurs souverains; ils datoient leurs actes des années du ecclés. l.43, règne de ces princes; ils laissoient subsister à Rome art. 43. Du Cange, leurs tribunaux, leurs lois, leurs magistrats. Mais en fam. byz. p. 186. même temps la politique des papes avançoit pas à pas vers son but; ils s'appuyoient d'une protection redoutable aux empereurs : tantôt amis, tantôt ennemis des Lombards, ils séparoient leurs propres intérêts de ceux de l'empire; ils profitoient des usurpations, et se faisoient donner les provinces qui devoient être restituées à leurs maîtres; ils obéissoient encore à leurs princes légitimes, mais ils régnoient déjà dans l'esprit des peuples. Dans le projet qu'ils avoient formé de se soustraire à la domination impériale, ils suivoient habilement cette maxime que l'on a établie au sujet de l'amitié, que, lorsqu'il s'agit de s'en détacher, il ne faut pas la romdre, mais la découdre. Ce manége ne pouvoit échapper aux yeux de l'empereur. Il voyoit que la puissance de

Mari

Pépin faisoit toute la force des papes; que, pour les réduire à l'ancienne dépendance, il falloit leur enlever la protection de ce prince, et le mettre dans ses intérêts: il sentoit que le plus grand obstacle qu'il pourroit y rencontrer, étoit la diversité de sentimens en matière de religion; et que, pour obtenir une alliance si avantageuse, il falloit justifier sa doctrine, qu'il ne vouloit pas abandonner. Il envoya donc en France une ambassade de six patrices, accompagnés des plus habiles d'entre les évêques et les prêtres iconoclastes. Les patrices firent à Pépin la demande de sa fille Gisèle pour Léon, fils aîné de l'empereur, et déjà revêtu lui-même du titre d'Auguste. La dot de la princesse devoit être l'exarchat, qui, par ce mariage, sortiroit de la main des papes pour retourner à ses anciens maîtres. Les ecclésiastiques, de leur côté, combattirent fortement le culte des images; ils rejetèrent sur les Latins l'accusation d'hérésie, leur reprochant d'avoir ajouté au symbole le mot filioque: car, dès ce temps-là les Grecs commençoient à entrer en contestation avec les Latins sur la procession du Saint-Esprit. Pépin renvoya cette question au concile qui fut tenu à Gentilly près de Paris. Les légats du pape y assistèrent, et soutinrent avec vigueur, en présence du roi, la cause de l'église latine et celle du pape : les raisons et les demandes des Grecs furent également rejetées. M. de Marca soupçonne que ce fut en cette occasion que, pour fermer la bouche aux Grecs sur le domaine temporel du pape, quelques partisans trop zélés du saint-siège fabriquèrent l'acte de donation de Constantin.

Tant d'intrigues et de mouvemens qui préparoient à Rome une révolution prochaine devoient y causer Steph. u une grande agitation dans les esprits. Aussi la mort du Scot. pape Paul, arrivée le 28 juin, sut-elle une occasion de Baronie troubles. Il n'avoit pas encore rendu le dernier soupir, ron. que Toton, duc de Népi en Toscane, homme violent ecclés. L **336.** 

359.

art. 44, 51. et ambitieux, entra dans Rome, à la tête d'un grand Murat. an-nal. 1. 4, p. corps de tronpes et d'une multitude de paysans armés, 6. Abrègé de avec ses trois frères, Constantin, Passif et Pascal. Il se d'I- rendit maître du palais de Latran, fit élire pape son frère tal. t. 1. p. Constantin, quoique laïque, força les trois évêques de l'alestrine, d'Alibe et de Porto, de lui conférer les ordres et de le sacrer évêque de Rome. Constantin se fit prêter serment par le peuple romain, et se maintint sur le saint-siège à main armée. Comme il est plus facile de prendre le langage des dignités que d'en acquérir le mérite, il écrivit aussitôt à Pépin une lettre apostolique, remplie des sentimens d'une profonde humilité; il lui demandoit sa protection et justice du roi des Lombards. Il témoignoit un grand zèle pour les saintes images; il protestoit que le peuple romain l'avoit élevé malgré lui à cette place éminente, dont il se reconnoissoit indigne. Pépin, instruit de ce qui s'étoit passé, ne répondit rien à cet usurpateur hypocrite.

Les désordres dont la mort de Paul fut suivie sont Anast. in assez connoître l'état où la ville de Rome se trouvoit Pagiad Bu. alors. C'étoit une sorte d'anarchie. Le seul respect de l'autorité pontificale contenoit les peuples; et les magisecclés. l. 43, trats impériaux, quoique revêtus de titres légitimes, art. 52, 53, nap. l. 5, c.

avoient si peu de pouvoir, qu'il n'en est pas dit un seul Giann. hist. mot dans toute l'histoire de ces troubles. La même violence qui avoit mis Constantin sur le saint-siège l'en Abrègé de l'Abrègé de l'Abrèse 561, 362. tophe, primicier, et son fils Serge, trésorier de l'église, s'étant adressés à Didier pour faire cesser le scandale, revienuent à Rome le 28 juillet avec une troupe de Lombards; ils y sont reçus par intelligence; il se livre un combat où le duc Toton est tué: ses deux frères Passif et Constantin, pape, se résugient dans une église, et n'en sortent que sur la promesse qu'il ne leur sera fait aucun mal. Un prêtre lombard, nommé Valdipert, à la tête d'une faction, fait élire pape un moine nommé Philippe. Mais Christophe se déclare contre cette élection tumultuaire; et dans une assemblée régulière du clergé, de la noblesse et du peuple, on choisit un pape, qui prend le nom d'Etienne III. On dépose ignominieusement Constantin; on l'enferme dans un monastère. On traite cruellement ses frères et ses partisans. Le peuple se rend en soule dans la basilique de Saint-Pierre; et, ayant fait une confession publique par la bouche de Léonce, secrétaire du saint-siège, il demande pardon à Dieu de ne s'être pas opposé à l'intrusion de Constantin. Cet acte de pénitence est suivi de nouveaux excès. On crève les yeux au tribun Gracilis, ami du pape déposé; on traite avec la même cruauté Constantin lui-même; et on le laisse pour mort dans une place de Rome. Le prêtre Valdipert ne trouve pas plus de grâce auprès de ces forcenés; il meurt bientôt après de ses blessures.

Le nouveau pape avoit à craindre que le roi de France, patrice de Rome, ne lui imputât tant de violences. Pour se conserver une protection si utile au saint-siége, il lui députa le même Serge, qui avoit été avec son père le principal auteur de la révolution. Serge étoit chargé de prier Pépin d'envoyer à Rome quelques évêques pour juger par eux-mêmes de l'indignité de Constantin, de la justice de sa déposition, et pour se convaincre que, si elle avoit été suivie de quelques excès, Etienne n'y avoit eu aucune part. Serge, en entrant en France, apprit que Pépin ne vivoit plus; il étoit mort le 24 septembre: prince politique et guerrier, l'honneur de son siècle, aussi grand et aussi aimable sur le trône qu'il avoit paru l'être lorsqu'il y aspiroit. Charles et Carloman, ses fils et ses successeurs, patrices de Rome comme leur père, et non moins zélés pour le saint-siége, reçurent avec respect les lettres apostoliques, et nommèrent, selon le désir du pape, douze évêques instruits des règles canoniques pour travailler avec le pape à rétablir le calme dans Rome, et à réparer les maux qu'avoient causés l'élection illégitime de Constantin et sa déposition violente.

As. 769. lin, epist. in Adr. Marian. Scot. art. 57. 4, p. 340. l'hist.d'Ital.

Au mois d'avril suivant le pape tint à Rome un con-Cod. Caro- cile, où se trouvèrent ces douze prélats avec plusieurs 8. évêques d'Italie. La déposition de Constantin y sut Steph. 111. et confirmée, et ses ordinations déclarées nulles. Il sut lui-même amené dans le concile, et parla d'abord avec beaucoup d'humilité, se prosternant aux pieds des évê-Baronus.
Fleury, hist. ques et implorant leur miséricorde. Mais, comme il vouecclés. l. 43, loit ensuite se justifier par quelques exemples de laïcs Murat. an- élevés à l'épiscopat, la compassion des prélats se tonrna nal. ital. t. en indignation; ils le chassèrent honteusement de l'as-Abrègé de semblée. On brûla ses actes, mais non pas sa personue, t. 1, p. 362. comme le dit faussement la chronique de Mariams Scotus. On mit en pénitence tous ceux qui avoient été en communion avec Constantin. On ordonna qu'à l'avenir, pour être élu pape, il faudroit être du moins diacre ou prêtre cardinal, c'est-à-dire attaché à un titre, après avoir passé par tous les degrés inférieurs. On fit plusieurs canons pour régler la forme des élections. Le concile tenu par Constantin Copronyme sut anathématisé; on prononça l'excommunication contre tous ceux qui condamneroient le culte des images : l'empereur ne fut pas nommément excommunié; mais le pape lui sit savoir le résultat du concile.'

L'élection régulière d'Etienne et les soins des rois françois sembloient devoir dissiper les troubles dont Rome venoit d'être agitée. Mais cette ville étoit alors dans un état d'altération et de crise où l'on ne pouvoit espérer de repos. Le pape et le roi des Lombards se tendoient mutuellement des piéges, Didier pour retenir les biens du saint-siège envahis par les Lombards, Etienne pour les retirer de leurs mains. L'un et l'autre, s'enveloppant dans une profonde dissimulation, ont jeté sur les faits de ce temps-là un voile presque impénétrable. Je suivrai le récit d'Anastase, auteur barbare et

nfus, mais unique pour le détail de ces événemens, je tâcherai de l'éclaircir par des conjectures qui naisnt du sujet. Christophe et Serge, qui s'étoient appuyés 1 secours de Didier contre le faux pape Constantin et ntre ses frères, avoient ensuite encouru la haine de prince par leur zèle pour les intérêts du saint-siége. sant de leur crédit auprès du pape, qui leur étoit reevable de son élévation, ils ne cessoient de le presser agir fortement auprès des rois françois pour obliger idier à rendre les biens usurpés sur l'église de Rome. idier résolut de les perdre l'un et l'autre. Pour y sussir, il se servit de plusieurs officiers du pape, et surnt de Paul Afiarte, camérier et confident du saintère. Ces hommes corrompus s'entendirent ensemble our inspirer au pape des sentimens de désiance et de dousie contre Christophe et contre Serge. C'étoient des rans, disoient-ils, qui, regardant leur maître comme sur créature, prétendoient le tenir dans un perpétuel sclavage.

Ces discours, sans faire sur l'esprit d'Etienne toute 'impression qu'on auroit désiré, y laissoient cependant les soupçons; et les choses étant ainsi préparées, Didier, nivi de quelques troupes, prit le chemin de Rome, sous rétexte de dévotion. Christophe et son fils devinèrent es intentions de ce prince; ils firent venir des troupes le Toscane, de Campanie et de Pérouse, et fermèrent es portes de la ville, résolus d'en disputer l'entrée aux Lombards. Didier vint camper près de l'église de Saint-Pierre, hors de la ville, et envoya prier le pape de venir le trouver. Etienne se rendit au camp des Lombards; et dans cette première entrevue, il ne fut question que de l'affaire des restitutions, sur lesquelles Didier se montroit fort disposé à satisfaire le saint-siége; il en fit même le serment sur le tombeau de saint Pierre. Le pape retourna au palais de Latran, fort content de la conférence. Cependant Paul Afiarte et ses associés tra-

vailloient sourdement à soulever le peuple contre Christophe et Serge. Cenx-ci, bien avertis, assemblent leurs partisans, prennent les armes, et montent au palais de Latran pour se saisir de leurs eunemis. Au bruit que causa l'arrivée de tant de gens armés, le pape vient audevant d'eux, leur sait de vifs reproches de leur audace, et leur ordonne de sortir. Ils obéissent, et se tiennent dans la ville en état de défense. Le lendemain le pape retourne à la conférence, qui se tint dans l'église de Saint-Pierre. Ce jour-là Didier, changeant de langage, ne parla plus de restitution; il demanda qu'on lui mît entre les mains Christophe et Serge, comme des séditieux qui osoient faire la loi au saint-père. En même temps il fit fermer les portes de l'église, protestant qu'il n'en laisseroit sortir ni le pape ni personne de sa suite qu'on n'eût fait venir ces deux chefs de sédition, auxquels il vouloit, disoit-il, apprendre leur devoir. Le pape envoya deux évêques à la porte de la ville pour signifier à Christophe et à son fils qu'ils n'avoient que deux partis à prendre, ou de se faire moines pour se mettre à couvert de tout soupçon, ou de venir à Saint-Pierre se jeter aux pieds de Didier. Ils n'acceptèrent nt l'une ni l'autre de ces conditions; la première n'étoit pas de leur goût, l'autre étoit trop périlleuse; mais cette démarche du pape les perdit. Le peuple, jugeant que le pape les abandonnoit, se sépara d'eux; leurs parens mêmes se retirèrent et les laissèrent à la merci de leurs ennemis.

Rome, où Paul Afiarte demeuroit le maître du terrain, que dans le camp des Lombards. Ils prirent donc le parti d'en sortir la nuit suivante, et allèrent à la basilique de Saint-Pierre pour se jeter entre les bras du pape. La garde postée sur les degrés les arrêta et les conduisit au roi. Le pape, qui vouloit les sauver, leur conseilloit de prendre l'habit monastique; à quoi les trouvant peu

disposés, il les laissa dans l'église, et retourna à Rome, dans l'intention de les y introduire pendant la nuit, et de leur procurer une retraite assurée. Leurs ennemis prévinrent ce bon office, et se hâtèrent de les faire périr. Sur le soir, Paul et ses partisans allèrent trouver le roi lombard; et, ayant tenu conseil avec lui, ils enlevèrent de l'église Christophe et Serge, les traînèrent à la porte de la ville, et leur crevèrent les yeux. Christophe en mourut trois jours après.

Une grande partie de ce récit paroît démentie par une lettre d'Etienne à Charles, roi de France. Christophe et Serge y sont dépeints comme deux scélérats qui avoient formé le complot de massacrer le pape; il se plaint vivement de Dodon, que Carloman avoit envoyé à Rome, et qui étoit d'intelligence avec eux; il ajoute que, bien qu'ils eussent mérité la peine qu'on leur avoit fait souffrir, il avoit fait tous ses efforts pour les sauver, et qu'ils avoient été punis sans son consentement et à son insu. Pour Didier, il lui donne des éloges; c'est à lui, dit-il, c'est à son assistance qu'il doit la vie. Ce prince est d'accord avec lui sur les biens de saint Pierre, qu'il a fidèlement restitués. Mais, comme on le voit par la mite des événemens, cette lettre n'est qu'un tissu de faussetés que Didier dicta sans doute lui-même, et qu'il contraignit le pape d'écrire. Comme il redoutoit le ressentiment des princes françois qui chérissoient Christophe et Serge, il leur en fait une peinture affreuse, et les trompe en même temps sur l'affaire de l'Eglise, dont ils épousoient les intérêts.

Pour achever ce qui concerne ce triste événement et n'y plus revenir dans la suite, je rapporterai d'avance quelle fut la fin de Serge et de Paul Afiarte. Serge, enfermé d'abord dans un monastère, fut transféré ensuite dans une loge du palais de Latran, où il demeura plus de deux ans sous la protection du pape. Paul Afiarte, qui jusque-là n'avoit osé le faire périr, voyant le pape malade et près de mourir, le fit enlever et le mit entre les mains de ses amis, aussi méchans que lui, entre les quels étoit le duc Jean, frère du pape Etienne. Après l'avoir poignardé et étranglé pendant la nuit, ils l'enterrèrent secrètement près de Rome. Ce meurtre fut découvert et sévèrement puni peu de temps après la mort d'Etienne, sous le pontificat et par les recherches d'Adrien, son successeur. Il en coûta la vie aux plus coupables, dont le chef secret étoit Paul Afiarte.

Pendant la maladie d'Etienne et les huit jours de vacance du siége jusqu'à l'élection d'Adrien, une troupe de séditieux, suscités par Paul Afiarte, qui les faisoit agir sans paroître lui-même, avoit rempli la ville de Rome de trouble et de désordre, chassant les magistrats et les principaux du clergé, ou les rensermant dans des cachots. Adrien, à son avénement, avoit rappelé les bannis, mis les prisonniers en liberté, et rétabli le calme. Mais, ne connoissant pas la noirceur de Paul Afiarte, il l'employoit auprès de Didier pour négocier les restitutions que ce prince promettoit et refusoit tour à tour, selon les conjonctures. Le traître Paul, secrètement vendu au Lombard, au lieu de servir son maître, promit à Didier de lui amener le pape en le traînant par les pieds, s'il ne pouvoit faire autrement. Il étoit en chemin pour revenir à Rome, lorsque l'assassinat de Serge fut découvert. Le pape ordonna aussitôt à Léon, archevêque de Ravenne, de l'arrêter au passage et de le retenir en prison, tandis qu'on achevoit les informations à Rome. Après la punition des assassins, le pape envoya la procédure à Ravenne, avec ordre d'en donner communication à Paul et de lui faire subir interrogatoire. Il avoua son crime; et le pape, en étant informé, manda aussitôt à l'archevêque qu'il n'allât pas plus loin dans cette affaire, mais qu'il renvoyât Paul à Rome, sous la garde du trésorier Grégoire, lorsque celui-ci reviendroit de Pavie, où il étoit allé conférer

avec le roi lombard. Le dessein du pape étoit de sauver la vie à Paul Afiarte, qui ne le méritoit pas; mais le pontife, naturellement bon et compatissant, vouloit lui laisser le temps de faire pénitence de ses forfaits. Il avoit même écrit à l'empereur pour implorer sa clémence en faveur de ce criminel, et pour le prier de se contenter de le tenir en prison perpétuelle loin de l'Italie. Plusieurs de ses complices avoient déjà été envoyés à Constantinople. Mais l'indulgence du pape n'eut aficun effet. L'archevêque de Ravenne, malgré l'ordre qu'il avoit reçu, fit mourir Paul dans la prison, et s'excusa sur ce qu'il n'avoit pu arrêter le cours de la justice, ni sauver un homme convaincu d'un meurtre si atroce; et le pape fut obligé de s'en tenir à de vives réprimandes, qu'il fit à l'archevêque.

Ce récit d'Anastase prouve que le pape reconnoissoit Theoph. p encore l'empereur pour souverain de Rome, et fait 374. même entendre que c'étoient des magistrats impériaux Niceph. qui rendoient la justice dans cette ville. Constantin ce- 49. pendant sembloit avoir abandonné le soin de son em-1. 22. pire pour ne s'occuper que de ses disputes de religion. p. 112. Mais s'il perdoit beaucoup de ses sujets par la fuite des fam. by z orthodoxes, qui alloient chercher asile hors de ses états, p. 126. il en recouvra cette année un assez grand nombre. Les christ. i. Esclavons, qui exerçoient la piraterie, avoient enlevé p. 95. quantité d'habitans des îles d'Imbros, de Ténédos et de Samothrace: Constantin en retira deux mille cinq cents, dont il paya la rançon en étoffes de soie. Il fit un échange de prisonniers avec les Sarrasins. Il lui étoit né cette année un quatrième fils d'Eudocie, qu'il nomma Anthime; et le premier avril il couronna l'impératrice et lui donna le nom d'Auguste. Le lendemain, jour de Pâques, les fils qu'il avoit eus d'elle reçurent des titres qui les approchoient du trône : Christophe et Nicéphore, celui de Césars, et Nicétas celui de nobilissime. Cette solennité fut rendue intéressante par les largesses faites

au peuple. Léon, surnommé Chazare, héritier présomptif de la couronne, étoit déja dans sa vingtième année; et l'empereur lui cherchoit une femme. On ne sait quelle fut la raison qui fixa son choix sur une fille athénienne nommée Irène, ainsi que la mère du jeune prince ; mais il n'auroit pu trouver pour son fils dans toute l'étendue de l'empire une épouse d'un génie plus vaste, plus souple et plus dissimulé, et en même temps plus hardi et plus ferffie, plus capable à la fois d'actions héroïq es et de grands crimes. On la conduisit d'abord au palais d'Hérée, et le 1" septembre elle fit son entrée à Constantinople. La cour et la ville allèrent au-devant d'elle dans des barques magnifiquement ornées d'étoffes de soie; tout le Bosphore brilloit d'or et de pierreries, et ce superbe cortége la conduisit jusque dans le port. Deux jours après, les fiançailles furent célébrées dans la chapelle du palais ; la cérémonie du mariage fut dissérée jusqu'au 17 décembre ; la princesse reçut ce même jour le titre d'Auguste.

Dans le même temps Didier projetoit d'autres maria-An. 770. Steph. u., ges qui ne devoient pas être si agréables à l'empereur. epist. 5. Anast. in Le roi lombard, fortement sollicité par Étienne d'ac-Aimoin. 1.4, quitter la promesse confirmée par son serment sur le tombeau de saint Pierre, répondit froidement, que le c. 08 , 69. Haronius. Pagrad Ba-saint père devoit être conterit qu'il l'est affranchi de la ron. Fleury, hist. lyrannie de Christophe et de Serge; que ce service valoit ecclés. L. V. bien quelques métairies que le pape redemandoit, et Murat, an qu'après tout il étoit de l'intérêt des Romains de ne se nal d'Ital, t pas détacher des Lombards, dont le secours alloit leur 4, p. 34. Abilité de être nécessaire ; que Carloman se préparoit à marcher à Thist.d' ltal.
1. 1, p. 365 Rome et à se venger sur le pape même du traitement el auiv. fait a ses créatures. Mais, pour enlever au pape la protection des rois françois, il forma le dessein de se lier avec eux par une double al liance. Il avoit un fils et une

fille; il proposa de marier son fils Adalgise à Gisèle,

sœur des deux princes, qui avoir été refusée à Léon, fils

de l'empereur, et sa fille Désidérate à Charles, quoique ce prince fût déjà engagé avec une femme nommée Himiltrude, dont il avoit un fils. Mais cet engagement inégal n'étoit qu'une de ces alliances passagères autorisées alors par un abus universel chez les nations d'origine germanique, et que l'Eglise étoit forcée de tolérer. La reine Berthe, mère des deux rois, appuypit de tout son crédit la proposition de Didier; ce prince avoit eu l'adresse de la faire entrer dans ses vues au retour d'un voyage de dévotion qu'elle avoit fait à Rome.

Cette intrigue mettoit le pape dans de grandes inquiétudes; il n'oublia rien pour la traverser; et si l'on doit lui attribuer la lettre qui porte son nom comme adressée aux princes françois pour les détourner de ce mariage, il faut avouer qu'il alla beaucoup au-delà des bornes que lui prescrivoient la vérité, la justice, la charité, et la dignité même de chef de l'Eglise. Aussi Muratori est-il tenté de croire que cette déclamation n'est pas l'ouvrage du pape, mais de quelque bel esprit de ce temps-là. L'auteur de cette lettre, après avoir appuyé avec raison sur l'indissolubilité de l'union conjugale, fait le portrait le plus affreux du peuple lombard : c'est, selon lui, une nation perfide, parjure, abominable, infecte, d'où sont venus les lépreux, qui n'est pas même comptée au rang des nations : associer avec eux la noble nation des François, c'est unir la lumière avec les ténèbres. Il les traite d'infidèles, quoiqu'ils fussent depuis long-temps aussi chrétiens, aussi catholiques que les François; il prétend qu'il n'est pas permis aux rois de France de prendre des femmes étrangères encore moins chez un peuple ennemi du saint-siége; enfin il menace les contrevenans de tous les foudres de l'anathème. Une invective aussi outrageante que frivole et mal fondée dans tous les articles ne pouvoit balancer le crédit de Berthe. Le mariage de Gisèle ne se termina pas; mais Charles épousa Désidérate, que la plupart des historiens françois nomment Hermengarde, et il la répudia un an après, sans aucune raison apparente. Aussi ce divorce ne fut-il pas approuvé de la nation françoise, qui regarda long-temps comme illégitime le mariage que ce prince contracta ensuite avec Hildegarde. Mais le roi lombard en eut le cœur ulcéré, et il ne tarda pas à le faire connoître. Carloman étant mort, et Charles s'étant emparé de ses états, il s'empressa de tendre les bras à Gerberge, veuve de Carloman, qui vint avec ses enfans et tous leurs droits chercher un asile à Pavie.

ronius.

Ce choc de divers intérêts préparoit la guerre en Itareoph. p. lie; mais l'Orient étoit le théâtre de deux guerres également animées; l'une contre les défenseurs des images, r. p. 466, l'autre contre les Sarrasins. Banacas, général des troupes miscel. du calife, dépeuploit les provinces romaines; il reprit Germanicie. Les Romains s'en vengèrent en mettant à feu et à sang l'Arménie mineure. Mais ces ravages causoient moins d'horreur que les violences de Lachanodracon, gouverneur de la petite Phrygie, de la Lydie et de l'Ionie. Ce courtisan impie, voulant flatter son maître en imitant ses fureurs, fit conduire à Ephèse tous les moines et toutes les religieuses de son gouvernement; et, les ayant assemblés dans une plaine voisine où il avoit fait porter quantité d'habits blancs, il sit crier par un héraut : Que tous ceux qui sont disposés à faire la volonté de l'empereur, quittent tout-à-l'heure le sac lugubre dont ils sont revêtus, qu'ils prennent chacun un de ces habits, et qu'ils choisissent une femme entre celles qui sont ici. Quiconque n'y consen-tira pas, perdra les yeux et sera relégué en Cypre. Les bourreaux étoient prêts, et sur-le-champ plusieurs moines préférèrent le supplice à l'apostasie. D'autres manquèrent de courage et obéirent; ils furent comblés de faveurs. Ce méchant homme, résolu d'éteindre entièrement l'ordre monastique, envoya ensuite deux commissaires, tous deux du nom de Léon, l'un son bâlard, l'autre abbé apostat, avec ordre de vendre tous les monastères d'hommes et de filles, les vases sacrés, les métairies et autres biens, de quelque nature qu'ils sussent; ce qui fut exécuté, et le prix envoyé à l'empereur. Les livres et les ouvrages, tant des moines que des saints pères, furent brûlés, ainsi que les reliques, qu'on arrachoit avec violence du cou de ceux qui les portoient par dévotion. Tout ce que l'impiété armée de la force publique peut imaginer d'insultes, de tortures, de supplices contre des hommes qui n'ont de défense que dans la religion méprisée, fut impunément exercé sur les moines; en sorte qu'il n'en resta pas un seul dans toute l'étendue du gouvernement de Lachanodracon. L'empereur l'en félicita comme d'un exploit mémorable; et les autres gouverneurs, piqués d'émulation, s'efforcèrent à l'envi de mériter les bonnes grâces du prince par les mêmes excès. Cette année 771, Irène avoit donné un fils à Léon le 14 janvier. Cet enfant fut nommé Constantin comme son aïeul, contre l'usage de ces tempslà. Ces Grecs postérieurs, plus superstitieux en ce point que les païens de l'ancienne Grèce, évitoient de donner à un enfant le nom de son père ou de son aïeul encore vivans; c'étoit, disoient-ils, le substituer à leur place et accélérer leur mort.

Banacas revint en Isaurie l'année suivante; et après An. 772 Pavoir ravagée, il assiégea le château de Sycé au bord Theoph. de la mer. Michel, gouverneur de la grande Phrygie, 375. Manès de Galatie, Bardane de la province du Pont, se l. 22. réunirent par ordre de l'empereur, et vinrent avec une nombreuse cavalerie fermer le défilé qui donnoit entrée dans la plaine de Sycé. Cette gorge étroite, entre des montagnes escarpées, étoit le passage pamoù Banacas y avoit pénétré, et le seul par où il pouvoit en sortir. En même temps la flotte de Lycie, commandée par Pétronas, premier écuyer de l'empereur, s'avança jusque lans le port de Sycé, et borda le rivage. Banacas, en-

alors que la trahison de Paul Afiarte fut découverte, et le punie ainsi que nous l'avons raconté.

Didier ne pouvant attirer le pape à Pavie, s'empara Eginh. an- de Sinigallia, de Montefeltro, d'Urbin, de Gubio, d

Anast. in de plusieurs autres places. Bléra, en Toscane, tot sur-

Aimoin. 1, prise et saccagée. Les Lombards, le fet et le feu à 📜 4, c. 69. la main, s'avancèrent jusqu'à Ocricoli, dont ils se ren-Baronius.

Fleury, hist. dirent maîtres. Adrien ne cessoit d'envoyer à Pavis art. 4. députés sur députés, qui, se jetant aux pieds du roi,

Giann. hist. le supplioient d'épargner le sang de tant de peuples, nap. l. 5, c.

et protestoient que le pape se rendroit auprès de lui.

nal. d'Ital. t. en tel lieu qu'il voudroit, dès qu'il auroit exécuté la

4, p. 355, promesse tant de fois réitérée de restituer à l'Eglise les

Abrègé de territoires usurpés. Le roi, toujours inflexible, ne ré-

1. 1, p. 374, pondit que par des menaces d'aller chercher le pape au 375, 376. milian de Rome d'il 1 1 c. milieu de Rome, s'il s'obstinoit à s'y tenir enfermé. Le

peuple romain, alarmé pour son pasteur et pour son

propre salut, travailloit à se mettre en défense. Le pape

fit murer plusieurs portes de la ville; il envoya par mer

des députés au roi de France pour le conjurer, en qua-

lité de patrice des Romains, d'imiter le zèle de Pépin

son père, et d'armer son bras invincible pour la dé-

fense de l'Eglise. Il lui représentoit qu'il n'étoit en péril

que pour n'avoir pas voulu trahir les intérêts de Charles

en saveur des fils de Carloman.

Le roi lombard, informé de cette démarche, sentit qu'il n'avoit point de temps à perdre s'il vouloit forcer le pape à le satisfaire avant que d'avoir sur les bras, toutes les forces de la France. Il se mit donc à la tête de son armée, marcha vers Rome, conduisant avec lui la veuve et les fils de Carloman. Pour garder encore quelques mesures, il fit dire au pape qu'il alloit le tronver, puisqu'il ne pouvoit l'engager à venir conférer, avec lui. Il peut s'épargner cette peine, répondit Adrien, s'il ne veut auparavant faire satisfaction à l'Eglise. Je

le verrai qu'après ce préalable. En même temps le pe fait venir à Rome toutes les troupes de la Toscane, la Campanie, du duché de Pérouse, de la Pentale, pour combattre sous l'étendard de saint Pierre. Il transporter dans Rome les ornemens des églises qui pient hors la ville; il en fait barricader les portes; il voie à Didier trois évêques pour lui défendre, sous ine d'excommunication, à lui et à aucun Lombard, vancer d'un pas sur le territoire romain sans sa perission. Didier étoit déjà à Viterbe; cette menace fit ffet d'une redoutable armée; il trembla et reprit le emin de Pavie.

Tandis que le pape se plaignoit de l'obstination de idier, Didier donnoit le démenti au pape et protestoit Charles qu'il avoit rendu tout ce qui appartenoit au int-siége. Le roi de France, pour s'assurer de la véé, envoya sur les lieux des commissaires qui, ayant stémoins de la mauvaise foi du roi lombard, allèrent i en faire des reproches, dont il ne tint aucun compte. n'écouta pas davantage les instances et les offres de harles, qui lui promettoit en dédommagement quatre ille sous d'or, près de deux cent mille francs de notre onnoie. Irrité de tant d'opiniâtreté, Charles résolut lui arracher par force ce qu'il refusoit à la justice. marcha vers Suze à la tête de ses meilleures troupes. dalgise, que son père avoit envoyé avec une armée our fermer les passages du mont Cenis, prit l'épouinte et abandonna son camp pendant la nuit. Didier, ui s'étoit avancé avec une autre armée jusqu'à Turin, montra pas plus de courage : il s'enfuit à Pavie; son se renferma dans Vérone, la plus forte place de la combardie, avec la veuve et les fils de Carloman. Pavie, iége des rois lombards depuis Alboin, fortifiée par ces princes, défendue par Didier même, par les seigneurs pmbards et par l'élite des troupes de la nation, ne ouvoit être prise d'assaut. Charles, résolu de la réduire

composer le royaume de Lombardie, auquel prétendoit Charlemagne. Mais il est certain qu'à la donation de Pépin, qui comprenoit l'exarchat et les deux Pentapoles depuis Rimini jusqu'à Gubio, c'est-à-dire ce qu'on nomme aujourd'hui la Romagne et le duché d'Urbin, Charles n'ajouta que les patrimoines de l'église de Rome, répandus dans les duchés de Spolette et de Bénévent, dans la Toscane, dans la Campanie, et ailleurs. C'étoit depuis long-temps le sujet des contestations entre les papes et les rois lombards. Il paroît même, par les sollicitations réitérées d'Adrien, que Charlemagne, qui avoit si vivement pressé Didier de les restituer, ne & pressa pas autant de les rendre lui-même lorsqu'il en fut le maître. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui a trompé ces écrivains, qui ont confondu ces patrimoines avec les provinces où ils étoient situés. Les provinces restèrent attachées au royaume de Lombardie. Il est vrai que le pape sembloit avoir alors acquis quelque droit sur le duché de Spolette, dont les habitans s'étoient donnés à lui; mais, ce duché faisant partie des états conquis par Charlemagne, les habitans n'en pouvoient transporter la propriété au pape, qui reconnoissoit lui-même Charlemagne pour son souverain. Aussi cette possession ne fut-elle pas de longue durée. On voit dans la suite que le duché de Spolette appartenoit à Charles, et qu'il faisoit partie du royaume d'Italie. Les ducs de Bénévent demeurèrent maîtres de leur duché; ils se rendirent peu après indépendans, et prirent la qualité de princes. Au reste, le seul monument qui pourroit constater avec certitude l'étendue de la donation de Charlemagne, seroit l'acte même; mais cet acte n'est rapporté 🕺 par aucun écrivain; il est vraisemblable que l'original et les copies disparurent bientôt, grâce aux partisans des papes, qui ne tardèrent pas à porter leurs prétentions au-delà des bornes fixées par la donation.

Mais s'il s'est trouvé des auteurs qui ont exagéré la

libéralité de Charlemagne à l'égard des papes, il en est aussi qui ont supposé dans le pape Adrien un excès de complaisance envers ce prince. Sigebert a prétendu que, sendant le séjour que Charles fit à Rome, Adrien, emrasé de reconnoissance, tint un synode dans lequel, outre la principauté de Rome, il lui conféra le droit l'élire les papes, et de donner l'investiture des archevêhés et évêchés dans toute l'Italie, sous peine d'anahème, et de confiscation de biens contre ceux qui n'ovéiroient pas à ce décret. Mais, si l'on entend par la rincipauté de Rome la dignité de patrice, Charles en toit revêtu depuis long-temps. Ce titre le substituoit ux exarques, et lui donnoit dans Rome une autorité éelle, quoiqu'il restât toujours dans cette ville et dans on duché quelques vestiges de la domination des emereurs d'Orient; ils y tinrent leurs officiers, et y fuent reconnus pour souverains jusqu'au pontificat de éon III, successeur d'Adrien. Ce fut alors que tous surs droits s'éteignirent dans Rome, le sénat et le peule, de concert avec le pape, les ayant fait passer sur la tte de Charlemagne, qu'ils élevèrent de la dignité de atrice à celle d'empereur romain. Quant à l'élection les papes, on ne voit pas que nos rois aient fait usage l'un droit si précieux, qu'ils n'auroient pas négligé.

Charlemagne ne séjourna que huit jours à Rome, près lesquels il retourna devant Pavie. Il en resserra e blocus, et réduisit la ville à une extrême disette. La teste se joignit à la famine, et le désespoir du peuple, qui menaçoit d'ouvrir les portes aux François, obligea nu Didier à se rendre à discrétion. Charles ne voulut ntendre à aucune autre condition. Il entra triomphant lans Pavie au commencement de juin. Cette prise le tendit maître de tout le royaume des Lombards. Dans tette conquête, plus rapide que l'expulsion des Goths, a valeur de ce grand prince fut secondée de l'autorité te de l'adresse d'Adrien, qui travailloit à lui gagner les HIST. DU BAS-EMP. TON. VI.

Aussitôt après la réduction de Pavie, Charles fit marcher son armée à Vérone, où Adalgise s'étoit renfermé. Ce jeune prince s'y défendit d'abord avec courage; mais, voyant enfin qu'il ne pourroit tenir long-temps contre le vainqueur de son père, il en sortit pendant la nuit avec ses effets les plus précieux. Aussitôt après sa retraite la ville se rendit, et remit entre les mains de Charles Gerberge et ses deux fils. On ignore la destinée de la mère et du fils aîné, nommé Pépin. Le cadet, qui portoit le nom de Siagre, alla ensevelir ses malheurs dans un cloître, d'où l'éclat de sa vertu le tira dans la suite pour le placer sur le siège épiscopal de Nice. L'Eglise l'a mis au nombre des saints.

De retour à Pavie Charles emmena en France Didier, sa femme et sa fille, cette même princesse qu'il avoit épousée et répudiée quatre ans auparavant. Il les relégua d'abord à Liége, d'où ils furent transférés à Corbie. Ce fut là que Didier fit pénitence de cette poli-tique injuste et sausse qui lui avoit sait perdre ses états lorsqu'il pensoit les agrandir. Le royaume des Lomhards avoit subsisté deux cent six ans. Le nom de Lombardie ne fut pas éteint avec ses rois; non-seulement il demeura au pays qu'avoient possédé les Lombards aux environs du Pô, mais même les ducs de Bénévent donnèrent ce nom aux terres de leur domination qui comprenoit presque tout ce qui compose aujourd'hui le royaume de Naples. Dans cette révolution, les empereurs perdirent entièrement l'espérance, qu'il avoient conservée jusqu'alors, de recouvrer l'exarchat de Ravenne, et les pays dont les derniers rois lombard s'étoient emparés. Il ne leur resta en Italie que les dachés de Naples, de Melphes et de Gaëte, dont ils firent une nouvelle province, à laquelle ils donnèrent aussi le nom de thème de Lombardie. Ils conservèrent encort la pointe de l'ancienne Calabre, où sont Gallipoli &

Itrante, et la nouvelle Calabre depuis Cosenze jusqu'à lhége. La Sicile et la Sardaigne demeurèrent en leur nissance, jusqu'au temps où les Sarrasins s'en empaèrent. Les deux Calabres furent réunies sous le gouverement du patrice de Sicile, et c'est de là qu'est venue a dénomination des deux Siciles, l'une en-deçà, l'autre u-delà du phare. Les rois de France se réservèrent la ouvernineté sur les états accordés au saint-siège; ce qui l'empêchoit pas que le pape n'exerçât dans l'exarchat t dans les deux Pentapoles la juridiction temporelle; l'en avoit le domaine utile. Comme il y avoit en Italie es habitans de plusieurs nations, Italiens, Lombards, rançois, Bavarois, Charlemagne voulut que chacun At jugé selon les lois de son pays.

Adalgise s'étoit embarqué à Pise pour se réfugier à Theoph. p. constantinople; mais obligé apparemment de relâcher 378. n plusieurs endroits, il n'y arriva qu'après la mort de Hist. miscel Constantin. Léon le reçut avec bienveillance, lui con- 1. 22. éra le titre de patrice, changea son nom lombard en nal. elui de Théodote, lui promit, avec la vanité naturelle 4, c. 70, 71

Giann. hist

Grecs, de le rétablir dans ses états, et ne lui donna nap. l. 6, c. me de helles paroles. Cependant ce jeune prince entreenoit de secrètes intelligences avec les trois ducs de nal. d'Ital.t Frioul, de Spolette et de Bénévent, qui, dédaignant 4, p. 360, 367, Pobéir à un roi étranger, souhaitoient de relever le 368, 373. royaume des Lombards. Adalgise leur faisoit espérer l'hist. d'Ital que l'empereur lui donneroit une flotte et des forces 2, 1, p. 384, 396. mssantes pour reconquérir ses états. Les ducs, de leur Etté, lui promettoient de tenir leurs troupes prêtes pour seconder; mais le pape, qui veilloit à maintenir la bissance des François pour conserver la sienne, ayant Ecouvert ce complot, en instruisit Charlemagne. Le bi ne tarda pas à revenir en Italie; et, par une seule intaille, dans laquelle le duc de Frioul perdit la vie, I détruisit cette ligue, et avec elle les espérances d'Adal'-

Aimoin, l

gise. D'autres tentatives, dont nous parlerons dans la suite, ne furent pas plus heureuses.

heoph.p.

Depuis la perte de Ravenne et l'extinction de l'exardr.p.467. chat, les empereurs regardoient avec assez d'indifférence ce qui se passoit dans cette partie de l'Italie: les Sarrasins et les Bulgares occupoient toute leur attention. Ces redoutables ennemis, déjà maîtres des deux extrémités de l'empire, insultoient souvent la capitale même, et faisoient trembler l'empereur jusque dans son palais. Le Sarrasin Alphadal fit une course en Asie, d'où il enleva cinq cents babitans: mais, à son retour, la garnison de Mopsueste, l'ayant surpris dans une embuscade, lui tua mille hommes. Curic, gouverneur du châtean de Sycé en Pamphylie, étant sorti de sa place, fut en levé par un corps de Sarrasins. Le même accident arriva dans le même temps à Serge, vice-roi de Cypre. Ces pertes furent réparées par une nouvelle peuplade de chrétiens et de juifs qui abandonnèrent la Syrie pour se réfugier dans l'empire. Ces malheureux fuyoient la cruauté du calife Almansor, qui, étant venu à Jérusalem, faisoit marquer d'un fer rouge sur les mains ceux qui n'étoient pas musulmans.

heoph.p.

Le mauvais succès de l'expédition entreprise huit ans . 17. p. 467. auparavant contre les Bulgares sembloit avoir découon. t. 2, ragé l'empereur. Le naufrage qu'il avoit essuyé lui faiu. miscel. soit craindre le Pont-Euxin comme le tombeau des flottes romaines. Cependant, en cette année 774, il : hasarda encore sur cette mer si orageuse. Il fit voile m mois de mai avec deux mille barques, à dessein d'entrer dans le Danube. En même temps sa cavalerie eut ordre de s'arrêter aux gorges des montagnes, et de pénétrer dans le pays dès qu'il auroit attiré sur lui toutes les forces des Bulgares. Mais la flotte n'étoit encore qu'à [-Varna, que ce prince inconstant et timide, frappéd'une vaine terreur, ne songeoit plus qu'au retour. Les Bul-

gares, que ces mouvemens avoient effrayés, saisis de la même crainte, vinrent lui demander la paix. Elle sut bientôt arrêtée et confirmée par serment de part et d'autre. L'empereur, en se retirant, garnit de troupes les forteresses qu'il avoit fait bâtir sur cette frontière. Il avoit des espions dans le conseil des Bulgares : au mois d'octobre, il reçut avis que les Bulgares projetoient de détruire une de ces forteresses, nommée Berzétie, et qu'ils se préparoient à y envoyer douze mille hommes. Il y avoit alors à Constantinople des députés des Bulgares. Pour leur cacher son dessein, il publia qu'il alloit marcher contre les Sarrasins. Il assembla une nombreuse armée, et fit passer en Asie ses drapeaux et ses équipages de guerre. Ayant ensuite congédié les députés, dès qu'il les sut rentrés en Bulgarie, il se mit en marche à la tête de quatre-vingt mille hommes, et fit tant de diligence, que les Bulgares le virent dans leur pays avant que d'avoir appris son départ. Il renversa, comme un torrent, tout ce qu'il rencontra sur son passage, tailla en pièces les douze mille hommes qui assiégeoient déjà Berzétie; fit le dégât dans le pays, enleva grand nombre de prisonniers, et revint à Constantinople chargé de dépouilles et couvert du sang des Bulgares. Il rentra dans le pompeux appareil d'un triomphe, se vantant d'avoir exécuté un si glorieux exploit sans qu'il en eût coûté à l'empire une goutte de sang.

Non content de cette vengeance; il mit en mer, l'année suivante, une nombreuse flotte, sur laquelle il sit embarquer douze mille chevaux. Pour lui, il prit la route de terre avec le reste de sa cavalerie. C'étoit alors toute la force des armées romaines, et, dans l'état de décadence où la milicé étoit depuis long-temps, on comptoit pour rien l'infanterie, comme je l'ai déjà remarqué dès le temps de la guerre des Goths. A la hauteur de Mésembrie, la flotte essuya une surieuse tempête, qui la détruisit presque entière; et l'empereur

An: 775.

revint à Constantinople sans avoir vu le pays ennemi. Ce qui s'étoit passé l'année précédente faisbit assez connoître à Téléric, roi des Bulgares, qu'il avoit des traltres dans son conseil. Pour les découvrir, il usa d'un le artifice qui lui réussit. Il écrivit à l'empereur qu'il étoil las de commander une nation indocile; que les exemples de ses prédécesseurs, massacrés par leurs propres sujets, ne lui faisoient attendre qu'une sin tragique ; qu'il envioit le sort de Sabin, plus heureux à la cour de Con-, stantinople que sur le trône de Bulgarie, et qu'il étoil résolu d'aller passer ses jours auprès de l'empereur; mais que, pour exécuter ce dessein, il avoit besoin de considens; qu'il n'osoit se sier à personne de sa cour, et qu'il supplicit l'empereur de lui mander si les Romains n'avoient pas en Bulgarie quelques amis dont la sidélité et la discrétion pussent l'aider à sauver sa samille et lui procurer une retraite facile et assurét L'empereur donna dans le piége; il lui manda les noms de ses correspondans; et Téléric les fit mourir dans de cruels supplices. Constantin, confus de son imprudence, partit à la

Theoph. p.

377, 378. Cedr. p. 467, tête d'une armée pour en essacer la honte dans le sang 4(8. des Bulgares. Mais à peine avoit-il passé Arcadiopolis, l. 22. éloignée de Constantinople d'environ vingt-cinq lieues, Zon. t. 2, qu'il sut obligé de revenir sur ses pas. Des charbons Glycus, p. qui parurent sur ses jambes lui causèrent une sièvre Joël. p. 177. ardente, que nul remède ne put soulager. Il se fit porter Niceph. p. à Sélymbrie, où , ayant été embarqué pour être trans-

qu'il avoit faites a la sainte Vierge et aux saints, de

Suidas, in féré à Constantinople, il expira dans le vaisseau au Kurşartiros. pied du château de Strongyle, le 14 septembre, âgé sil, ad 17, de cinquante - six ans, après en avoir régné trente-Apr. Georg. quatre, deux mois et vingt-sixjours. On dit qu'au mi-Pagi ad Ba lieu des ardeurs cruelles dont il étoit dévoré, il s'écriois ron. en désespéré qu'il sentoit déjà toutes les fureurs des flammes éternelles ; qu'il ordonna de réparer les injures haute voix à son chambellan Théophane d'avoir soin lu secret important qu'il lui avoit confié. Léon, après a mort de son père, ayant voulu savoir de Théophane quel étoit ce secret, apprit que son père avoit caché en erre une somme de cinquante mille livres d'or, qui levoit être employée à l'usage des Césars et du nobissime. Il l'envoya sur-le-champ enlever, sans en faire ucune part à ses frères, pour qui elle étoit réservée. Constantin fut enterré dans l'église des Saints-Apôtres; nais sa mémoire fut tellement et si long-temps en horeur, que quatre-vingts ans après l'empereur Michel III, qui rétablit le culte des images, fit déterrer ses os, et es fit brûler dans une place de Constantinople, desinée au supplice des meurtriers.

Les hérétiques des derniers siècles ne sont pas les remiers qui se soient efforcés vainement de remettre n honneur la mémoire de ce prince impie. Nicéphore, matriarche de Constantinople, né sous son règne, rapvorte que les iconoclastes lui donnoient de grands loges, et que, contredisant effrontément des faits enpre récens, ils le représentoient comme un prince heueux, invincible, illustre par de grands exploits. George Iamartole, qui vivoit dans le neuvième siècle, observe que Constantin Copronyme est le héros des ennemis de a religion. Tous s'accordent, dit-il, à le combler de ouanges; tous le donnent pour un prince victorieux et dein de sagesse, fléau des barbares et de la superstition. flais, selon la remarque de ces deux auteurs, ces éloges ont autant de contre-vérités. Il peut se faire, il est vrai, que la haine publique ait chargé le portrait de ce prince, & que, par une prévention trop naturelle, les ortholoxes persécutés aient donné crédit sans beaucoup d'examen à des bruits populaires; parmi tant de vices ténébreux, ils en ont cru apercevoir qui n'existoient pas. Je mets dans ce rang ce qu'on lit dans Suidas, que ce

prince étoit Sarrasin dans le cœur; qu'il adproit Vénus, qu'il lui sacrissoit des victimes humaines, qu'il immoloit des enfans pendant la nuit. Mais sur quelle autorité peut-on se fonder pour contredire les écrivains contenporains qui dépeignent Constantin Copronyme comme un prince livré aux plus sales voluptés; puni de ses débauches, même pendant sa vie, par des infirmités honteuses, par des ulcères qui lui firent perdre plusieurs de ses membres; troublé sans cesse de terreurs qui lui ôtoient le sommeil; brutal à l'égard de ses domestiques, qu'il faisoit déchirer à coups de souets, dégradant la majesté impériale jusqu'à les frapper luimême; inhumain autant qu'injuste, se faisant apporter les membres sanglans des martyrs, et se repaissant de leurs supplices; cruel persécuteur, ennemi de Dieu et des hommes, digne de n'être loué que par ceux qui lui ressemblent?

Il avoit en d'Irène Léon, qui lui succéda. Il laissa 'd'Eudocie, sa troisième semme, cinq fils, Christophe et Nicéphore, qu'il avoit nommés Césars, Nicétas, auquel il donna le nom de nobilissime, Anthime et Eudoxe, ou Eudocime, qui reçurent ensuite le même titre de leur frère Léon. L'histoire ecclésiastique fait un grand éloge d'Anthuse, fille de Constantin. Elle conserva la pureté de la doctrine dans laquelle Irène, sa mère, l'avoit élevée. Pendant la vie de son père elle refusa de se marier, et vécut dans la retraite. Après sa mort elle distribua aux pauvres une partie de ses biens; elle en employa une autre à relever les monastères que son père avoit détruits, et à racheter les captifs. Elle donna ses habits pour l'ornement des églises. Sa bellesœur Irène et son neveu Constantin l'invitèrent en vain dans la suite à vivre à la cour; elle se renferma dans un monastère. Mais ce qui rendra sa mémoire précieuse a jamais, c'est qu'elle donna le premier exemple de ces fondations aussi utiles aux états qu'honorables au

christianisme. Elle fit bâtir et dota richement un hôpital où l'on recevoit les enfans orphelins ou abandonnés de leurs parens : se regardant comme leur mère,
elle les visitoit souvent et veilloit à leur entretien. Dès
qu'ils étoient en âge d'être instruits, elle mettoit les
garçons sous la conduite de quelques sages vieillards,
qui les formoient au travail et à la vertu; les filles étoient
distribuées dans des monastères, où elle prenoit soin
de pourvoir à leur subsistance et ensuite à leur établissement. Elle a mérité dans l'Eglise le titre de sainte, et
dans la société civile celui de bienfaitrice de l'humanité.

L'Eglise, depuis long-temps tourmentée par les fu- Theoph. p. reurs de Copronyme, parut respirer au commencement 378. du règne de Léon. Ce prince, âgé de vingt-cinq ans, Manas. p. sembloit vouloir réparer les maux qu'avoit causés le Zon. t. 2, mauvais gouvernement de son père. Il respectoit le P. 113. Glycas, p. culte ancien, il honoroit la profession monastique. Plu-285. sieurs siéges métropolitains étoient vacans; il y fit nommer des abbés recommandables par leurs niœurs et par leur doctrine. Les troupes de l'empire se trouvoient dans un aussi grand désordre que les églises; la débauche et la désertion les avoient affoiblies ; il resserra les nœuds de la discipline; il leva des recrues dans les provinces mêmes pour compléter les corps qui résidoient dans chacune. L'avarice de son père avoit accumulé de grands trésors; il en fit usage pour gagner les cœurs de ses sujets, sans épuiser les fonds nécessaires aux besoins de l'état.

Son fils Constantin étoit âgé de cinq ans. Le dimanche An. 776. des Rameaux de l'année suivante 776, tous les seigneurs Theoph. p. se rendirent ensemble au palais, et prièrent l'empereur Cedr. p. 468. de conférer à son fils le titre d'Auguste. Une foule de Zon. t. 2, peuple qui les avoit suivis les secondoit par ses cris. L'empereur, qui le désiroit plus que personne, seignit de vouloir le resuser, pour les attacher plus fortement

an jeune prince: Je n'ai que ce fils, leur disoit-il; je souhuite qu'il me succède, mais je désire encore plus, qu'il vive heureux et tranquille. Si la Providence abrégevit mes jours et que je laissasse mon fils en bas age, peut être mépriseriez-vous son enfance; peut-être un nouveau maître, en lui arrachant le sceptre, croiroit encore devoir lui ûter la vie. N'exigez pas de moi que je lui fasse un présent qui pourroit lui être funeste. Tous s'écrient que, s'ils ont le malheur de perdre Léon, il n'aura jamais d'autre successeur que son fils. Les instances redoublèrent de jour en jour jusqu'au Jeudi-saint. Enfin l'empereur, se rendant à leurs vœux, leur ordonna de s'assembler le lendemain dans le Cirque pour prêter serment au nouveau prince. Jamais on ne vit un concours si unanime. Tout le peuple, sénateurs, soldats, artisans, jurèreut sur la croix qu'ils ne reconmoîtroient jamais d'autre empereur que Léon, Constantin et sa postérité, tant qu'elle subsisteroit. Le jour suivant, Léon et son fils, accompagnés des deux Césars et des deux nobilissimes, se rendirent à Sainte-Sophie, et montèrent dans la tribune avec le patriarche, tandis que tous les ordres de l'état déposoient sur l'autel l'acte de leur serment. Alors l'empereur élevant la voix: Mes frères, leur dit-il, vous voyez que je cède à vos désirs; et leur montrant Constantin, n'oubliez jamais que c'est l'Eglise, que c'est Jésus Christ même qui vous le mettent entre les mains. Ils s'écrièrent qu'ils prenoient le fils de Dieu à témoin de la fidélité qu'ils juroient à son sils, qu'ils le conserveroient comme un dépôt sacré, et qu'ils servient toujours prêts à donner leur vie pour son service. Le couronnement se fit le matin du jour de Pâques. Au lever de l'aurore, l'empereur se rendit au Cirque; la couronne fut placée sur un autel qu'on avoit dressé, et, le patriarche ayant prononcé les prières accoutumées, l'empereur la posa Inimême sur la tête de son fils, au milieu des acclamations de tout le peuple. Cette nombreuse assemblée marcha ensuite en bon ordre à Sainte-Sophie, où l'on célébra l'office. L'impératrice Irène y alla séparément avec toute la pompe de la majesté impériale, et se plaça avec sa cour dans les hautes galeries.

Cette brillante cérémonie causoit une extrême joie Theoph. an peuple, toujours avide de spectacles. Mais elle pi-Hist. misc quoit la secrète jalousie des Césars. Ils voyoient avec l. 25. chagrin un enfant de cinq ans les écarter du trône où la foible santé de Léon leur laissoit l'espérance de parvenir. Un mois après, on accusa Nicéphore, le plus ambitieux des quatre frères, d'avoir tramé un complot contre l'empereur, avec plusieurs officiers de la maison impériale. L'empereur, n'osant se charger de ce que la punition pouvoit avoir d'odieux, assembla le sénat et lui mit sous les yeux les preuves de la conjuration. On s'écria qu'il ne falloit point épargner les parjures, qui avoient déjà oublié le serment fait à Constantin de servir fidèlement Léon et son fils. Une flatterie injuste et barbare condamnoit même Christophe, parce que son frère Nicéphore étoit coupable. Léon, au contraire, plus clairvoyant sur son véritable honneur, fit grâce à Nicéphore, parce que Christophe étoit innocent. Il ne voulut pas même verser le sang des conjurés; il se contenta de les faire raser et battre de verges, et les relégua dans le pays de Chersone pour y être détenus en prison perpétuelle.

Un événement singulier étonna Constantinople, et An. 777 **Le sentir** jusqu'où peut aller l'instabilité des choses de Theoph. la vie. Téléric, roi des Bulgares, qui, deux ans aupa- Cedr.p. 46 ravant, avoit joué Constantin en faisant semblant de Hist. misc vouloir se retirer à sa cour, fut obligé, cette année 777, d'exécuter tout de bon ce qu'il avoit alors seint par artifice. Ayant encouru la haine de sa nation, il se crut en danger sur un trône ensanglanté par le massacre de plusieurs rois, et se réfugia auprès de Léon.

L'empereur, oubliant la mort cruelle que Téléric avoit fait souffrir aux amis de son père, lui ouvrit un asile, lui fit recevoir le baptême, le créa patrice, et daigna même l'allier à sa famille, en lui faisant épouser la cousine de l'impératrice.

Le calife Mahadi, fils d'Almansor, étoit monté sur le trône la même année que Léon. Aussi guerrier que son dr. p. 468. père, il ne cessoit de ravager les provinces romaines. Abasbal, un de ses généraux, arriva, dans ses courses, à une caverne où les Romains tenoient enfermés un grand nombre de Sarrasins prisonniers. Il en força l'entrée, et délivra ces malheureux, qui depuis long-temps n'avoient vu la lumière du jour. Othman, fils du calife, se signaloit aussi par le pillage de l'Asie. Pour l'obliger de quitter ce pays, l'empereur fit marcher du côté de la Syrie une armée de cent mille hommes, commandée par quatre généraux sous les ordres de Lachanodracon. Ils assiégèrent Germanicie, et l'auroient prise, si Lachanodracon ne se sût laissé corrompre par l'argent d'Isbal, oncle du calife et gouverneur de la ville. Au lieu de presser le siége, il s'en éloigna pour ravager le pays. Il enleva un grand nombre de Syriens jacobites, qui furent tansportés en Thrace. Etant ensuite revenu devant la ville, il la trouva en état de faire une longue désense. Othman y avoit fait entrer des troupes et des munitions. On ne tira d'autre fruit de cette expédition que la défaite d'un corps de deux mille Sarrasins commandés par cinq émirs qui se firent tous tuer sur la place. Les Romains exagérèrent cet avantage comme un exploit mémorable : on célébra des jeux solennels, auxquels l'empereur et son fils présidèrent avec l'appareil d'un triomphe.

On a pu observer, depuis quelques années, qu'on ne N. 779. reoph. p. retrouve plus dans les Sarrasins cette valeur impétueuse st. miscel. qui, dans l'espace de soixante ans, avoit dompté l'Asie macin, l. depuis les Indes et l'Afrique jusqu'à l'Océan. Devenus

riches et puissans, ils perdirent beaucoup de cette vivacité bouillante qui les avengloit sur les dangers. Ils avoient méprisé la vie tant qu'ils en avoient ignoré les douceurs; les charmes de ces riantes contrées qu'ils avoient conquises subjuguèrent leur courage: ces cœurs aussi durs que le fer de leurs épées s'amollirent par l'usage des plaisirs; l'éclat de la puissance fit naître l'ambition, et celle-ci les guerres civiles, qui les affoiblirent. Cent ans après Mahomet, une armée de cent mille hommes ne portoit pas dans son sein autant de valeur qu'en avoient réuni dix mille soldats du prophète conquérant. Dans les temps dont nous faisons l'histoire, la foiblesse romaine résistoit à la puissance sarrasine, et l'Asie mineure, unique barrière qui restât du côté de l'Orient pour la défense de Constantinople, étoit disputée entre les deux nations avec une alternative de bons et de mauvais succès. Mahadi, pour réparer la honte qu'il avoit essuyée l'année précédente, fit partir une armée nombreuse sous la conduite d'Asan, qui pénétra jusqu'à Dorylée en Phrygie, dont il commença le siége. L'empereur, ne voulant pas exposer ses troupes au hasard d'une bataille, donna ordre à ses généraux de les distribuer dans les places fortes, et d'envoyer seulement quelques détachemens vers Dorylée, pour inquiéter les ennemis, leur couper les convois et les fourrages, et leur enlever les subsistances en faisant le dégât dans le pays. Cette manière de faire la guerre ruina l'armée musulmane. Après dix-sept jours de siége, les vivres manquèrent aux Sarrasins, et le sourrage à leurs chevaux, qui périrent presque tous. Asan se retira vers Amorium qu'il fit mine de vouloir assiéger; mais, ayant reconnu la force de la place, il retourna en Syrie.

Tandis que Mahadi persécutoit cruellement les chrétiens de ses états et faisoit des martyrs, il envoya ses deux fils Haroun et Othman sur les terres des Romains.

An. 78

## LIVRE SOIXANTE-SIXIEME.

## CONSTANTIN VI, an PORPHYROGÉNÉTE. IRENE.

1. 11. 17:

Constants, qui succédoit a son pere, n'étoit que dans sa dixieme année. Il n'avoit amun secours à espérer de " / 400 ers omiles, plus jaloux de son pouvoir qu'attachée à 🗷 personne. Mais il avoit une paissante resource dans le génie de sa mere liene, dont les talens, ensevelis jusqu's lors dans l'ombre du palais, se développérent avec écht Inteque la most de son mari et le bas âge de son fils la mirent à la tête des affaires. Cette princesse, exemple des fuildesses de som sexe, ent tous les vires que pent produire l'ambition, sentiment vifet violent qui étouffa dans son ceru ceux de la nature Inschaible à tout autre plaisir qu'a celui de commander, elle songea moins # rendre son fils capable de régner qu'à régner ellemême, elle ne lui coutint la couronne cur la tête que pour ne pas la laisser échapper de ses propres mains: dés qu'il voulut la ponter seul, et s'affrancher de la dépendance, elle le sacriha avec la barbarie d'une marà tre Quarante jours après la mont de Léon , la même galousie qui avoit éclaté contre Constantin dans le temps qu'il avoit été nommé Auguste produisit une nouvelle onjuration Quatre grands officiers de l'empire, avec plusieurs sénateurs , formérent le complot de mettre Niréphore sur le trône. Ils furent découverts, rasés, hat tus de verges, et relegués en diverses provinces. Irene a de Nicéphore et de ses frères par un châtiment e et scandaleux, qui n'en outrageoit pas moins la n, quoiqu'une aveugle politique l'eût mis depuis emps en usage : parce qu'elle les crut criminels, s fit prêtres pour leur ôter l'espérance de régner. imnés au sacerdoce, ils furent forcés d'en faire les ons le jour de Noël de cette année. Elle assista elleà cette cérémonie avec son fils, en grand appareil, nit solennellement sur l'autel de Sainte-Sophie la ane que Léon en avoit enlevée.

disgrâce où elle étoit tombée à la fin du règne de An. 781. ari faisoit assez connoître ses sentimens en ma- Theoph. 585, 584. le religion. Cependant, comme le sang des mar- ccdr. p. 469. ersé par Copronyme fumoit encore, et que la plu-Hist. miscel. les évêques orientaux, précipités dans l'erreur par Zon, t. 2, iche politique, y étoient retenus par la honte de Politique, p. lire, elle n'osa se déclarer ouvertement au com- 285. ement de sa régence. Elle se contenta de suspenute poursuite contre les orthodoxes, et de les far secrètement. Une prétendue découverte occupoit Constantinople et faisoit grand bruit dans tout nt. En creusant une fosse près de la longue mu-, on avoit déterré un tombeau dans lequel étoient semens d'un homme de grande taille, avec cette ption gravée sur la pierre : Le Christ naîtra de vierge; je crois en lui : soleil, tu me reverras sous ne de Constantin et d'Irène. On se persuada que t une prophétie antérieure à la naissance du Sau-Ces fraudes, qu'on appelle pieuses, se mirent à la dans ces siècles d'ignorance; effets d'un zèle stuqui pourroit servir au mahométisme, mais qui nore une religion divine établie sur les fondemens anlables de la vérité et pleine de mépris pour l'imre.

· • ·

Theoph. p.

ne voyoit avec regret l'Italie presque entière perdue l'empire. Trop foible pour l'arracher des mains 384.

Cedr. p. 469, de Charlemagne, elle entreprit de recouvrer par la po-170.
Hist. miscel. litique ce qu'elle ne pouvoit regagner par les armes. Zon. t. 2, Les Napolitains disputoient au pape quelques terres du patrimoine de saint Pierre; Adrien eut recours à Charp. 115. Aimoin, l. lemagne, qui vint à Rome passer les sêtes de Pâques de 4 , c. 78. Annal. fran. cette année 781. Le pape lui fit de grandes plaintes des Poëta suxon.

Du Cange, Grecs, qui, naviguant, disoit-il, sur les côtes occupées par fam. byz. p. les Lombards, en achetoient des esclaves chrétiens qu'ils Pagi ad Ba-alloient vendre aux Sarrasins; ce qui l'avoit obligé de Murat. an- faire brûler dans le port de Centumcelles plusieurs vaisnal. d'Ital.t. seaux grecs, et d'en retenir l'équipage en prison. Il &

436.

Abrégé de plaignoit de plus que les Grecs, encore maîtres d'une l'hist. d'Ital. 2. 1, p. 402, partie de l'Istrie, eussent arraché les yeux à l'évêque Maurice, chargé d'exiger en ce pays la restitution du patrimoine de saint Pierre: il le prioit de rétablir Maurice dans son église. Une conjoncture favorable autant qu'inattendue mit Charles en état d'obtenir des Grecs tont ce qu'il voulut, et de satisfaire le pape. Pendant le séjour qu'il fit à Rome, il reçut d'Irène une célèbre ambassade. Deux des principaux officiers de la cour de Constantinople vinrent lui demander Rotrode, l'aînée de ses filles, pour le jeune empereur. On ignore quelles étoient les conditions de ce mariage, et je n'ose assurer que la dot de la princesse dût être la même que celle qui avoit été stipulée pour Gisèle, fille de Pépin; la puissance des papes avoit depuis ce temps-là jeté de trop profondes racines, et Adrien tenoit trop fortement tout ce qu'il possédoit pour consentir à se déponiller de l'exarchat de Ravenne en faveur de cette alliance. Mais il est certain qu'Irène y cherchoit son intérêt, et que ses vues ne pouvoient porter que sur l'Italie. Charlemagne accepta la proposition; la princesse, âgée de huit ans, fut fiancée, et le traité confirmé par des sermens mutuels. On laissa auprès de Rotrude l'eunuque Elisée pour lui enseigner la langue grecque et les usages de la cour où elle devoit régner. Une mosaïque, qui subsiste

encordans le palais de Latran, fait soupçonner à quelques écrivains qu'Irène, en cette occasion, tant pour auver l'honneur de l'empire que pour flatter Charlenagne et le disposer au mariage qu'elle proposoit, lui conféra par un acte authentique la qualité de patrice le Rome, qu'il prenoit déjà sans l'agrément de l'empereur.

Après s'être assurée, du côté de l'Occident, par une Theoph. p. alliance si avantageuse, Irène tourna ses regards sur la 385. Cedr. p. 469. frontière orientale; et, pour arrêter les courses contiblistés. miscel. nuelles des Sarrasins qui menaçoient d'envahir l'A-Zon. t. 2, sie entière, elle fit partir au mois de juin toutes ses p. 115. Ortel. in troupes sous le commandement de l'eunuque Jean, garde Melus. du trésor. Les Sarrasins, sous la conduite de Québer, étoient déjà en Arménie. Les deux armées se rencontrèrent près du château de Mélus, et se livrèrent bataille. Les Romains demeurèrent vainqueurs, et obligèrent les ennemis de regagner la Syrie.

Dès le mois de février de l'année précédente, Irène An. 782. avoit envoyé en Sicile, en qualité de gouverneur, El- Theoph. p. pide, qui avoit déjà occupé cette place. Elle apprit, Zon. t. 2, deux mois après, que ce magistrat étoit entré dans le P. 115. complot des Césars, et qu'il continuoit dans sa province 1. 25. de cabaler en leur faveur. Elle envoya aussitôt l'écuyer Théophile pour se saisir de sa personne, et le transporter à Constantinople; mais les Siciliens s'opposèrent à l'exécution de ces ordres, et se montrèrent disposés à désendre leur gouverneur. L'impératrice fit arrêter sa semme et ses enfans, qu'il avoit laissés à Constantinople; ils forent rasés, battus de verges, et mis en prison. Obligée d'employer la force, Irène équipa une grande flotte, qu'elle fit partir l'année suivante avec l'élite de ses troupes. Elle en donna le commandement à l'eunuque Théodore, patrice et grand homme de guerre, qui fut mivi dans cette expédition par les officiers les plus expérimentés. Il y eut plusieurs combats qui se terminèrent

à l'avantage de Théodore. Elpide, craignant de tômber entre les mains du vainqueur, recueillit tout ce qu'il avoit de richesses, et s'enfuit en Afrique avec Nicéphore Ducas. C'est ici la première fois que l'histoire fait mention de cette illustre famille, qui, deux cent soixante et dix-huit aus après, monta sur le trône de Constantinople. Elpide se retira chez les Sarrasins, qui nonsculement lui promirent sûreté, mais lui mirent sur la tête la couronne impériale, et le traitèrent toute sa vie comme empereur; titre frivole qui ne le consoloit pas de la perte de sa famille et de sa patrie.

Les Sarrasins prirent occasion de l'éloignement des

meilleures troupes de l'empire pour en attaquer les

eaph.p. , 385.

15. . miscel, provinces. Haroun se jeta en Asie avec une armée formidable, et marcha droit à Chrysopolis. Il détacha lmacin, trente mille hommes qu'il envoya du côté de Sardes sous la conduite de Burnich. En passant par la Phrygie, il y laissa Bunuse avec un corps considérable pour faire le siège de Nacolée. C'étoient trois armées qui désoloient en même temps toute l'étendue de l'Asie mineure. L'impératrice, ayant ramassé ce qui lui restoit de troupes, mit à leur tête Nicétas, qui marcha contre le principal corps que commandoit Haroun en personne. Le fils du calife ne daigna pas se mesurer avec un si foible ennemi ; il envoya pour le combattre un de ses généraux nommé Yézid, qui le défit et le tua, l'ayant renversé de cheval d'un coup de pique. Après cette victoire, Haroun, à la tête de quatre-vingt-quinze mille hommes, côtoyant les bords du Sagaris, traversa toute la Bithynie et arriva au Bosphore. Cependant Burnich, étant entré en Lydie, rencontra Lachanodracon, gouverneur de cette province, qui venoit à lui avec une armée de trente mille hommes. Ce combat, livré dans une plaine unie avec des forces égales, devoit décider

du prix de la valeur entre les deux nations. Les Romains

avoient à leur tête le meilleur général qui fût alors dans

pire: aussi la victoire fut-elle long-temps disputée. a Lachanodracon, forcé de céder à l'opiniâtreté sine, prit la fuite, et laissa quinze mille hommes e champ de bataille. Cette perte jeta l'alarme dans stantinople. Burnich venoit avec son armée victoe se joindre à Haroun. L'impératrice, redoutant réunion, fit partir Antoine, capitaine de ses gardes, arrêta Burnich en se postant dans un défilé par où nemi devoit nécessairement passer pour arriver à ysopolis. Tout sembloit conspirer au désastre de pire; on apprit que Tazatès, gouverneur de Ga-, s'étoit donné aux ennemis. La haine dont il étoit né contre l'eunuque Staurace l'avoit porté à ce coup ésespoir. Cet eunuque, devenu patrice et surintendes postes de l'empire, avoit le plus grand crédit 'esprit de l'impératrice. Maître de toutes les affaires, usoit de son pouvoir. Tazatès, ayant eu le malheur ni déplaire, ne put souffrir les mauvais services que rendoit ce puissant et implacable ennemi. Il se jeta e les bras des Sarrasins, et se fit mahométan. Mais : haïssoit que Staurace, et sous l'habit de musulil cherchoit à servir sa patrie. Il eut l'adresse de uader aux Sarrasins que le meilleur parti qu'ils ent tirer de leurs avantages étoit de faire une paix et glorieuse. Haroun fit savoir à l'impératrice qu'il efuseroit pas d'écouter des propositions raisonna-. Aussitôt Staurace, Antoine, et Pierre, grand-maître valais, se rendirent au camp des Sarrasins. Mais, ant pas en la précaution d'assurer auparavant leurs onnes en demandant un sauf-conduit et des otages, urent traités en ennemis et chargés de fers. Haroun, tre des premiers officiers de l'empire, sit la loi à pératrice; il ne consentit à la paix qu'à condition on lui paieroit un tribut annuel de soixante-dix mille es d'or (c'étoit près d'un million de nos livres); on lui pratiqueroit des chemins commodes pour son retour, et qu'on y planteroit des colonnes pour indiquer la route. Les troubles de la Sicile, qui pour lors n'étoient pas encore apaisés, obligèrent Irène d'accepter ces conditions aussi déshonorantes qu'onérenses, et les Sarrasins s'en retournèrent avec de riches dépouilles. Haroun, en se retirant, emmena les troupes qui avoient continué jusqu'alors le siège de Nacolée. Tazatès, avec sa famille, le suivit en Syrie.

m. 783. keoph. p. t. miscel. ronius. giad Ba-

Pendant le règne malheureux de Constantin Copronyme, les Esclavons s'étoient emparés de la Grèce enr.p. 479, tière. Depuis les frontières de la Macédoine jusqu'au fond du Péloponèse, tout étoit devenu barbare dans ce séjour antique des lettres et des arts. L'impératrice, délivrée de crainte de la part des Sarrasins, tourna ses soins sur cette contrée, à laquelle elle devoit la naissance. Staurace marcha vers Thessalonique avec une nombreuse arniée. Il entra dans la Grèce, battit partout les Esclavons, les poussa jusqu'aux extrémités du Péloponèse, et les chassa du pays, qu'il rendit à l'empire. Il revint à Constantinople avec une multitude de prisonniers.

N. 784.

Le favori Staurace, qui n'avoit peut-être prêté à tous heoph. p. ces succès que son nom et sa présence, triompha dans on. 4. 2, le Cirque, le 7 janvier, avec toute la pompe d'un mid'aniscel nistre adoré. Pour assurer la frontière de la Grèce contre les Esclavons, l'impératrice voulut s'y transporter elle-même; et comme il est difficile que le caractère du sexe ne porte pas son empreinte jusque sur les opérations les plus mâles et les plus sérieuses, ce voyage ressembla autant qu'il fut possible à une partie de plaisir. Irène, accompagnée de son fils, escortée de toutes les compagnics de la garde impériale, traînoit à sa suite : une troupe de musicieus; ce fut au son d'une éclatante 📙 symphonie qu'elle visita les villes de Macédoine. Elle ; fit réparer Bérée, et lui donna le nom d'Irénopolis. Les Bulgares étoient encore plus à craindre que les

Isclavons; l'impératrice, en retournant à Constantisople, prit sa route par la frontière de la Bulgarie, et nit en état de désense Philippopolis et Anchiale.

Peu de temps après son retour, elle fut témoin d'une Theoph. p le ces actions héroïques qui étonnent et édifient l'Eglise Cedr. p. 476 intière, parce qu'il est encore moins rare et moins dif- Zon. t. 2 icile de mériter les places éminentes que de sentir qu'on Bist. misce ne les a pas méritées, et d'avoir le courage de les quit-le 23. er. Paul, patriarche de Constantinople, étant tombé Tarasii. malade, se démit sans en prévenir l'impératrice, et se Fleury, his retira dans le monastère de Flore. Dès qu'Irène en fut ecclés. L. 44 avertie, elle courut avec son fils au monastère. Elle es- Oriens limoit ce prélat; elle se plaignit qu'il eût si brusque- p. 239. ment abdiqué l'épiscopat, dont il remplissoit les devoirs avec tant d'honneur. Plût au ciel, répondit Paul en pleurant, que je ne l'eusse jamais accepté dans un temps où il étoit déchiré par le schisme et soumis à l'anathème! N'ayant pu rien gagner sur son esprit, l'impératrice fit agir les plus distingués d'entre les sénateurs. Leurs instances ne purent tirer de lui que ces paroles : Si vous n'assemblez un concile général pour dissiper l'erreur dont vous êtes aveuglés, il n'y a point de salut pour vous. Et pourquoi donc, repartirent-ils, avez-vous signé vous-même ce que vous réprouvez aujourd'hui? Hélas, répliqua-t-il, c'est là le sujet de mes larmes: c'est le crime dont je veux faire pénitence. Lâche pasteur, j'ai craint la violence du prince et la vôtre. Et levant les yeux au ciel : Pardonnez-moi, Seigneur, ajouta-t-il, d'avoir été un évêque muet et timide. Il mourut peu de jours après, répétant sans cesse ces dernières paroles, et laissa un profond regret à l'impératrice et à toute la ville de Constantinople, qu'il édifioit par ses vertus. Il fut surtout pleuré des pauvres, dont les gémissemens sont le plus éloquent panégyrique d'un évêque. Sa mort fit une forte impression sur le cœur de l'impératrice; à l'exemple de Paul, elle se reprocha son

ter pour et contre les images; il ne falloit plus se cacher pour invoquer les saints; la vérité remonta dans les chaires et se fit entendre dans les églises; les monastères se relevoient et se repeuploient. Irène ordonna que l'on rapportât de Lemnos les reliques de sainte Euphémie.

Pour remplir le siége de la ville impériale, Irène jeta les yeux sur Taraise. Paul, au lit de la mort, avoit déclaré qu'il ne connoissoit personne plus capable de gouverner cette grande église mieux qu'il n'avoit fait luimême. C'étoit un homme vertueux et savant; il étoit de famille de patrices; fils de George, préfet de Constantinople, et d'Eucratie, recommandable par sa piété. Le père de Taraise avoit éprouvé l'injustice et la cruauté de Constantin Copronyme. C'étoit une fable populaire dans la Grèce, qu'un spectre semelle, nommé Gello, étoit altéré du sang des enfans comme l'ancienne Lamia, et qu'il se servoit pour ce cruel ministère de semmes vivantes qui, devenues invisibles, entroient dans les maisons les portes fermées, et venoient étousser ces innocens dans le berceau. Plusieurs pauvres semmes étant accusées de ce crime imaginaire, George les renvoya déchargées de l'accusation. Copronyme, entêté de ces folies autant que le dernier du peuple, fit fouetter George après l'avoir dépouillé de la préfecture; ce qui n'empêcha pas son fils, sous le règne de Léon, de s'élever par son mérite à la charge de premier secrétaire de l'empereur et à la dignité de consulaire. Irène, l'ayant fait venir, lui déclara qu'elle le destinoit à succéder à Paul. Taraise, étonné d'une proposition si imprévue, s'excusa d'y consentir, et ne se rendit point aux instances de l'impératrice. Mais, instruite des sentimens du peuple, elle espéroit que la voix publique obtiendroit de Taraise ce qu'il persistoit à lui refuser. Ayant donc assemblé les habitans dans le palais de Magnaure : Fous savez, leur dit-elle, que Dieu nous a enlevé notre pas

::**:** 

teur pour le couronner d'une gloire immortelle. S'il eût vécu plus long-temps, nous l'aurions engagé à reprendre, même sous l'habit monastique, le soin de son troupeau. Il s'agit maintenant de lui nommer un successeur qui lui ressemble. A ces mots, un cri général interrompit l'impératrice; on s'écria de toutes parts: Taraise, le secrétaire Taraise. Je pense comme vous, reprit Irène, mais il refuse cet honneur. Parlez, Taraise, ajouta-t-elle, dites-nous les raisons qui vous empêchent de vous rendre aux vœux de vos citoyens et de votre empereur.

Alors Taraise se présentant sur un balcon du palais : « Chrétiens (dit-il), écoutez un homme que vous ne « désirez pour patriarche que parce que vous ne le connoissez pas. Animés des mêmes sentimens que nos « très-augustes empereurs, vous craiguez Dieu et vous « ne cherchez que sa gloire: mais Dieu seul voit le fond « des cœurs; sent il pèse dans une juste balance les ver-\* tus et les talens, parce que c'est lui qui les mesure et « qui les donne. Pourrois-je, sans témérité, aspirer à « un ministère dont la hauteur a paru redoutable à cet \* apôtre sublime, le confident des secrets du Très-haut, · le spectateur de sa gloire, qui eut Dieu pour maître « et le ciel pour école? Il trembloit d'être lui-même « réprouvé tandis qu'il travailloit au salut des autres; et moi, né dans la poussière du siècle, qui ai tou-« jours rampé sur la terre, emporté sans cesse dans le « tourbillon des emplois séculiers, de quel front ose-\* rois-je m'élever au premier dégré du sacerdoce? Nous « vivons dans un temps d'orage; vous avez besoin d'un « pilote expérimenté pour gouverner cette église. L'hé-« ritage de Jésus-Christ, fondé sur un roc inébranla-« ble, est malheureusement agité; nous le déchirons « nous-mêmes par le combat de nos opinions. Tout est « chrétien, tout professe la même foi; les eaux du bap-\* tême coulent sans obstacle et couvrent toute la terre

« depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de l'Occident « Mais, dans cette maité de profession, que de contra - riétés, que de voix discordantes! L'Occident anathi « matise l'Orient, l'Orient même est partagé. Combies « d'églises se sont-elles séparées de celle de Constantif \* nople! A ces maux il n'est qu'un remède; je le del « mande à nos très-pieux empereurs, et je présume ai « sez de votre piété pour croire que vous le demande « tous avet moi. Un concile universel est le seul lieu « qui puisse rejoindre le christianisme divisé. Jésusta « Christ, le chef de l'Eglise, se rendant vigible par l'auti-« guste assemblée des pasteurs, rappellera tous les mem-« bres séparés pour ne plus former qu'un seul comme « dans l'unité de Dieu même. Pour moi, j'ai tant de « consiance dans ces lumières réunies, que je me satti « qu'elles suppléeroient à la foiblesse des miennes; j " puiserois à cette source abondante les vertus qui mi « manquent; et dans cette espérance, si nos princes « veulent ordonner la célébration d'un concile, j'acception « la dignité dont vous m'honorez. Autrement, soul « frez, mes frères, que je ne m'expose pas à paroître « un jour couvert d'anathème et déjà condamné de « vant ce juge terrible des mains duquel ni la puissance « des empereurs ni tous les peuples de la terre ne pour « roient me délivrer. »

Dès qu'il eut cessé de parler, il s'éleva un cri général qu'il falloit convoquer un concile universel. Les soldats seuls demeurèrent en silence; violens iconoclastes, ils avoient servi Copronyme dans ses fureurs, et craignoient un concile qui remettroit en honneur les images qu'ils avoient profanées. Alors Taraise prenant de nouveau sa parole: C'est, dit-il, l'empereur Léon qui a commencé à détruire les objets de l'ancienne vénération de l'Eglise: le concile assemblé par son fils m les a foulés aux pieds que parce qu'il les trouvoit abattus. Aujourd'hui la vérité n'est plus captive. C'est

à l'Eglise qu'il appartient de décider une question qui intéresse son culte. L'assemblée s'étant ainsi séparée, Taraise sut ordonné patriarche le jour de Noël.

Rien ne lui avoit donné plus d'éloignement pour An. 785. zette dignité que l'anathème dont le siège de Constan- Theoph. p inople étoit chargé depuis long-temps de la part de Anast. Rome. Il s'occupa donc sérieusement des moyens de Adr. 2011. 2 entrer en communion avec Adrien; il lui envoya ses p. 116.
Hist. misce ettres synodales et sa prosession de foi, où il déclaroit l. 23. a vénération pour les images. L'impératrice écrivit Baronius. ussi au pape pour lui faire savoir la résolution qu'elle ecclés. l. 44 art. 25, 26 voit prise d'assembler un concile. Elle le conjuroit l'y venir en personne, promettant de lui rendre tous es honneurs dus au chef de l'Eglise. S'il ne pouvoit s'y ransporter lui-même, elle le prioit d'y envoyer pour égats des hommes sages et éclairés; elle donna même les ordres au gouverneur de Sicile pour recevoir le sape, en cas qu'il se mît en chemin pour Constantimais Adrien n'avoit pas assez ménagé les intéêts des empereurs pout compter sur leur bienveilance. Il reçut Taraise à sa communion, quoiqu'il eût sté élu étant simple laïc; mais il lui passoit cette rrégularité en considération de son zèle pour la saine loctrine. Il envoya deux légats qu'il chargea de sa réponse. Dans celle qu'il faisoit à l'impératrice, il justihoit la tradition de l'Eglise sur le culte des images; il en expliquoit la nature; il consentoit au concile: mais il demandoit avant tout que le faux concile tenu par l'ordre de Copronyme sût anathématisé; que l'empereur, l'impératrice, le patriarche et tout le sénat s'engageassent par serment à maintenir la liberté dans le concile, et à traiter les légats avec honneur; que l'empereur fît rentrer sous l'ancienne juridiction les évêques autrefois soumis à l'église romaine; et que les patrimoines de saint Pierre enclavés dans les terres de l'empire, et saisis par Léon et par Constantin, sussent

restitués. Au sujet du titre de patriarche universel attribué à Taraise, il blâmoit fortement cette prétention déjà ancienne des évêques de Constantinople. Le pape n'oublioit pas de proposer au prince l'exemple de Charle magne, qui s'étoit fait un honneur immortel par ses libéralités envers le saint-siége. Irène, ayant reçu cette lettre, écrivit à tous les évêques de l'empire pour les inviter à se rendre à Constantinople. Les lettres adressées aux patriarches d'Antioche, d'Alexandrie et de Jérusalem, ne purent leur être rendues : ces églises étoient assujetties à la domination des musulmans, auxquels il étoit dangereux de donner le moindre soupçon d'intelligence avec l'empereur. Les moines de Palestine, s'étant secrètement assemblés, députèrent deux d'entre eux pour représenter dans le concile les trois patriarches. La lettre que ces moines écrivirent à Taraise justifie les soupçons des Sarrasins. Les chrétiens orientaux reconnoissoient toujours l'empereur pour leur souverain; et, quoique soumis depuis près de cent cinquante ans à la puissance des musulmans, ils les traitoient toujours de tyrans et d'usurpateurs. Un si long esclavage n'avoit rien diminué de leur attachement au saint-siège, non plus qu'à l'empire. L'absence de nos patriarches et de nos évêques, disent-ils à Taraise, étant involontaire et forcée, ne peut empêcher que votre concile ne soit œcuménique; une pareille absence ne porte aucun préjudice au sixième concile; le consentement du trèssaint pape de Rome, et la présence de ses légats, l'ont mis hors d'atteinte.

Cette convocation mit tout l'empire en mouvement. L'eoph. p. Il restoit encore plusieurs évêques de ceux qui, trente-le, 390.

L'eoph. p. Il restoit encore plusieurs évêques de ceux qui, trente-le, 390.

Claste. deux ans auparavant, avoient assisté au concile iconocit. miscel.

Claste. Ceux qui étoient morts depuis ce temps-là avoient pour la plupart des successeurs infectés des cod. Stu- mêmes erreurs. Tous ces prélats, réunis à Constanti-le platon. nople, se fortifioient les uns les autres dans leur opiniâ-

treté, tenoient des assemblées secrètes, animoient sur-Baronius fleury, hi tout les troupes de la maison impériale. L'ouverture du ecclés. 1. 1 concile étant fixée au 17 août, la veille au soir les sol- art. 28. dats vinrent en tumulte au baptistère de l'église des christ. t. Saints - Apôtres, où les prélats devoient s'assembler, p. 240. et forcèrent les portes en criant : Point d'images ! point de concile! la mort à quiconque osera donner atteinte au concile célébré par l'ordre de notre défunt empereur. Cette émeute n'empêcha point les prélats de s'assenibler le lendemain. Ils avoient déjà pris séance, et l'impératrice, avec son fils, s'étoit placée dans la galerie des cathécumènes, lorsque les soldats de la garde, excités par leurs capitaines, entrent l'épée à la main, mena-çant de mort le patriarche, les évêques et les abbés orthodoxes. L'impératrice envoie les premiers de sa cour pour calmer cette fureur; on les repousse avec insulte. Le patriarche se lève, et se retire dans le sanctuaire avec les prélats qui n'avoient point de part à cette cabale; les autres sortent d'un air triomphant en criant : Nous sommes vainqueurs ! Ils n'y eut pas néanmoins de sang répandu; on en fut quitte pour des menaces et des injures, et l'assemblée se sépara. Taraise, intrépide et tranquille au milieu de ce tumulte, célébra le saint sacrifice, et retourna au palais épiscopal. Les légats du pape quittèrent Constantinople pour retourner à Rome; mais ils reçurent ordre du pape de s'arrêter en Sicile pour y attendre un temps plus favorable.

L'impératrice, indignée d'une violence qui outrageoit à la fois la religion et la majesté impériale, résolut de casser sa garde; mais, craignant de porter à une révolte déclarée des esprits si turbulens, elle feignit de se préparer à une expédition contre les Sarrasins. Elle envoya Staurace en Thrace pour en faire venir les troupes, et les disposer à soutenir contre les mutins l'autorité de l'empereur. Lorsque les troupes furent proche, de la ville, elle sit passer le Bosphore aux soldats de la

qu l'e i t' leur signifix garde; et, service, et q l'empereur n armes. Dans l'étonnement oi eussent à : 16 irent saus résistance. Irène leur rent étoient, ils effets avec ordre de se rel leurs fa et l , et défense de jamais renx pati inople. Elle se forma une 1 lè Cor e Thrace, et leur donna troù YE t elle ci proissoit la fidélité.

Az. 787. Theoph. P. Vita heoph. Vita Baronius.

шy,

c s que pourroient encore f . **P** iter les iconoclast de it le nombre et le pouvoir e naître Edr. p. 470, grand à Constantinople, et pour rendre le concile dist. miscel. respectable par le lieu même de l'assemblée, l'imp Zon. t. 2, trice le convoqua de nouveau à Nicée, ville célèbre le premier concile recuménique qui avoit servi de mo Anast. in à tous les autres. Ses lettres de convocation furent voyées au mois de mai; et, pendant tout l'été, les évê se rendirent à Nicée. Taraise, qui devoit présider, q Ménol. Ba- que dans les sessions il ne fût assis qu'après les le du pape, y conduisit avec lui plusieurs magistrati Pagiad Ba. lustres par leur piété et par leur doctrine, entre on. Vieury, hist. quels étoit Nicéphore, alors secrétaire de l'empere celés. L 44, et dans la suite successeur de Taraise. A ce concile a tèrent deux personnages mémorables, qui n'étoient évêques, mais qui furent la lumière des évêques. I étoit George, surnommé le Syncelle, parce que Tarl'honora de cette dignité en considération de sa scie et de sa vertu : c'est l'auteur d'un célèbre ouvrage chronologie qu'il publia cinq ans après. L'autre Théophane le Chronographe, notre principal gi pour les événemens de l'Orient depuis le commer ment de cette histoire. Il étoit né en 758, à Consta nople, de parens illustres. Son père étant mort, sa n

fiança, dès l'âge de douze ans, à la fille du pati Léon. Sa mère mourut quelques années après; et Th phane se trouvant possesseur d'un riche patrimoin son beau-père l'obligea de célébrer le mariage. Mais le jour de ses noces, le jeune homme convint avec sa femme de vivre dans la continence. Il désiroit avec ardeur de se renfermer dans un cloître. Le beau-père en sut alarmé; il s'en plaignit à l'empereur et le pria de s'y opposer. Léon Chazare, qui aimoit Théophane et qui respectoit sa vertu, crut le détourner de son dessein en lui donnant un emploi honorable dans la ville de Cyzique. Théophane s'en acquitta avec succès; mais les affaires séculières ne refroidirent point sa ferveur. Au commencement du règne de Constantin et d'Irène, il engagea sa femme à se retirer dans un monastère, distribua ses biens aux pauvres et se consacra lui-même à la vie monastique. Appelé au concile, tandis que les antres abbés, ainsi que les prélats, se piquoient à l'envi de s'y rendre en pompeux équipage, Théophane, plus riche autrefois que tous les autres, y vint monté sur un âne, et revêtu de son habit ordinaire, qui n'étoit qu'un sac de poil de chèvre; mais il se distingua par la science, le zèle pour la vérité et l'innocence des mœurs. Il ne mourut que sous Léon l'Arménien, dont il éprouva la cruauté. On vit aussi dans le concile un grand nombre de confessenrs qui avoient souffert sous Constantin Copronyme.

Le concile se tint à Nicée dans l'église de Sainte-Sophie. On y compte jusqu'à trois cent soixante-dix-sept
évêques, sans les abbés, les prêtres et les moines. Deux
commissaires de l'empereur furent témoins des délibérations; mais ce n'étoit que pour la police et le
maintien des règles; le concile fut parfaitement libre.
Il y eut huit sessions, dont la première s'ouvrit le
24 septembre, la dernière se termina le 25 octobre. Les évêques tombés dans l'hérésie furent admis
après avoir solennellement abjuré leur erreur. Entre
les acclamations qui étoient d'usage dans ces assemblées, on donna au jeune empereur le nom de nouveau
Constantin, et à Irène celui de nouvelle Hélène. On ré-

tablit le culte des images; on déclara faux et hérétique le concile tenu sous Copronyme; on frappa d'anathème les prélats iconoclastes. La huitième et dernière session se tint dans l'église de Magnaure à Constantinople, en présence d'Irène et de Constantin. On y lut la définition du concile, qui fut signée de l'impératrice et ensuite de son fils. La salle étoit remplie de peuple et de gens de guerre. Pour les instruire de la doctrine de l'Eglise, on fit la lecture des passages des saints pères les plus concluans contre les iconoclastes, et déjà insérés dans les actes. Tous les assistans joignirent leurs acclamations à celles des évêques, et parurent convaincus de la vérité. Les prélats furent renvoyés dans leurs diocèses avec des présens. Les images se relevèrent de toutes parts, et l'on crut ensevelie pour toujours cette hérésie sanguinaire dont le prétexte étoit l'ignorance et la superstition des peuples, et qui étoit elle-même un effet de l'ignorance des empereurs et de la criminelle complaisance des évêques. Les Grecs célèbrent la mémoire de ce concile le 12 d'octobre.

L'Eglise devoit principalement au patriarche Taraise cet heureux retour de la paix et de la concorde. Il avoit été le promoteur du concile, il en sut l'Ame, et sa fermeté, mêlée de douceur, ramena les prélats les plus opiniâtres. Le caractère de casaint prélat étoit la vigueur jointe à une charité compatissante. Il eut occasion de faire usage de ces deux qualités peu de jours après le concile. Le commandant de la garde impériale, qu'on nommoit le protospathaire, accusé d'avoir détourné une grande somme d'argent, fut mis en justice. Après avoir subi des questions rigoureuses, renfermé dans une prison, il trouva le moyen de s'évader, et se réfugiá dans Sainte-Sophie, au pied de Fautel, qu'il tenoit embrassé. Ses gardes vincent assiéger le sanctuaire. Le patriarche descendoit lui-même plusieurs fois le jour pour lui apporter à manger, et le conduisoit dehors pour lui don-

moyen de satisfaire aux besoins de la nature. Malla vigilance de Taraise, les gardes surprirent cet cier, et le ramenèrent au palais. Le patridrche y courut sitôt; et comme on lui en resusoit l'entrée, il proaça l'excommunication contre quiconque feroit au-1 mal à l'accusé. Cette menace suspendit toutes les ueurs. On se contenta d'un examen juridique; l'offir fut reconnu innocent et renvoyé absous.

L'intérêt de l'Eglise et le succès du concile de Con- Eginh. anntinople n'occupoient pas tellement le pape qu'il nal. Leo. Ost. l. rdît de vue l'agrandissement de sa puissance tempo-1, c. 17; L.; le. Déjà maître d'une portion de l'Italie, il songeoit Annal fran. 1 tendre son pouvoir. Les Grecs et les Lombards de 4, c. 78, 80. névent resserroient ses prétentions; mais les patri- Regin. chr. sines de saint Pierre, répandus dans toutes les pro- Baronius. nces, et dont il demandoit sans cesse la restitution, Pagi ad Basient un lien puissant pour entraîner beaucoup d'au-Fleury, hist. es possessions. Il avoit dans Charlemagne un appui ecclés. l. 44, suré; il souhaitoit ardemment que ce prince poussât Murat. anloin ses conquêtes, persuadé qu'il en recueilleroit t. 4, p. 386.

i-même le principal fruit. A sa sollicitation, Charle-392, agne avoit passé pour la troisième fois en Italie, pour Giann. hist. rcer Arigise, duc de Bénévent, à le reconnoître pour 5. n souverain. Ce duc, alors en guerre avec les Napo- Abrègé de ains, sujets de l'empire, conclut promptement la t. 1, p. 412, ix avec eux, pour n'avoir à se défendre que contre les 414. ançois. Mais, s'étant bientôt aperçu de l'infériorité ses forces, il prit le parti de traiter avec Charles, se connut vassal des rois d'Italie, abandonna Capoue, cé, Sora, Arpin, Aquin et Téane. Charles promit donner ces villes au pape; et le saint-père, ne laisnt passer aucune occasion de s'accroître, obtint encore ne nouvelle donation de plusieurs villes de Toscane. lais on ne sait si ces engagemens surent réalisés. On oit peu de temps après Capoue et les autres villes de a Campanie au pouvoir des princes de Bénévent. Dès UIST. DU BAS-EMP. TOM. VI.

que le roi sut retourné en France, Arigise ne s qu'à se dédommager de ses pertes. Il excita secrète les Napolitains à s'emparer de Terracine, que Cl magne avoit enlevée aux Grecs, pour l'unir au doi de saint Pierre. Aussitôt le pape implora le secoi Charles, et pria ce prince non-seulement de repr Terracine, mais de se rendre maître de Gaëte Naples, pour retirer ensin, disoit-il, des mais détestables Grecs les patrimoines de saint Pierre clavés dans le territoire de ces deux duchés. Ces a ses qualifications, que le pape prodiguoit à ceu mettoient quelque obstacle à ses désirs, font com avec quelle chaleur la cour romaine travailloit à l'i cement de sa domination temporelle. On voit aussi la première sois les papes songer à prendre les arr à mettre des troupes sur pied. Adrien écrivit à Cl magne que, voyant les Grecs se fortifier dans Ga dans Terracine, et les Campaniens sollicités à la n par les Bénéventins, il auroit pensé à envoyer u mée dans ces quartiers, s'il n'eût espéré que le roi, il avoit tant de fois éprouvé la bienveillance, re droit le duc et les peuples de Bénévent. Il l'aver même temps des intrigues qu'Arigise formoit avec pereur. En effet, Arigise, aussitôt après la soum qu'il avoit été forcé de faire à Charlemagne, avoi puté à Constantinople pour demander du secours tre les François. Il prioit l'empereur de lui accord duché de Naples avec le titre de patrice, et de le voyer avec des troupes son beau-frère Adalgise. Il pr toit de prendre l'habillement des Grecs, et de reco tre l'empereur pour souverain. L'empereur lui es deux de ses écuyers pour lui conférer la dignité qu' mandoit, mais non pas le duché de Naples. Ils lui por des habits tissus d'or, une épée, un peigne, et des ci pour se couper les cheveux à la grecque. L'emp promettoit d'envoyer incessamment Adalgise ave

Eginh. an-

Aimoin. L.

. Mais, lorsque les députés arrivèrent en Italie, e venoit de mourir; et son fils Grimoald, alors les mains de Charles, ne pouvoit recouvrer ses qu'en renonçant à toute ligue contraire aux intéu roi. Ils traitèrent seulement avec Adelberge, d'Arigise, et avec les seigneurs qu'elle avoit aul'elle. Cette princesse, fille de Didier et ennemie rançois, fit transporter ses trésors à Tarente, ein de s'y retirer avec ses filles, et de favoriser les de son frère et des Grecs, lorsqu'ils débarque-: en Italie ou en Sicile.

it d'intérêts opposés rompirent l'alliance projetée Theoph.p.1 Irène et Charlemagne. Le roi, retournant de 391. rent à Rome, avoit reçu à Capoue des ambassa-Hist. miscel. d'Irène. On ne sait pas au juste le sujet de cette zon. t. 2, ssade : les auteurs françois prétendent qu'ils ve- $\frac{p_{coll}}{Farinh}$ t demander Rotrude, promise six ans auparavant nal. souverain, et que le roi, mécontent de la mau- 4, p. 78, 80. soi des Grecs, la refusa. Les Grecs sont honneur de Baronius. sus à Irène. Cette diversité d'opinions n'est, je , fondée de part et d'autre que sur la vanité des ins, souvent plus glorieux que les princes mêmes ils font l'histoire. Il y a grande apparence que les parties y contribuèrent également, et qu'Irène t pas plus disposée à recevoir Rotrude que Charne à la donner. L'impératrice, qui vouloit régner , n'étoit pas d'humeur sans doute de rendre son op puissant par une alliance si redoutable à son ion; et Charlemagne aimoit mieux accroître ses sions en Italie que d'en sacrifier une partie à neur de placer sa fille sur le trône de Constanti-Le jeune empereur fut le seul qui témoigna du Le caractère impérieux de sa mère lui faisoit le prix de cette alliance. Né avec plus d'esprit que gueur et de fermeté, il voyoit ce qu'il avoit à

craindre étant fils d'Irène, et à espérer s'il devenoit gendre de Charlemagne.

An. 788. Caroli. 4 , c. 8o. Baronius. t. 4, p. 386, 402,411. Abrégé de 402, 424, **4**26.

Cette rupture suivie d'une guerre déclarée. La Theoph. p. mort d'Arigise n'avoit pas ôté à Irène l'espérance d'être Hist. miscel. soutenue par les Bénéventins. Elle équipa donc une 1. 25.

Annal. fran. flotte qu'elle charges de troupes; elle mit à leur tête Eginh. vita Adalgise, aussi intéressé qu'elle à détruire en Italie la Regino chr. puissance des François, et qui comptoit sur son nevell Sigeb. chr. Grimoald, nouveau prince de Bénévent. Jean le trésorier, qui avoit de la réputation dans la guerre, lui sut Pagi ad Ba. donné pour conseil. Théodore, gouverneur de Sicile, ron.
Giann. hist. eut ordre de venir joindre l'armée sur les côtes de l'annap. 1.6, c. cienne Calabre. Le pape, toujours attentif à ce qui se Murat. an. passoit en Italie, avoit déjà mandé à Charles que deux nal. d'Ital. écuyers de l'empereur, avec Théodore, avoient abordé en Lucanie; qu'ils étoient venus par terre à Salerne le Thist. d'1- 20 janvier, et, qu'après avoir eu pendant trois jours des tal. t. 1, 1. p. conférences avec les principaux des Bénéventins, ils avoient été conduits honorablement à Naples, où ils avoient fait un long séjour. Il concluoit de ces démarches qu'il se tramoit quelque complot entre les Grecs et les Bénéventins; il conseilloit à Charles de ne pas laisser échapper de ses mains Grimoald, qui, succédant à son père Arigise, marcheroit sans doute sur ses pas dans la ligue formée avec les Grecs. Mais le jeune Grimoald avoit déjà toute la ruse et la souplesse d'un vassal ambitieux. Il sut si bien gagner le cœur de Charles, que, malgré les avis du pape, il fut revêtu de la succession de son père. Le pape, obligé alors de changer de ton, écrivit au roi que, s'il lui avoit témoigné de la défiance de Grimoald, ce n'étoit nullement par un sentiment de haine contre ce jeune prince; qu'il n'avoit eu en vue que l'honneur de l'église de Rome, et la désense des do-

nations saites au siège apostolique; qu'on ne lui avois

pas encore rendu justice sur les villes du duché de Bé-

mévent, et que Grimoald triomphoit à Capoue, comme s'il eût été préféré au prince des apôtres. Tel étoit l'état de l'Italie, lorsque le pape, bien servi par les émissaires ecrets qu'il avoit à Constantinople, instruisit Charles de Parmement qu'on y préparoit. Le roi envoya aussitôt ordre à Hildebrand, duc de Spolette, et à Grimoald, de se mettre en campagne pour combattre les Grecs. Le jeune prince n'avoit pas encore oublié le serment qu'il avoit prêté à Charles; il marcha donc avec ses troupes, et trompa l'espérance d'Adalgise. Vinigise, à la tête des troupes françoises que Charles entretenoit en Italie, commandoit toute l'armée. Il se livra une sanglante bataille où les Grecs furent entièrement défaits. Suivant plusieurs historiens, Adalgise y perdit la vie. Quelquesuns disent qu'il fut fait prisonnier, et mis à mort par les vainqueurs; mais, selon d'autres, ce fut Jean qui éprouva ce malheur; Adalgise, s'étant sauvé du carnage, passa le reste de ses jours à Constantinople, où il mourut de vieillesse. Cette défaite acheva de faire perdre aux Grecs toute espérance de rétablir leurs affaires en Italie. Les suites ne leur furent pas moins fâcheuses que le combat. Pépin, fils de Charlemagne, et roi d'Italie dès l'an 781, déjà maître de l'Istrie, enleva à l'empire la Liburnie. Les Vénitiens étoient sujets de l'empereur : Charlemagne n'usant plus d'aucun ménagement avec l'empire, ordonna au pape de chasser de Ravenne et de la Pentapole tous les marchands vénitiens, et le pape obéit : ce qui prouve à la fois et la seigneurie du pape sur ces pays, et la souveraineté de Charlemagne.

Irène, pour faire oublier à son fils Rotrude, dont il Thooph. avoit ardemment désiré le mariage, songea à lui donner cedr. p. 4 une autre femme dont l'alliance ne pût lui faire à elle-Hist. mis même aucun ombrage. Elle fit venir d'Arménie une Zon. t. jeune fille nommée Marie, parfaitement belle, mais sans P. 115. naissance. Elle n'étoit connue que par la réputation de sil. 2. des Du Cang vertu de son oncle Philarète, qui, d'abord sort riche, sam.

Menol.

p. 126.

s'étoit tellement épuisé en aumônes, qu'il en avoit luimême besoin. La fortune de sa nièce ayant relevé la sienne, il distribua de nouveau aux pauvres les biens qu'il avoit reçus de l'empereur, et ne conserva que sa vertu, qui lui a mérité une place au nombre des saints. Le mariage sut célébré au mois de novembre 788. Mais ni la beauté ni les qualités aimables de Marie ne purent consoler le jeune prince, qui, par son indifférence et par ses mépris, lui fit regretter l'état obscur d'où elle avoit été tirée.

n. 783.

Les armes de l'empereur n'étoient pas ailleurs plus heureuses qu'en Italie. Les Sarrasins, ennuyés d'une paix de six ans, se jetèrent en 789 sur les terres de l'empire, et pénétrèrent en Phrygie. Diogène, guerrier de grand courage, qui commandoit dans la province, ayant rassemblé ses troupes et celles des provinces voisines, leur livra bataille. Il y fut tué, et avec lui périrent un grand nombre de soldats et d'officiers considérables. Les Bulgares avoient repris les armes. Philète, duc de Thrace, marcha contre eux, et sut la victime de sa propre négligence. S'étant campé dans le pays ennemi sans aucune précaution pour la sûreté de son camp, il fut surpris, et périt avec une grande partie de ses troupes.

st. miscel.

on. t. 2,

Le jeune empereur entroit dans sa vingtième année, heoph. p. et n'étoit pas encore sorti de la tutelle de sa mère, qui dr.p. 471, disposoit seule du gouvernement, sans lui en donner aucune connaissance. Elle ne partageoit le soin des affaires qu'avec le patrice Staurace. Tous les courtisans, tous ceux qui couroient après la fortune, faisoient leur : mat. vita cour a cet eunuque, distributeur de toutes les grâces, : Munas. p. collateur de tous les emplois, toujours environné d'une lycas, p. foule d'adorateurs, tandis que le prince étoit abandonné. Constantin, doux par caractère, et qu'une éducation res. serrée sous une mère impérieuse avoit rendu timide, rampoit paisiblement dans son palais, et faisoit lui-

même sa cour à Staurace. Mais ses amis, ou plutôt les ennemis du ministre, espérant occuper la même place auprès de lui, le piquèrent de jalousie, et le firent rougir de son inutilité. Pierre, maître du palais, et les deux patrices Théodore et Damien, ne cessoient de lui répéter qu'il étoit le maître; que ce grand pouvoir dont sa mère abusoit n'étoit qu'une autorité d'usurpation; quelle honte de nourrir par sa patience l'insolence d'un vil favori qu'il pouvoit renverser d'un souffle! En un mot, qu'il cesseroit d'être esclave des qu'il voudroit être empereur. Animé par ces discours, il résolut de reléguer \*sa mère en Sicile et de gouverner par lui-même. Il en étoit à se concerter avec ses confidens, lorsqu'un violent tremblement de terre, arrivé le 9 février, fit fuir de Constantinople tous les habitans, qui allèrent se loger sous des tentes à la campagne. L'impératrice elle-même avec son fils se réfugia hors de la ville au palais de Saint-Mamas, vers la pointe du golfe. Dans ce tumulte universel, les conjurés, prenant moins de précaution, parce qu'ils se croyoient moins observés, donnèrent lieu à Staurace de découvrir le complot, et d'en avertir l'impératrice. Elle fit arrêter tous les domestiques de son fils, entre autres Jean Picride, premier écuyer de l'empereur, et gouverneur des enfans de la famille impériale; ce qui étoit une dignité permanente dans le palais de Constantinople. Elle les fit tondre, battre de verges, et les relégua en Sicile. Damien, Pierre et Théodore, après avoir reçu le même traitement, furent enfermés, le premier dans le château d'Apolloniade, les deux autres à Constantinople, dans leur propre maison, d'où ils eurent désense de sortir sous peine de la vie. Mais ce qui seroit incroyable de la mère d'un empereur moins absolue et moins violente, et d'un empereur de vingt ans moins foible et moins timide, dans l'emportement de sa colère, elle maltraita elle-même son fils; et, après l'avoir accablé de reproches injurieux, elle le Pendant ce temps-là elle sit jurer aux soldats de la garde que, tant qu'elle vivroit, ils ne recevroient aucun ordre de son sils. Ils n'osèrent resuser ce qu'exigeoit une princesse qui n'éparguoit pas son propre sang pour se faire obéir.

Elle apprit dans ce même temps qu'une flotte de Sarrasins menaçoit l'île de Cypre. Aussitôt elle assembla tout ce qu'elle avoit de vaisseaux, dont elle donna le commandement à deux capitaines. Ils se rendirent au port de Myre en Lycie, et de là, ayant doublé le cap des îles chélidoniennes, ils entrèrent dans le golse d'Attalie. Les Sarrasins viennent au-devant d'eux; et, après avoir été quelque temps retenus par un calme, le vent étant devenu favorable, ils voguent à pleines voiles vers la flotte romaine. Dès que les impériaux les aperçoivent, ils s'avancent en ligne et livrent bataille. Elle ne leur fut pas heureuse; après avoir perdu plusieurs vaisseaux, ils regagnèrent le port d'Attalie. Ce combat procura la couronne du martyre à un brave officier nommé l'héophile, commandant des troupes de Cibyre. Ce guerrier, emporté par son courage, s'étant engagé au milieu de la flotte ennemie, fut pris par les Sarrasins, qui, à leur retour, le présentèrent à Haroun, en faisant l'éloge de sa valeur. Le calife, désirant l'attacher à son service, employa les promesses les plus flatteuses et les plus terribles menaces pour l'engager à se faire mahométan. Enfin, irrité de sa résistance inviucible, il lui fit trancher la tête.

Cependant la détention de l'empereur et la rigueur dont sa mère usoit à son égard causoient dans les esprits une fermentation violente. La garde arménienne, qui n'avoit pas encore prêté serment, refusa de le prêter; elle répondit qu'après la mort de Léon, elle avoit juré fidélité à Constantin et à Irène; qu'elle leur seroit fidèle jusqu'à la mort; mais qu'elle observeroit constamment

l'ordre prescrit par les lois et par la formule même du serment, et ne souffriroit jamais que, par un renverșement sans exemple, le nom d'Irène prévalût sur celui de Constantin. Alexis Musèle, écuyer de l'impératrice et commandant des gardes de nuit, envoyé pour les apaiser, se mit à leur tête; ils chargèrent de chaînes le patrice Nicéphore qui les commandoit. A leur exemple, tous les autres corps de la garde impériale, oubliant le serment qu'ils venoient de prêter à Irène, chassèrent leurs commandans, et declarèrent qu'ils ne reconnoissoient pour maître que Constantin. Au bruit de cette ·émeute, les autres troupes de Thrace et d'Asie accourent à Constantinople : assemblées près de la ville, elles proclament Constantin seul empereur, et menacent d'appuyer leur suffrage par la force des armes. Irène, effrayée malgré son intrépidité naturelle, met son fils en liberté. Il sort de la ville, et va joindre les troupes; il déclare sa mère déchue de toute autorité; il fait jurer aux soldats qu'ils ne reconnoîtront plus Irène pour impératrice. Il confirme à Musèle le commandement de la garde arménienne. Il rentre ensuite dans la ville, fait tondre et battre de verges Staurace, et le relègue dans le Pont; il exile aussi l'eunuque Aëce, premier écuyer et favori d'Irène, et chasse de la cour tous les domestiques de cette princesse. Il la fait sortir de son palais, l'oblige de se retirer dans celui d'Eleuthère, pour y mener, comme personne privée, une vie douce et tranquille. Irène avoit fait bâtir ce palais au bord de la Propontide, et elle y avoit mis en réserve de grands trésors. Le calme, paroissant rétabli, ne fut troublé que par un incendie qui consuma la bibliothèque patriarchale, où l'on gardoit l'autographe des ouvrages de saint Jean-Chrysostôme sur l'Ecriture. Le feu dévora les édifices qui s'étendoient de là, jusqu'au milliaire d'or dans la place de l'Augustéon.

Au mois d'avril suivant, le jeune empereur, voulant

**. 25.** 

Thoph. p. sortir de l'oisiveté de son palais pour acquérée de l'é odr. p. 472. rience et de la réputation dans la guerre ; unarchiet Zon. t. 2, les Bulgares. Il entre dans leur pays, dont le roi Car list. miscel. vint à sa rencontre. Après une légère escarmouche, q nuit termina bientôt, les deux armées, également fitte d'une terfeur panique, se retirèrent; l'empereur n dans Constantinople sans perte et sans gloire. Il ne fu plus heureux dans une autre expédition qu'il entrepi mois de septembre contre les Sarrasins. Il alla car d'abord près d'Amorium, en Ate à Tarse. De là, s'i avancé jusqu'à un lieu nommé les Tours sans eau, fatigué des opérations militaires auxquelles il n'étoi accoutamé, il revint sans avoir vu l'ennemi. S'il en croire Cédrène, ces deux essais lui-réussirent, il vah les Bulgares, et fit beaucoup de prisonniers sur le rasins.

list. miscel.

187.

Irène, accoutumée à commander, se consumoit Theoph. p. sa retraite. Comme elle n'avoit pas perdu toute espéra cedr. p. 472. ses créatures ne l'avoient pas encore entièrement a dounée. Elle employa les principaux de la cour, q Zon. t. 2, réconcilièrent avec son fils. Il lui rendit le titre d'i Manas. p. ratrice le 15 janvier, quinze mois après l'en avoi Glycas. p. pouillée; et le peuple, qui s'amuse des changeme scène sur le théâtre de la cour, vit le retour de sa fi avec autant de joie qu'il avoit vn sa disgrâce. Il n' que les soldats de la garde arménienne qui conserv leur haine contre elle. L'empereur les avoit ren en quartier dans la province de Pont, sous le com dement du patrice Théodore, retenant auprès à Alexis, qu'il avoit honoré de la qualité de patri la nonvelle du rétablissement de l'impératrice, ils to gnèrent leur mécontentement par des cris tumulti redemandant Alexis. Le vif attachement qu'ils troient pour ce commandant le rendit suspect au p Le bruit couroit même que les soldats arméniens loient faire Alexis empereur ; ce qui alarma telle ce jeune prince, que, sans autre examen, il le fit raser, battre de verges, et renfermer dans la prison du prétoire.

Une telle rigueur ne pouvoit manquer de soulever les troupes d'Arménie, déjà mal disposées. Mais l'empereur, au lieu de prévenir la révolte en étouffant les murmures dès le commencement, s'occupa d'une nouvelle expédition contre les Bulgares. Il partit au mois de juillet, et alla bâtir un château sur la frontière de cette nation. Cardam assembla toutes ses troupes, et vint se camper avantageusement à quelque distance des Romains. L'empereur, emporté par une ardeur de jeunesse, enivré encore des prédictions d'un astrologue qui lui promettoit la victoire, alla sans précaution et en désordre attaquer les Bulgares. Son imprudente crédulité lui coûta cher. Outre la perte d'un grand nombre d'autres soldats, il laissa sur la place presque toutes les troupes de sa maison. Entre beaucoup d'officiers du premier rang, périt Lachanodracon, le meilleur général et le plus méchant homme de l'empire. La moindre perte fut celle de l'astrologue Pancrace, qui avoit précipité le prince dans ce malheur. Les Bulgares demeurèrent maîtres des bagages, des chevaux, des tentes, de la caisse militaire et de tous les équipages de l'empereur.

Cette sanglante défaite ne pouvoit être attribuée qu'à l'imprudence de l'empereur. Les troupes échappées du carnage, étant rentrées à Constantinople couvertes de honte et de blessures, résolurent d'ôter la couronne à un prince qui la soutenoit si mal. Elles formèrent le complot de donner l'empire à Nicéphore, qui avoit déjà deux fois fait de vains efforts pour monter sur le trône, et qui n'en avoit pas perdu le désir, quoiqu'il eût été contraint de recevoir la prêtrise. Ce fut un bonheur pour Constantin d'avoir auprès de lui les yeux de sa mère et ceux de l'eunuque Staurace, qu'elle avoit fait revenir d'exil. Il dut à leur vigilance la découverte de la conjuration. Il

fit amener ses oncles au palais de Saint-Mamas; on creva les yeux à Nicéphore, on coupa la langue à ses quatre frères, Christophe, Nicétas, Anthime et Eudoxe. Staurace saisit cotte occasion de se venger d'Alexis; il ne pouvoit lui pardonner de s'être prêté à la révolution qui l'avoit fait bannir du palais. Il persuada donc à l'empereur qu'Alexis, adoré des Arméniens, ne manqueroit pas de lui arracher la couronne, si on ne le mettoit hors d'état de l'entreprendre; et, sur cette défiance, Constantin fit aveugler Alexis. Les auteurs grecs remarquent, comme un effet sensible de la justice divine, que cinq ans après, dans le même mois d'août et le même jour de samedi, Irène fit subir à son fils le même châtiment qu'il avoit fait souffrir à ses oncles.

Le supplice d'Alexis mit en fureur les tronpes d'Arménie. Elles se mutinèrent ouvertement, et jetèrent dans un cachot leur commandant Théodore. L'empereur, l'ayant appris, fait partir le reste de ses troupes pour faire rentrer les Arméniens dans leur devoir. Il met à leur tête deux généraux, Constantin Artaser, premier écuyer, et Chrysochère, commandant des troupes de Galatie. Les Arméniens, enslammés de rage, marchent hardiment à leur rencontre, quoiqu'en beaucoup plus petit nombre. Il se livre, au mois de novembre, un combat sanglant où les troupes de l'empereur sont taillées en pièces et les deux généraux faits prisonniers. On leur crève les yeux par représailles du traitement fait à Alexis. La nouvelle d'une défaite si honteuse porte la consternation à la cour de Constantinople; elle résolut d'en tirer une vengeance signalée; mais la saison l'obligea de la dissérer. La nuit de Noël de cette année, il s'éleva un furieux orage; l'air fut embrasé d'éclairs; le tonnerre gronda long-temps avec un horrible fracas. Une partie du palais impérial étoit occupée par un grand nombre d'ouvriers qui travailloient pour l'empereur; le quartier des brodeurs fut réduit en cendres par le feu du ciel.

Les plus dangereux ennemis d'une troupe rebelle sont Ax. 793 dans son sein. La crainte du châtiment ouvre leur cœur Theoph à la corruption, et l'argent achève ce que le remords a Cedr. p. 1 commencé. On vint à bout de regagner une grande Zon. t. partie des soldats arméniens; et lorsqu'on fut assuré Hist. mis de leur disposition à trahir leurs camarades, toutes les troupes de l'empire marchèrent contre eux. Le général Nicétas leur livra bataille le 26 mai, jour de la Pen-Lecôte. Genx qui étoient d'intelligence avec lui s'étant aussitôt détachés des autres pour se joindre à l'armée impériale; le reste fut enveloppé et réduit à mettre bas les armes. Il fit trancher la tête sur le champ de bataille aux deux principaux capitaines, Andronic, écuyer de l'empereur, et Théophile. Grégoire, évêque de Sinope, qui, sans égard à son caractère, s'étoit mis à la tête des révoltés, reçut le même châtiment. Les autres furent cassés et dépouillés de leurs biens. On en réserva mille des plus mutins, qui furent chargés de chaînes et conduits à Constantinople. Le 24 juin, on les assembla dans la grande place, et là, en présence de tout le peuple, on leur imprima sur le front ces deux mots en caractères inessaçables : Arménien rebelle. On les dispersa ensuite en Sicile et en d'autres îles pour y passer en exil le reste de leur vie. Ceux qui les avoit trahis, frustrés des récompenses qu'on leur avoit promises, se donnèrent aux Sarrasins, et leur livrèrent la forteresse de Camach. A la faveur de ces troubles, les Sarrasins assiégèrent une place de l'Asie mineure, nommée Thébase, et la reçurent à composition.

Erchempert, moine du mont Cassin, qui a continué après Paul, diacre, l'histoire des Lombards de Béné- c. 5. vent, rapporte que Grimoald, prince de Bénévent, ré-fam. by pudia cette année Vantia, ou Irriantia, qu'il appelle Gianne petite-fille de l'empereur. Du Cange soupçonne que nap.

Erch

Abrègé de cet empereur étoit Constantin Copronyme. Elle devoit l'hist. d'Ital. t. 1, p. 432. donc être fille d'un des oncles de Constantin, fils d'Irène. Grimoald, qui, malgré la guerre faite contre Adalgise, entretenoit, comme son père, de secrètes liaisons avec l'empereur, avoit épousé cette princesse, qu'il aima d'abord, et contre laquelle il conçut ensuite une mortelle aversion. Il étoit alors en guerre avec les François, qui se tenoient offensés de cette alliance avec un prince dont ils étoient ennemis. Voulant donc se réconcilier avec eux, il saisit ce prétexte de renvoyer sa femme. Elle sut obligée, à son grand regret, de retourner à Constantinople, où elle ne pouvoit partager que la disgrâce de son père.

An. 794. Fleury, hist. ecclés. l. 44, art. 47.

Il se tint l'année suivante, à Francfort-sur-le-Mein, un concile célèbre, où se trouvèrent environ trois cents évêques des états de Charlemagne. Deux légats du pape y assistèrent. Après la condamnation d'une hérésie nouvellement née en Espagne, on y examina la question des images, décidée sept ans auparavant dans le concile de Nicée. Les évêques, assemblés à Francfort, faute d'entendre le texte grec des actes de Nicée, furent' trompés par une mauvaise traduction, et se persuadèrent qu'on y attribuoit aux images le culte de latrie. En conséquence, ils rejetèrent la décision de ce concile. Le pape Adrien réfuta cette injuste censure, et fit connoître à Charlemagne que la définition de Nicée distinguoit nettement l'honneur dû aux images du culte qu'on doit rendre à Dieu seul.

Le jeune empereur prenoit peu de part aux affaires Ar. 795. Theoph. p. de la religion. Livré à la débauche, fruit malheureux d'une éducation que sa mère avoit négligée pour le Combesis. Cedr. p. 472, rendre incapable, et se rendre elle-même nécessaire, il Hist. miscel. devint éperdument amoureux de Théodote, fille d'hon-Zon. 1. 2, neur de l'impératrice. Brûlant d'envie de l'épouser, il Manas. p. résolut de répudier Marie. Sa mère, dévorée d'ambition, et qui, en recouvrant le titre d'impératrice, n'avoit

Baroni**us** 

pas regagné son ancienne autorité, ne cherchoit qu'à Glycas, le rendre odieux. Quoiqu'elle eût fait elle-même le ma- 1gnat. vi riage de Marie, elle sut la première à en conseiller la Tarasii. Vita Plat dissolution. Comme il falloit donner quelque couleur nis. à ce divorce illégitime, on prit un prétexte entièrement dori Stud dénué de vraisemblance. Les mœurs de Marie étoient tæ. irréprochables, mais mal assorties à celles du prince; Fleury, his on l'accusa d'avoir voulu empoisonner l'empereur, et, ecclés. 1.4 sans autre examen, on l'obligea de se retirer dans un monastère. Elle consentit volontiers à quitter une cour où sa vertu étoit étrangère, et elle prit le voile dans le mois de janvier 795. Il ne restoit plus qu'à célébrer les noces de Théodote; mais le patriarche Taraise, qui devoit prononcer sur la dissolution du mariage, s'y opposa fortement, et protesta qu'il souffriroit la mort plutôt que d'y consentir. En vain l'empereur le fit solliciter par les personnes qu'il croyoit les plus capables de l'ébranler; il le fit venir au palais; il employa les plus vives instances; il voulut lui persuader que Marie avoit attenté à sa vie; il lui mit même devant les yeux le prétendu poison. Taraise, convaincu de l'innocence de Marie, demeura inflexible. Il fit sentir à l'empereur qu'il connoissoit sa passion; il le menaça de lui interdire l'entrée du sanctuaire, s'il persistoit dans son dessein. Le moine Jean, qui accompagnoit le patriarche, fit aussi des remontrances à l'empereur, et cette liberté révolta tellement les courtisans, esclaves des passions du prince, que plusieurs d'entre eux furent sur le point de percer de leurs épées ce vénérable vieillard. L'empereur, d'autant plus irrité qu'il n'avoit rien à répondre, chassa Taraise de sa présence, et lui dit, lorsqu'il s'en alloit, mi vous ne m'obéissez pas, je ferai fermer vos églises et rouvrir les temples des dieux. Le patriarche, sans rieu répliquer à ce propos d'un prince surieux, serrant la main de Jean, lui dit à l'oreille : Je crains bien qu'il ne meure pas d'une mort tranquille.

L'empereur étoit vivement piqué de cette fermelé de Taraise. Cependant, comme il ne désespéroit pas encore de l'amener à ce qu'il désiroit, pendant que ses confidens travailloient à sléchir le patriarche, il entreprit une expédition en Asie pour se distraire de son chagrin. Etant parti au mois d'avril, il rencontra en Cilicie, près du sleuve Anus, un corps de Sarrasins qu'il mit en suite. Content de ce succès, qu'il prit pour une victoire, et impatient de revoir Théodote, il retourna sur ses pas. Arrivé à Ephèse, croyant réparer par quelque acte de dévotion le scaudale de son divorce, il alla rendre à Dieu de solennelles actions de grâces dans l'église de Saint-Jean l'évangéliste, patron de la ville, et il ordonna que les cent livres d'or produites tous les ans par la douane d'Ephèse, sussent désormais appliquées au trésor de cette église.

A son retour, toujours obstiné dans son dessein, et trouvant toujours Taraise inslexible, il passa outre, fiança Théodote pendant le mois d'août, et la déclara impératrice. Le mariage fut célébré le 4 septembre, dans le palais de Saint-Mamas, par Joseph, abbé et économe de l'église de Constantinople, qui, au resus du patriarche, voulut bien prêter son ministère au désir de l'empereur. Il y eut pendant quatre jours des sêtes brillantes, qui firent diversion au mécontentement du peuple. Taraise ne jugea pas à propos d'exécuter la menace qu'il avoit faite, pour ne pas pousser à bout un prince aveuglé par sa passion, qui auroit pu rouvrir les plaies de l'Eglise encore récentes, et se déclarer pour l'hérésie. Mais œ ménagement utile à la religion n'apaisa point la haîne de l'empereur contre le prélat. Constantin ne cessa, tant qu'il régna, d'assliger en toute manière le patriarche; il saisissoit toutes les occasions de le maltraiter; il banmissoit ceux qui lui étoient attachés. Les domestiques da prélat étoient autant d'espions aux gages de Théodole; on ne pouvoit le voir ni lui parler qu'en présence de

es ministres infidèles. Deux ans après, lorsque Taraise l'eut plus rien à craindre pour l'Eglise des emportenens de ce jeune prince, il excommunia Joseph.

L'exemple de l'empereur, scandaleux d'abord, devint eu après contagieux. Après avoir murmuré de ce divorce, on l'imita. Les liens sacrés du mariage se relâ-:hèrent de toutes parts. Les courtisans, les gouverneurs le provinces, les personnes puissantes, on renvoyoient eurs femmes, ou peuploient leurs maisons de concubi-1es; en peu de tenips la débauche devint publique. La solitique et la crainte de paroître censurer les mœurs la prince rendoient les lois muettes et désarmoient l'Eglise. Deux moines eurent cependant la hardiesse de condamner le silence de Taraise, et de se séparer même de sa communion. Platon, né à Constantinople, d'une samille noble et très-riche, après avoir distribué tous ses biens aux pauvres, s'étoit retiré au monastère du mont Olympe, où il avoit succédé à l'abbé Théoctiste. Attaqué d'une maladie qu'il crut mortelle, il demanda un successeur, et ses moines nommèrent à sa place son neveu Théodore. Platon revint de sa maladie, et, quoiqu'il fût parent de la nouvelle impératrice, il se déclara contre son mariage. En vain les moines courtisans lui écrivirent pour tempérer son ardeur. L'empereur le manda, et ne fut pas assez puissant pour l'intimider. Platon, emporté par un zèle qui fait quelquefois oublier les autres devoirs, osa reprocher en face à l'empereur son adultère, et fut enfermé dans une étroite prison. Les mauvais traitemens qu'il y essuya, et qui auroient été plus cruels sous un prince sanguinaire, ne purent lui faire désavouer ses sentimens. Il résista aux évêques de cour qu'on lui envoyoit dans sa prison pour lui apprendre à concilier sa conscience avec une complaisance politique. Il demeura prisonnier jusqu'autemps où Irène, devenue seule maîtresse de l'empire, le mit en liberté. Son neveu Théodore ne fut pas moins inébranlable.

Ses parens occupoient les premières charges; Nicéphore son cousin étoit préfet de Constantinople; leurs sollicitations ne gagnèrent rien sur lui. Il alla même plus loin que son oncle; il défendit à ses moines de communiquer avec l'empereur dans les choses qui concernoient la religion. Il sut souetté cruellement avec ses moines, enlevé avec eux de son monastère, conduit pieds et mains liés à Thessalonique pour y vivre en exil. L'exemple de son châtiment eut moins de force que celui de son zele; plusieurs abbés et plusieurs évêques l'imitèrent et reçurent le même traitement. Une passion criminelle mettoit le fer à la main d'un prince naturellement doux. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que dans cette persécution Irène changea encore une fois de rôle; elle prit le parti de Platon et de Théodore; elle blâmoit hautement les rigueurs qu'on exerçoit sur de saints personnages; et toujours animée du même esprit dans une conduite opposée, elle allumoit de plus en plus la haine que son fils s'étoit attirée en suivant ses conseils.

, 598.

La débauche produisit dans Constantin son effet ordireoph. p. naire; elle le rendit insolent. Ne se respectant pas lui-7. p. 473. même, il en vint à mépriser les autres hommes. Cardam, roi des Bulgares, lui manda que, s'il ne lui payoit miscel, tribut, il le verroit bientôt aux portes de Constantinople. L'empereur répondit à cette bravade par une insulte pleine de bassesse. Il lui envoya de la fiente de cheval avec cette réponse : Je vous envoie le tribut qui vous convient. Par égard pour votre vieillesse, je veux bien vous épargner la fatigue du voyage; rendez-vous au château de Marcelles, je ne tarderai pas à vous aller joindre : Dieu y décidera notre différend. Aussithtil sit passer le Bosphore aux troupes d'Asie, et marchaen Bulgarie. Cardam, dont l'armée étoit beaucoup plus soible, se retrancha dans une forêt. L'empereur se tint campé devant l'ennemi pendant dix-sept jours, le harcelant sans cesse; mais Cardam, après s'être tenu sur la

ive, se retira sans combattre; et l'empereur, malprésomption, n'ayant ose le poursuivre, reprit min de Constantinople. Les Sarrasins coururent année jusqu'aux portes d'Amorium, qu'ils attait sans succès; mais ils emmenèrent grand nomprisonniers. Au mois d'avril il y eut dans l'île ète un grand tremblement de terre, et un autre fut pas moins violent à Constantinople, le 4 mai. mois de septembre suivant, l'empereur, accomde sa mère, fit le voyage de Pruse en Bithynie, r prendre les bains. Il y étoit depuis un mois lorsapprit que sa femme étoit accouchée d'un fils. H sur-le-champ pour Constantinople, laissant sa Pruse avec toute sa maison. Irène profite de cette e pour travailler sourdement à gagner les offile la cour et des troupes. Argent, promesses, solions vives et pressantes, tout est mis en œuvre les engager à dépouiller son fils du pouvoir souet à l'en revêtir elle-même. Le complot formé, etourne à Constantinople, et attend l'occasion de ouer les ressorts qu'elle avoit préparés. C'est enci un de ces exemples si rares d'une conjuration emeura long-temps secrète, quoique communià un grand nombre de personnes. On ne peut buer qu'à l'aveuglement du prince, uniquement é des charmes de sa nouvelle épouse, et à la trahiu à la négligence de ses ministres, plus fidèles à : l'exemple de leur maître qu'à veiller à sa sûreté. alheureux prince marcha pendant huit mois au u des piéges que lui tendoit sa mère, sans en aperr aucun.

prince n'auroit pas été méprisable, si la perfide po- An. 797. le de sa mère n'eût étouffé dans le germe, par une Theoph. p'aise éducation, les bonnes qualités qu'il avoit reçues Gedr. p. 475 nature. Il avoit de l'activité et du courage; nous 475. Zon. t. 2 ns vu plusieurs fois à la tête de ses armées; et cette p. 119.

s. miscel. année 797, qui fut la dernière de son règne, ayant lanas. p. appris que les Sarrasins étoient entrés en Asie, il sortit de Constantinople au mois de mars, avec vingt mille hommes de troupes choisies, pour les aller combattre. nd. p. 124. Il étoit, pour son malheur, accompagné de Staurace, le le Cange, principal ministre des noirs desseins d'Irène. Ce scélérat, témoin de l'ardeur des soldats et du prince, vint à craindre qu'une victoire ne fît avorter ses projets en rendant l'empereur plus respecté et plus cher à ses peuples. Il corrompit les cavaliers qu'on envoyoit à la découverte. Ils vinrent faussement annoncer que les ennemis avoient pris la fuite et qu'ils étoient déjà bien loin. Sur ce rapport, le prince, au désespoir d'avoir manqué cette occasion d'acquérir de la gloire, reprit le chemin de Constantinople. Ce chagrin fut bientôt suivi d'une douleur plus sensible. Il perdit son fils, qu'il avoit nommé Léon, d'autant plus chéri, que c'étoit le fruit d'un mariage qui ne plaisoit qu'à lui seul. Le 17 juin, après le spectacle du Cirque, l'empereur revenoit au palais de Saint-Mamas, lorsqu'une troupe de conjurés fond sur lui pour se saisir de sa personne. Il s'échappe de leurs mains et se jette dans une chaloupe, qui le porte à Pyles sur le golfe d'Astaque. Il passe de là à Triton sur la Propontide. Son dessein étoit de gagner la Phrygie; mais il s'arrêta en ce lieu pour attendre son épouse chérie. Elle lui amena plusieurs seigneurs et officiers, tant du palais que des troupes, qu'elle croyoit fidèles au prince et qui le trahissoient. Ils cherchoient l'occasion de l'enlever; mais les soldats et les gens de toute espèce qui se rendoient auprès de lui, et dont le nombre croissoit de jour en jour, rendoient l'entreprise plus difficile. Il se passa ainsi près de deux mois. Cependant Trène, secondée des conjurés, s'étoit emparée du palais. Effrayée d'apprendre que son fils avoit rassemblé autour de lui une foule de peuple disposée à le désendre, elle songeoit déjà à demander grâce, et elle étoit sur le

point de lui députer des évêques pour obtenir de lui une retraite où elle passeroit ses jours dans l'obscurité. Mais, avant que de se réduire à cette extrémité, elle tenta encore une dernière ressource; elle manda aux traîtres qui environnoient son fils que, s'ils ne trouvoient moyen au plus tôt de lui mettre l'empereur entre les mains, elle alloit lui révéler tout le complot, et faire sa paix à leurs dépens.

Ces menaces, qu'elle étoit très-capable d'exécuter, les déterminèrent à tout entreprendre. Ils se saisirent de Constantin le soir, pendant qu'il faisoit sa prière ordinaire, et le transportèrent dans une barque qu'ils tenoient prête à partir. Arrivés de grand matin à Constantinople le samedi 19 août, ils l'enfermèrent dans la chambre du palais où il étoit né, et qu'on appeloit l'appartement de pourpre; ce qui avoit fait donner au prince le surnom de Porphyrogénète. Ils l'y laissèrent une partie du jour, tandis qu'ils tenoient conseil avec Irène sur le parti qu'ils devoient prendre. Cette mère dénaturée, n'osant se rendre un objet d'horreur en trempant ses mains dans le sang de son fils, mais craignaut encore plus de le laisser en état de régner, ordonna qu'on lui crevât les yeux. Sa cruauté ne sut que trop bien servie. Le prince, accablé de satigue, dormoit profondément vers la neuvième heure du jour ; les assassins, car on peut leur donner ce nom, s'approchent de son lit, et ne le réveillent que par la douleur des poinçons qu'ils lui enfoncent dans les yeux avec tant de violence, que peu s'en fallut qu'ils ne lui ôtassent la vie sur-le-champ. Constantin, poussant des hurlemens affreux, se roule par terre; et refusant tout appareil, maudissant sa mère, le jour et le lieu de sa naissance, il demeura plusieurs jours sans vouloir prendre de nourriture. Il s'accoutuma cependant à son malheur, et survéquit même à sa mère, traînant une vie languissante, dans le mépris et dans l'oubli. Il étoit âgé de vingtsept ans, et en avoit régné dix-sept. Pendant les dix-sept jours qui suivirent cette horrible scène, l'air fut chargé

nius.

racin ,

c. 6.

de nuages si épais, que les vaisseaux en mer perdirent leur route, et le 26 août il y eut éclipse de soleil. La rencontre de ces phénomènes avec le malheur de Constantin répandit dans les esprits les idées les plus noires; le peuple se persuada que le ciel, refusant sa lumière, donnoit une preuve sensible de son courroux; et l'obscurcissement de l'astre du jour sembloit renouveler les horreurs que les fables racontent du festin d'Atrée. Constantin avoit eu de Marie une fille nommée Euphrosyne. Après le désastre de son père, elle fut rensermée dans un monastère de l'île du Prince. Nous la verrons, vingt-sept ans après, tirée de ce lien, et placée sur le trône par l'empereur Michel le Bègue. On lui donne encore une autre fille nommée Irène, dont on ne sait que le nom et la sépulture. Dans la description des tombeaux de Constantinople, on trouve que ce prince sut enterré avec sa femme Marie et ses deux filles dans le monastère de Sainte-Euphrosyne, que sa mère avoit fait bâtir.

Irène, seule maîtresse de l'empire, ne songea plus miscel. qu'à effacer l'horreur de ses forfaits. N'ayant plus d'inp. 473. térêt à faire des crimes, elle se montra ce qu'elle auroit toujours été, si les fureurs de l'ambition n'eussent pas nas. p. altéré son caractère. Peut - être même fit - elle mieux qu'elle n'auroit fait, si elle n'avoit rien eu à réparer. Elle rappela Platon, Théodore, et tous ceux que la venorig. geance de Théodote avoit fait exiler. Son premier soin fut de procurer la paix. Abimélech, général du cálife, ravageoit la Cappadoce et la Galatie. Il prit de force la forteresse de Sassafa. L'impératrice lui envoya deux députés pour traiter avec lui; mais la négociation n'est aucun succès, et les Sarrasins ne se retirèrent qu'après s'être chargés de butin.

La douceur du nouveau gouvernement d'Irène ne put calmer dans tous les cœurs le ressentiment de ses cruautés. Les fils de Copronyme vivoient renfermés dans un palais à Constantinople. On avoit privé Nicéphore

'usage de la vue; on avoit coupé la langue à ses es; mais on n'avoit pu arracher de leur cœur le de régner. Ces princes écoutèrent encore les condes mécontens qui réveilloient leur ambition. On sacilita les moyens de s'échapper de leur prison. résugièrent dans l'église de Sainte-Sophie, où le le étant accouru en foule, Nicéphore, le seul d'entre qui eût encore l'usage de la parole, s'écria: Ciis, regardez les fils de votre empereur; les maux s ont soufferts les ont-ils assez défigurés pour n'être 'econnus? Il ne nous reste que la vie; qu'elle nous du moins assurée; que celle qui gouverne se rende nt vous caution de notre sûreté. Ceux qui les faiit parler espéroient que le peuple s'attendriroit jusproclamer Nicéphore empereur, et la compassion oit déjà les murmures et saisoit couler les larmes, ue l'eunuque Aëce arriva fort à propos pour arces premiers mouvemens. Dans ce moment de icement et de crise où il voyoit les esprits, il les princes par la main, et, les adoucissant par :aresses, sans leur donner d'autre garantie que role, il les conduisit hors de l'église. Personne ne it en devoir de les retenir. Rendus au palais, on t aussitôt embarquer pour la Grèce; on leur donna prison la ville d'Athènes, patrie de l'impératrice, tièrement dévouée à ses volontés. Leur ambition, ne devoit mourir qu'avec eux, les suivit dans leur ils y trouvèrent encore des partisans qui animèleurs folles espérances. Quelques Grecs lièrent une gue avec un prince esclavon nommé Acamer, qui it les tirer de la ville, donner à L'un d'eux la coue impériale, et les ramener à main armée à Coninople. L'impératrice, instruite de ce complot, t besoin que du zèle des Athéniens; dès qu'elle eut yé ses ordres, le peuple prit les armes, courut à aison de ces malheureux princes; on leur creva les

yeux à tons. On les transférs à l'anorme, que je crois être la ville de ce nom dans la Chalcidique, qui faisoit partie de la Macédoine.

oph. p.

Deux ennuques, élevés au rang de patrices, parta-400. miscel. geoient la faveur de l'impératrice. Staurace, plus méchant, plein de vanité et d'audace, vouloit dominer même an maîtrease; ce qu'il avoit fait et ce qu'il avoit abuffert pour elle le rendoit insolent. Aèce, plus couvert et plus adroit, s'étoit d'abord elevé a l'abri de Staurace; mais son zèle, aussi modeste qu'il étoit actif, et an souplease, l'avoient enfin égalé à son protecteur. Tous deux, pareillement ambitieux, voyant l'impératrice anns espérance de laisser des héritiers de son sang, travailloient sourdement à faire tomber l'empire chacun dans sa famille. Ils se rencontrèrent bientôt dans les souterrains de la politique, et, dès qu'ils se furent pénétrés, ils deviarent ennemis mortels, et remplicent la cour de divisions et de cabales. Une irruption des Sarrasins, qui porta l'effroi jusque dans Constantinople, suspendit pour quelque temps les effets de leur suimenité.

79B.

Trois corps de cavalerie surraine traversèrent touts l'Asie mineure, et répandirent de toutes parts la désolation et le ravage. Abimélech, à la tête d'un eamp volant, s'avança jusque sur le Bosphore, vis - à - vis de Constantinople. La étoient les écuries de l'impératrice et celles de Staurace; il en culeva tous les chevaux. Un autre corps se jeta en Lydie et y ht le dégât. Un troisième pénétra dans l'Hellespont. Le patrice l'aul, commandant de cette province, alla le combattre avec toutes ses troupes. Il fut taillé en pièces, perdit son camp et ses bagages, et laissa sur la place presque tous ses soldats. Les Sarrasins remportèrent de ces trois expéditions une prodigieuse quantité de lastin.

L'hiver se passa en intrigues secrètes de la part de 799. ph.p. Staurace et d'Aëce, qui cherchoient mutuellement à P

aire. L'impératrice, qui aimoit la pompe et la ma- Cedr. p. 475. cence, voulut effacer dans l'esprit du peuple, par l. 23. spectacle imposant, le déshonneur de ses armes. oit la coutume que le lundi de Pâques les empereurs sent conduire en cérémonie à l'église des Saintstres. Après y avoir entendu l'office, ils dînoient sune salle dépendante de l'église, et retournoient le an palais. Il vint dans l'esprit à Irène de donner retour tout l'éclat de la majesté impériale. Au sortir office du soir, elle monta dans un char enrichi d'or é de quatre chevaux blancs. Quatre patrices des distingués tenoient les guides. L'impératrice, suement vêtue, la couronne en tête, le sceptre et le e à la main, traversoit les flots de la multitude au eu des acclamations, et faisoit jeter au peuple quand'argent. Un mois après ce triomphe, elle étoit hée dans son lit, abattue par une dangereuse ma-, et on la croyoit près de mourir. Ce fut alors a jalousie des deux eunuques s'alluma avec plus de . Aëce, soutenu du patrice Nicétas, commandant garde, vint à bout de persuader à l'impératrice Staurace portoit son ambition jusqu'à l'empire. La esse, hors de danger, commençoit à recouvrer la . Outrée de colère, elle se fit transporter au palais rée, au-delà du Bosphore: l'air y étoit plus pur Constantinople, et elle s'éloignoit d'un objet odieux. paroissoit résolue de tirer une vengeance signalée aurace, qu'elle traitoit de perfide, et d'auteur de les troubles qu'elle avoit éprouvés pendant le règne n fils. Staurace ne s'effraya pas; un long usage lui appris à calmer la vivacité de l'impératrice ; il t audience, se justifia, et tourna toutes ses batteries e Aëce.

miscel. tenir que le second rang dans la faveur, résolut de périr plutôt que de déchoir. Il gagna les soldats et les officiers de la garde, hors Nicétas, leur commandant général. Maître des grâces pendant un ministère de vingt aunées, il s'étoit fait grand nombre de créatures, prêtes à le servir tant qu'il auroit encore quelque espérance. Tout se disposoit à la sédition, lorsque Aëce, attentis à suivre ses démarches, en instruisit l'impératrice. Elle assemble aussitôt le sénat, et lui expose le péril où de sourdes pratiques alloient précipiter tout l'empire. Elle mande au palais les officiers de la garde, et leur désend, sous peine de la vie, d'avoir aucune communication avec Staurace. Elle n'osoit encore le faire arrêter, n'étant pas assurée de l'obéissance des troupes. Mais la fierté du coupable prévint le châtiment, et lui porta le coup de la mort. La rage de voir ses intrigues découvertes lui causa des transports si violens, que ses veines se rompirent. Il vomissoit le sang à gros bouillons; et quoique les médecins désespérassent de sa vie, une foule de flatteurs, et nième de moines courtisans, environnoient son lit, et lui promettoient une prompte guérison. Des astrologues, en qui il avoit toujours eu une folle confiance, osoient même l'assurer qu'il mourroit empereur. Ces discours insensés, dont il se laissa bercer jusqu'au dernier soupir, l'aveuglèrent tellement sur son état, qu'il sit partir des émissaires secrets pour sonlever les troupes de Cappadoce qui lui étoient dévouées, et les engager à venir demander la mort d'Aëce. Elle prirent en effet les armes; mais Staurace expira le troisième de juin, deux jours avant qu'on reçût à Constantinople la nouvelle de cette révolte. Les auteurs furent punis de mort ou d'exil.

Cette année, qui termina le huitième siècle, est l'époque d'une révolution célèbre et la plus importante qui sût arrivée dans l'empire depuis que les souverains de Rome en avoient transséré le siége à Constantinople.

Le monarque françois, le plus grand prince qui fût alors, déjà maître d'une grande partie de l'Italie, couronna ses conquêtes par le titre d'empereur, fit disparoître l'ombre de souveraineté que les successeurs de Constantin avoient jusqu'alors conservé dans Rome, et fit perdre aux Grecs le nom romain, dont ils ne retenoient depuis long-temps que l'orgueil. Je n'entrerai point dans le détail des circonstances de cet événement fameux; elles sont développées dans toutes les histoires de France et d'Italie; je me propose seulement de remettre sous les yeux des lecteurs comment les liens de la souveraineté des empereurs grecs sur Rome et sur PItalie se relâchèrent jusqu'au moment où le génie de Charlemagne, secondé de la bienveillance intéressée des papes, vint à bout, par un dernier effort, de les rompre tont-à-fait.

La préférence que Constantin avoit donnée à sa nouvelle ville sur l'ancienne capitale de l'empire avoit eu l'air d'une disgrâce. Rome, jalonse de sa rivale, perdit ce zèle qu'animoit la présence de ses souverains; et lorsque dans la suite la division de l'empire donna des maîtres particuliers à l'Occident, elle s'étoit vu encore préférer Milan, Trèves, Ravenne. Réduite à un état de langueur et de foiblesse sous les derniers empereurs d'Occident, elle se vit envahie par les Hérules, par les Goths. Elle ne revint à ses premiers maîtres que par de nouvelles calamités. Souvent prise et reprise, désolée tour à tour par le fer, par la famine, par l'incendie, elle éprouva toutes les horreurs d'une guerre longue et cruelle. Délivrée du joug des barbares, elle n'en fut pas plus heureuse. Son peuple, accablé d'impôts, son sénat dépouillé de son antique splendeur et réduit à la condition d'un corps municipal, rampoient obscurément à l'extrémité de l'empire; et l'ancienne maîtresse du monde, tant de fois saccagée, n'avoit plus d'autre lustre que le nom de Rome et les tombeaux des Césars.

La religion seule sembloit lui conserver quelque se riorité; Rome étoit la citadelle de l'Eglise, le 110 la foi, le siége du successeur de saint l'ierre; mai augustes prérogatives excitoient la jalousie de Comtinople. Les évêques de cette ville, devenus patriare s'élevoient par degrés, et leur ambition prenant l'au – dessus d'Antioche et d'Alexandrie, sembloit tendre à l'égalité avec Rome. Ils se paroient déjà du d'œcuméniques, et les Orientaux commençoient à que la primauté de l'église de Rome n'étoit fondée sur l'avantage, qu'elle n'avoit plus, d'avoir été cap de l'empire.

L'invasion des Lombards détacha de l'empire grande partie de l'Italie, et tint Rome dans des alas continuelles. Les exarques, sans forces suffisantes presque tous sans mérite, ne pouvoient assurer la t quillité des Romains; ils en furent les tyrans pluto les désenseurs, et contribuèrent encore à rendre odi l'autorité de la cour de Constantinople. Abandouné empereurs, les Romains s'attachèrent aux pa c'étoient leurs pasteurs et leurs pères; ils trouve dans leur zèle charitable du soulagement à leurs me et comme ces pontifes savoient joindre les bien temporels aux secours spirituels, le peuple de Ro par un retour naturel, leur donnoit aussi une gri autorité dans l'ordre civil. L'erreur des monothél dont les monarques grecs se déclarèrent protecteurs cruautés exercées sur le pape Martin, la sureur des noclastes, allumée par l'empereur Léon, et soutenue son fils, firent abhorrer ces princes comme des ty impies et sacriléges; et tandis que l'état ne recevoi Constantinople que des édits onéreux, la religion attendoit que des persécutions et des supplices. Mall reusement pour de tels empereurs, la vertu la éminente, jointe à la prudence la plus éclairée, siég alors sur la chaire de saint l'ierre. On vit pend

quatre-vingts ans une suite de sept papes aussi respectables pour la sainteté de leur vie que redoutables à leurs souverains par la profondeur de leur politique. Quel contraste de la sagesse de Grégoire III, de Zacharie, d'Etienne 11, et surtout d'Adrien, génie ferme et étendu, vraiment digne du siècle de Charlemagne, avec la légèreté et les emportemens de Léon l'Isaurien et de Constantin Copronyme! Ces papes surent opposer à l'empire une puissance alors supérieure; ils se servirent des François pour détruire d'abord les Lombards, ennemis de l'empire, et ensuite l'empire même en Italie; et quoiqu'ils eussent ouvert la route aux rois françois pour la conquête de la Lombardie, ils leurs donnèrent beaucoup moins qu'ils n'en reçurent.

La dignité de patrice de Rome procuroit à Charles Theoph. p.; une autorité réelle dans cette ville. Ce n'étoit plus 399, 401. un simple titre d'honneur comme celui que Pépin et P. 120. ses enfans avoient reçu du pape Etienne II. Le patri- in epist. deciat conféré à Charlemagne par le sénat et le peuple dic. ad Fesromain, après la destruction du royaume des Lom- Idem, de episc. Mebards, lui donnoit des droits au commandement, tens. puisque Adrien datoit ses lettres du patriciat de Char- Aimoin. 1. lemagne; que les Romains juroient fidélité à ce prince; Eginh. anque le pape Léon, traité cruellement par des séditieux, eut recours à sa justice; et que, avant même que d'être vità Caroli. empereur, ce prince usa d'un pouvoir souverain dans Adr. et Léon le jugement des coupables. Le pape Adrien étant mort Hist. miscel. en 795, Léon III, son successeur, envoya aussitôt après l. 23. son élection des légats à Charlemagne pour lui porter Reginochr. les clefs de la confession de saint Pierre et l'étendard de Manas. p. la ville de Rome. Il le prioit d'envoyer un des seigneurs Chr. Moissac. de sa cour pour recevoir le serment de fidélité des Ro-Annal. fran. mains. Le roi chargea de cette commission son gendre regno ital. l. Angilbert; et M. de Marca prétend que Léon et Charles 4. changèrent alors de concert le gouvernement de Rome, Marca, de qu'ils ajoutèrent à la suprême juridiction, déjà exercée concord. l.

Idem, de Anast. in

Sigeb. chr.

Baronius.

de France ecclés. l.45,

nap. 1.6, c.

438, 439, 440, 441, 443.

t. 1, p. 434, 436, 438, 442, 450.

Pagi ad Ba-par eux, le droit de propriété et de domaine, et que Le Blanc, leur patriciat devint souveraineté absolue; que c'est pour dissert. sur cette raison que Léon et Charles sont également qualineié des rois fiés de dominus noster dans la fameuse mosaïque du dans Rome. palais de Latran, et dans les actes qui suivirent l'élec-Fleury, hist. tion de Léon. Cependant, quelque autorité que le patriart. 2, 5, ciat donnât à Charlemagne, celle des empereurs grecs ne 10, 11, 20, fut totalement anéantie dans Rome qu'au moment qu'il Giann. hist. fut lui-même revêtu de la dignité impériale. La mosaïque même citée par M. de Marca prouve que, dans le temps Murat. an- que les Romains donnoient à Léon et à Charles le titre z. 4. p. 423, de dominus noster, ils reconnoissoient encore l'autorité des empereurs grecs. On voit dans cette mosaïque le 3. Abrégé de Sauveur qui met un étendard dans la main d'un prince l'hist. d'Ital. couronné, dont l'inscription est Constantino v. Cette salle du palais de Latran ayant été bâtie par Léon III, qui ne sut élu pape que dans les derniers jours de 795, ce Constantin ne peut être que le fils d'Irène, nommé ici le cinquième du nom, parce qu'on ne comptoit pas au nombre des empereurs Constantin 111, fils d'Héraclius, qui ne fit que paroître sur le trône, qu'il partageoit avec Héracléonas. Ce qui jette tant d'obscurité sur ce point d'histoire, c'est que le pouvoir des empereurs de Constantinople sur Rome ne s'éteignit pas tout d'un coup par une révolution soudaine, mais déclina peu à peu par des degrés presque insensibles. C'étoit un mourant dont le dernier moment est équivoque, et qui respire encore lorsque des héritiers avides le croient déjà mort.

Tout concourut à faire réussir la résolution prise depuis long-temps par les papes de se soustraire entièrement à la domination impériale. Léon, indignement outragé par une conjuration sanguinaire, le 25 avril 799, ayant à peine sauvé sa vie, s'adressa d'abord à la cour de Constantinople, selon un historien grec des mieux instruits. Comme il n'en recevoit aucune réponse,

l alla implorer la protection de Charles, qui étoit pour ors à Paderhorn. Ce prince fit ce qu'un exarque eût été n droit de faire. Il écouta les plaintes du pape, et le it escorter par des commissaires chargés de veiller à sa areté et de faire le procès aux coupables. Il passa ui-même les Alpes, l'année suivante, avec une armée pui devoit être employée contre le duc de Bénévent, lors en guerre avec les François. Il fut reçu à Rome vec joie et magnificence, le 24 novembre, et procéda uridiquement à l'examen des accusations que les ennenis du pape avoient intentées contre lui. Les accusaleurs n'ayant osé comparoître, le pape se justifia par erment. Charlemagne sut bientôt récompensé de la protection signalée dont son père d'abord, et lui-même ensuite, avoient donné tant de marques à l'église romaine. Le jour de Noël, pendant que le roi étoit en prières devant la confession de saint Pierre, le pape, accompagné des évêques, des prêtres et des seigneurs françois et romains, vint lui mettre sur la tête une couronne d'or, et tout le peuple s'écria: A Charles, trèspieux, auguste, grand et pacifique empereur, que Dieu couronne, vie et victoire. Le pape aussitôt lui rendit l'hommage qu'on avoit coutume de rendre aux empereurs, et qu'on nommoit adoration. Il l'oignit ensuite de l'huile sainte. Charles, de son côté, prêta le serment que ses successeurs firent après lui, et qui est rapporté en ces termes : Moi Charles, empereur, je promets au nom de Jésus-Christ, devant Dieu et l'apôtre S. Pierre, que je protégerai et défendrai la sainte église romaine, envers et contre tous, autant que Dieu me donnera de force et de puissance. Pépin son fils reçut en même temps l'onction sacrée, et fut couronné roi d'Italie. C'est en vain qu'Eginhard, chancelier de Charlemagne, et d'après lui plusieurs historiens, voudroient faire croire que ce prince ignoroit absolument le dessein du pape. Il étoit, disent-îls, si éloigné de désirer la conronne impériale, qu'il protesta que, s'il eût prévu ce qui devoit arriver, il se seroit absenté de l'église ce jour-là, malgré la solennité. Ce que dit Eginhard pronve tout au plus que Charlemagne étoit bien aise qu'on le crût ainsi. Mais le plus puissant prince ne peut assujet-tir la postérité à ces sortes de complaisances. En effet, Charles ne fit pas même ce qu'avoit fait autrefois Jule César, lorsque Marc Antoine avoit voulu lui mettre la couronne sur la tête, quoique Jule la désirât bien avec autant d'ardeur que Charlemagne. Aussitôt après cette proclamation, Charles prit le titre de consul à l'imitation des empereurs; et il commença dès-lors à dater ses actes de l'indiction.

Telle est l'époque précise de l'extinction de l'empire grec en Occident. Jusque-là les empereurs avoient eu la supériorité d'honneur sur les rois; les rois, leur écrivant, leur donnoient les titres de pères et de seigneurs. Les premiers rois de France, et les rois goths en Italie, pour légitimer leur domaine sur tant de provinces enlevées à l'empire, ne faisoient pas difficulté de se subordonner en quelque sorte aux empereurs, en recherchant la qualité de patrices. Maintenant Charles, par le titre d'empereur, enlève au monarque de Constantinople tous ses droits sur Rome, toutes ses prérogatives d'honneur dans les contrées occidentales. Il commença à donner aux empereurs d'Orient le titre de frères; les actes publics de Rome furent datés des années de son empire; il exerça tout acte de souveraineté, donna des lois, rendit la justice, punit les crimes, accorda des grâces, fit battre monnoie à son coin, et approuva l'élection des papes, qu'il établit seigneurs de la ville et du duché, mais avec subordination à sa haute souveraineté. La conjoncture étoit savorable; c'étoit une femme qui tenoit les rênes de l'empire, et une femme odieuse par ses forfaits; elle avoit usurpé la couronne en saisant aveugler son sils; on l'appeloit la nouvelle

Athalie. D'ailleurs les Grecs ne faisoient plus que du mal en Italie, et le monarque françois les surpassoit en puissance. Ce prince, tant à titre de succession qu'à titre de conquête, se voyoit maître d'autant de pays qu'aucun empereur d'Occident en eût jamais gouverné. Les Gaules, l'Espagne jusqu'à l'Ebre, la Lombardie, la Rhétie, le Norique, l'Istrie, la Liburnie, la Pannonie jusqu'aux confins de la Bulgarie et de la Thrace, la Valachie, la Transilvanie, la Moldavie, toute cette vaste étendue de pays entre le Rhin, la Vistule, le Danube et la mer Baltique, que les Romains n'avoient jamais pu conquérir, obéissoient à ses ordres. Il possésédoit toutes les villes qui avoient été en dissérens temps la résidence des empereurs d'Occident, Trèves, Arles, Milan, Ravenne, dont Pépin s'étoit réservé le haut domaine; à Rome même son pouvoir éclipsoit les foibles restes de l'autorité impériale. Le sénat et le peuple romain se persuadèrent qu'ils étoient rentrés dans leurs anciens droits; et, selon la maxime que les papes avoient suivie pour l'élévation de Pépin sur le trône de France, ils crurent devoir réunir le titre à la puissance.

Il n'est pas de mon sujet d'examiner par quels moyens et par quels degrés les papes, affrauchis par Charlemagne de la domination des empereurs d'Orient, vinrent à bout ensuite de soustraire à la souveraineté de ses successeurs et la ville de Rome et tous les domaines qu'ils n'avoient reçus qu'à cette condition : je ne dois jeter les yeux que sur l'empire d'Orient. Il ne lui resta en Italie que Naples et la Calabre avec la Sicile. Dépouillés d'un si beau domaine, les empereurs grecs ne renoncèrent pas à leurs anciens droits, quoiqu'ils n'eussent pas la force de les faire revivre. Ils disputèrent longtemps à Charlemagne et à ses successeurs le titre d'empereur. Irène, qui se voyoit haïe de ses sujets, sacrifia son ressentiment au besoin qu'elle croyoit avoir de l'appui de Charlemagne. Il fallut du temps aux sou-

verains de Constantinople pour s'accoutumer à partager un nom qu'une longue prescription leur avoit rendu propre.

n. 801. inh. anmoin. l.

Il semble que ce partage leur fut plus sensible que la perte de Rome. Ils conservoient si peu d'autorité dans cette ville, qu'à peine parurent-ils s'apercevoir qu'elle gino chr. leur eût été enlevée. Cet événement n'interrompit pas ronius. gi ad Ba- même le commerce d'ambassades mutuelles, et l'on ne voit pas qu'Irène se soit jamais plainte de cette usurpation. Gette fière princesse croyoit sans doute ne pouvoir se plaindre sans s'avilir, n'étant pas en état de se venger. Depuis la malheureuse tentative que les Grecs avoient faite sur l'Italie, sous la conduite d'Adalgise, ils paroissoient avoir entièrement renoncé au dessein de reconvrer ce qu'ils avoient perdu dans ce pays. Constantin, qui avoit ardemment désiré d'avoir Charlemagne pour beau-père, ne voyant dans sa propre cour que des sujets de défiance, ne souhaitoit pas avec moins d'ardent de s'appuyer de l'amitié et de la protection de ce puissant prince. La dernière année de son règne, il lui avoit envoyé en ambassade Théophile, fils de Nicétas, gouverneur de Sicile, pour faire un traité de paix et d'alliance. Théophile avoit été bien reçu à Aix-la-Chapelle, où étoit alors Charlemagne. Mais la nouvelle de la déposition du prince grec avoit fait rompre la négociation. Irène l'avoit renouée l'année suivante; elle avoit envoyé Michel Ganglien, auparavant gouverneur de Phrygie, et le prêtre Théophile; et Charles, qui sans doute méditoit dès-lors le grand dessein qu'il exécuta deux ans après, étoit bien aise d'amuser les Grecs. Il parut très-disposé à satisfaire l'impératrice; il lui envoya même pour marque de sa bienveillance Sisinnius, srère du patriarche Taraise, qui avoit été fait prisonnier, dix ans auparavant, dans la bataille perdue par Adalgise. En 799, dans le temps que le pape vint à Paderborn implorer la justice de Charlemagne contre ses assassins,

r vit arriver dans la même ville un député de Michel, ors gouverneur de Sicile. On ignore le sujet de cette putation. Comme les Sarrasins avoient pillé les îles aléares l'année précédente, et qu'on craignoit une scente en Sicile, quelques auteurs conjecturent que envoyé, nommé Daniel, venoit demander du secours Charlemagne, en cas que cette île fût attaquée. Je oirois plutôt que Daniel étoit chargé de sonder les spositions de Charlemagne au sujet de la Sicile; cette etoit fort à sa bienséance, depuis qu'il se trouvoit aître d'une grande partie de l'Italie, et les auteurs vecs disent qu'il avoit dessein de s'en emparer. Mais is soins plus importans l'occupoient alors; il préparoit grand événement qui devoit éclores l'année suiinte.

Ces historiens ajoutent que ce prince avoit formé le Theoph.p. ngulier projet d'épouser Irène pour réunir sur sa tête 401, 402. s deux empires; que ce fut pour traiter de ce mariage  $\frac{Zon.\ t.\ 2}{p.\ 129}$ . u'il envoya à Constantinople Jessé, évêque d'Amiens, Hist. miscel. le comte Hélingand; et, que le pape, qui souhaitoit le 23. rt cette alliance, leur joignit ses nonces; mais qu'Aëce, nal. ni vouloit faire son frère empereur, fit échouer la né-4, c. 51. ociation. Il est assez probable qu'Irène auroit consenti Ann. Til ce mariage, s'il eût été possible. Elle avoit déjà quel- Regino chr. nes soupçons des cabales secrètes que Nicéphore formoit Pagi ad Ba elle dans son palais. C'étoit un Pisidien, né à Sé-ron. ncie, qui, s'étant élevé par les moyens propres à réus-nal. d'Ital r dans une cour corrompue, étoit parvenu à la dignité 1. 4, p. 448. e grand logothète, c'est-à-dire de grand-trésorier de l'hist.d'Ital empire. L'impératrice, avertie de ses mauvais desseins, si en avoit fait des reproches, et il ne s'étoit justifié ne par des sermens, qui ne coûtent rien à un scélérat. lle le méprisoit trop pour le craindre; cependant elle l'étoit pas sans inquiétude, et Charlemagne étoit le rince de l'univers le plus capable de la maintenir et de a rendre redoutable. La renommée de ce grand roi

Eginh. and Aimoin, l.

t. 1, p. 395

remplissoit tout l'Orient. Le calise Haroun, le héros de l'Asie et le sléau de l'empire, distinguoit Charlemagne entre tous les souverains; il lui avoit envoyé les cless du Saint-Sépulcre, et entretenoit avec lui un commerce d'amitié. Mais, quoi qu'en disent les historiens grecs, l'idée bizarre d'un tel mariage ne pouvoit entrer dans l'esprit d'un prince aussi sensé que Charlemagne. En effet, aucun de ses historiens ne parle de ce projet : c'est un fait hasardé sur la foi de Théophane, copié par Cédrène et par Zonare; et Muratori sonpçonne, avec beaucoup de raison, que cette fable n'a d'autre fondement qu'un faux bruit répandu par les ennemis d'Irène pour la rendre plus odieuse aux Grecs. Il faut donc s'en tenir au récit d'Eginhard, de Réginon, et des autres annalistes de ce siècle et du siècle suivant. Selon tous ces auteurs, ces négociations n'avoient pour objet qu'un traité de paix et d'alliance avec Charlemagne. Ce fut pour en arrêter les conditions que l'évêque et le comte firent le voyage de Constantinople avec Léon, écuyer d'Irène, qui étoit venu le premier en France en saire la proposition.

N. 802.

Ces députés furent témoins de la révolution qui arheoph. p. racha la couronne à Irène. Cette ambitieuse princesse r. p. 474, avoit obtenu tout ce qu'elle désiroit, hors la tranquillité i. miscel. de l'âme et l'amour de ses sujets. Elle résolut de calmer ses remords et de vaincre la haine publique à force n. r. 2, d'actions vertueuses. Elle se flattoit d'avoir, ainsi que lanas. P. tous les souverains, un moyen assuré de se faire par-Fran, p. donner ses crimes en faisant du bien à son peuple, juge naturellement sévère, mais qui se laisse corrompre par les bienfaits. Elle ouvrit donc ses trésors et les répandit à pleines mains dans le sein des malheureux. Elle fonda des hôpitaux pour les vieillards, pour les étrangers, pour les pauvres; et comme il est encore plus généreux et plus glorieux à un prince de préserver ses sujets de la misère que de les soulager lorsqu'ils sont

rables, elle fit une remise générale des dettes du et diminua les charges publiques : c'étoit une ssité autant qu'une justice. Tout l'empire gémissous le poids des taxes, devenues si excessives, que lupart des sujets s'en affranchissoient en prêtant erment qu'on exigeoit d'eux pour les en dispenc'étoit de jurer qu'ils étoient réduits à la mendicité. i l'avidité des financiers se dévoroit elle-même; pour accroître les contributions dont ils savoient déner de larges ruisseaux, ils en tarissoient la source. enonçoit aux voyages, à la navigation, au commerce, ase des droits énormes qu'il falloit payer à chaque ige, dans chaque port. Les chasseurs, les pêcheurs ent obligés de donner le tiers de leur chasse et de pêche; l'industrie des artisans étoit taxée selon aprice des fermiers et de leurs commis; la mort ne n'exemptoit pas : les veuves payoient pour leurs. is morts. Toutes ces exactions s'étoient tellement aculées, que les trois quarts de l'empire se trouvoient les rôles de la mendicité. Le soulagement accordé rène causa une joie universelle; elle regagna le cœur euple; mais elle ne put éteindre l'ardeur de l'amn que son exemple avoit allumée dans sa cour. nuque Aëce, délivré d'un rival dangereux par la t de Staurace, travailloit de toutes ses forces à re son frère Léon sur le trône. Ils gouvernoient deux les plus importantes provinces de l'empire, l'Hellespont et la Phrygie, Léon la Thrace et la édoine. Aëce, fier de son pouvoir, méprisant les ds, foulant aux pieds les petits, attira la haine de ¿ la cour plus encore sur l'impératrice que sur lui-1e. Sept eunuques, tous patrices, conspirèrent enole; Nicétas, commandant de la garde, qui s'étoit uni ravant avec Aëce pour détruire Staurace; ses deux s, Sisinnius et Léon Clocas; Théoctiste, questeur; un e Léon de Sinope, surnommé le Géant, garde du

trésor; Grégoire et Pierre. Ils convinrent entre eux de faire Nicéphore empereur. S'il en étoit le plus digne, il falloit que l'empire fût alors bien dépourvu de tont genre de mérite; mais sa dignité lui donnoit une haute considération. Plusieurs commandans des troupes entrèrent dans le complot. La conspiration de ces eunuques rendit cette espèce d'hommes plus odieuse dans la suite, et rappela la mémoire d'un mot déjà ancien chez les Grecs, et qui ne fait pas honneur à la nation : Si vous avez un eunuque, tuez-le; si vous n'en avez pas, achtez-en un pour le tuer.

Irène, alors retenue au lit par une maladie, et retirée dans le palais d'Eleuthère, ignoroit ce qui se passoit au-dehors. Le 31 octobre, à dix heures du soir, les conjurés se présentent à la porte d'airsin du grand palais; ils persuadent aux gardes que l'impératrice, pour se délivrer des poursuites d'Aéce, qui vouloit la contraindre à couronner son frère, a choisi Nicéphore pour successeur. Les gardes, n'osant se défier de tant de patrices réunis, leur ouvrent l'entrée et saluent euxmêmes Nicéphore comme empereur. Les conjurés sont en même temps courir par la ville des émissaires qui crient de toutes parts : Nicephore Auguste, longue vis à Nicephore! Ils postent des gardes aux portes d'Eleuthère, et au point du jour ils en transportent l'impératrice dans le grand palais, où ils l'enferment. Aussitôt ils conduisent Nicéphore à la grande église pour le faire couronner par le patriarche. Taraise, saisi de crainte, environné d'épécs nues, ne sachant ce qu'on avait fait d'Irène, ne montra pas la même intrépidité qu'il avoit témoignée seize ans auparavant à l'occasion du concile; il eut la foiblesse de prêter son ministère. Les babitans accourent à Sainte-Sophie; un sombre étonnement avoit saisi tous les esprits; au lieu d'acclamations de joie, on n'entendoit que malédictions, « contre celui qui recevoit la couronne dont il étoit in-

digne, et contre le patriarche assez lâche pour le couronner. Mais les épées qui brilloient à leurs yeux, et les troupes qui environnoient l'église, effrayèrent bientôt cette multitude désarmée, et la forcèrent à contenir son indignation. Ce n'étoit plus qu'un murmure confus; les uns plaignoient le sort d'Irène détrônée par un homme sans mérite; les autres maudissoient ces perfides eunuques qu'elle avoit enrichis, comblés de saveurs, admis à sa table, et qui lui avoient si souvent juré un dévouement sans réserve; d'autres, interdits, consternés; se regardoient les uns les autres dans un morne silence, et doutoient encore si ce qu'ils voyoient n'étoit pas un songe; quelques-uns pleuroient d'avance les maux de la tyrannie dont ils alloient être accablés. Tels furent les sinistres auspices sous lesquels fut élevé à l'empire un monstre d'avarice, sans soi, sans loi, sans religion, et sans aucun des talens qui peuvent voiler la difformité des vices. La prévention étoit si forte contre le nouvel empereur, que l'obscurité qui couvrit l'air et le froid excessif qui se sit sentir ce jour-là, quoiqu'on ne fût encore qu'au milieu de l'autorine, furent regardés comme les présages d'un règne malheureux.

Le lendemain, Nicéphore, suivi de plusieurs patrices, alla rendre visite à Irène, qu'il tenoit prisonnière. Comme c'étoit un fourbe insigne, prenant le masque de la bienveillance, il lui protesta qu'il n'avoit jamais désiré la souveraine puissance, et qu'il ne l'avoit acceptée que par force; il en prenoit à témoin ces hommes faux et menteurs dont il étoit accompagné; et montrant ce qu'il avoit encore conservé de l'habillement des particuliers: Voilà, disoit-il, les vêtemens qui me plaisent; je déteste le faste de la majesté impériale. Il exhortoit Irène à prendre confiance; il lui assuroit avec les plus horribles sermens qu'elle trouveroit dans son zèle tous les égards, tous les services qu'elle pourroit attendre du plus fidèle de ses esclaves. Invectivant ensuite contre-

l'avarice, qui dénature les richesses en les dérobant aux besoins de l'humanité, il la supplioit de ne lui rien céler des trésors de l'empire. Irène, terrassée par un coup si imprévu, et obligée malgré sa fierté naturelle de plier devant un homme hier son esclave, aujourd'hui son tyran, lui parla en ces termes :

« Je n'ai pas oublié ma première fortune. Devenue « orpheline dès mon enfance, Dieu m'a prise entre ses « bras et m'a élevée sur un trône dont j'étois indigne. « Je n'impute ma chute qu'à moi-même; mes crimes « sont la cause de mes malheurs. Que le nom du Sei-« gneur soit béni; je me soumets à sa main puissante; « c'est elle qui m'enlève la couronne pour la placer sur « votre tête. Vous savez qu'on m'a plusieurs fois donné « avis des desseins que vous formiez contre moi ; et l'é-« vénement sait voir que ces accusations n'étoient que « trop bien fondées. Si j'y avois ajouté foi, rien ne pou-« voit m'empêcher de vous perdre. J'ai mieux aimé en « croire vos sermens; je désirois vous trouver innocent « pour m'éparair la triste nécessité de punir. Je me « suis abandonnée entre les bras du maître souverain « des empires; il a disposé de mes états; il disposera de « ma vie. S'ilme la conserve, je ne vous demande qu'une '« grâce : jouissez en paix de tous mes domaines ; lais-« sez-moi seulement le palais d'Eleuthère, que j'ai hâti, « pour y terminer mes jours dans la retraite et dans les « larmes. »

Nicéphore lui répondit qu'il lui accorderoit tout, si elle s'engageoit à lui mettre entre les mains ses trésors, sans en cacher la moindre partie. Elle lui en fit le serment sur la croix, et lui tint parole. Mais, dès que le tyran se vit maître de l'objet de ses désirs, il la relégua dans une des îles du Prince, où elle avoit fondé un monastère. Le mois de novembre n'étoit pas encore écoulé, que, s'étant déjà rendu par ses rapines l'objet de la haine générale, et craignant qu'on ne remît Irène sur le trône, il

la fit embarquer par un temps orageux et conduire à Mitylène, dans l'île de Leshos, avec ordre de la tenir étroitement resserrée, et de ne la laisser voir à personne. Là, cette princesse, autrefois si impérieuse et si magnifique, fut traitée avec tant de mépris, qu'on la laissoit manquer du nécessaire, et qu'elle fut réduite à filer pour gagner sa vie. Trop accoutumée à la haute fortune pour résister long-temps à des chagrins si cruels, elle mourut le 9 août de l'année suivante, et fut transférée après sa mort et enterrée dans le monastère qu'elle avoit fondé. Elle étoit âgée d'environ cinquante ans, et en avoit régné cinq depuis qu'elle avoit détrôné son fils. Il faut que les Grecs aient eu beaucoup de foi à sa pénitence, pour l'avoir mise au rang des saintes. Ils en célèbrent la fête le 15 août.

## LIVRE SOIXANTE-SEPTIEME.

## NICÉPHORE. STAURACE. MICHEL RHANGABÉ. LÉON V, DIT L'ARMÉNIEN.

404,405. 285, 286. Orientalium Combesis.

An. 802. Plusieurs auteurs ecclésiastiques ont donné des éloges Theoph. p. à Nicéphore; ils en font un prince humain, religieux, Cedr. p. 4:6. ami de la vérité. Des moines pieux et de bons évêques, Hist. miscel. n'ayant les yeux ouverts que sur l'intérêt de la religion, Zon. t. 2, ont vanté Nicéphore qui les avoit laissés tranquilles, Manas. p. pour l'opposer à ses successeurs qui les persécutoient. Ils 3.
Glycas, p. n'ont voulu voir aucun de ses vices, parce qu'il ne fut pas iconoclaste. Mais les historiens de l'empire, plus atsynod. apud tentifs à sa conduite générale, l'ont représenté comme un des plus méchans princes qui soient montés sur le trône: hypocrite, sans foi, sans mœurs, ne respirant qu'après l'argent. L'argent seul réveilloit sa pesanteur naturelle, adoucissoit la rudesse de son humeur, et dissipoit le nuage sombre dont son front étoit couvert. L'argent tenoit lien de noblesse, de mérite, de services; c'étoit le prix des dignités civiles et militaires. Aussi avare qu'il étoit avide, tout venoit s'abîmer dans son trésor; rien n'en sortoit. Non content des richesses de l'empire, qu'il avoit tirées des mains d'Irène, il envahissoit la fortune des particuliers. La première opération de son règne fut l'établissement d'un tribunal qu'il érigea dans le palais de Magnaure, sous prétexte de faire rendre compte à ceux qui avoient manié les deniers publics, de punir les concussionnaires, et de rendre aux

provinces ce qui leur avoit été extorqué par des exactions injustes. Cette chambre de justice ne sut qu'un tribunal d'iniquité; tout homme riche y fut cité, déshonoré, dépouillé, sans autre crime que ses richesses; toutes les fortunes bien ou mal acquises vinrent se perdre dans le trésor de l'empereur, qui dévora seul toutes les rapines et les concussions de l'empire. Constantin, fils d'Irène, vivoit encore malgré ses infortunes; il possédoit de grandès sommes d'or et d'argent que sa mère lui avoit laissées en lui faisant perdre l'usage de la vue. Plein d'une juste défiance, il les tenoit tellement cachées, que le nouvel empereur, malgré les plus curieuses recherches, n'avoit pu les découvrir. Nicéphore, quoique grossier, possédoit l'art de se contrefaire. Il attire Constantin dans son palais, le caresse, le traite comme son frère, et s'insinue tellement dans sa confiance, qu'il vient à bout de lui tirer son secret. Dès qu'il est instruit du lieu du dépôt, il fait tout enlever, renvoie Constantin et le laisse dans une indigence qui met le comble à ses malheurs. Nicéphore ne régnoit que depuis peu de jours, et il étoit déjà odieux à tout l'empire. On avoit appris son insatiable avarice presque aussitôt que son élévation; et ceux-mêmes qui l'avoient porté sur le trône, le détestoient et gémissoient de leur imprudence. Il s'en vengea sur leur chef; c'étoit l'eunuque Nicétas, qu'il fit empoisonner.

L'année suivante, le 4 mai, Nicéphore, dans une promenade qu'il faisoit aux portes de Chalcédoine, Theoph tomba de cheval et se rompit le pied droit. Guéri de sa 405, 406 Cedr. p. blessure, il reçut une nouvelle bien plus capable de lui 477.

donner de l'inquiétude. Le patrice Bardane, surnommé 1.24. le Turc, gouverneur de cinq provinces de l'Orient, Zon. t. passoit pour le meilleur guerrier qui sût alors dans l'em- Contin pire : c'étoit d'ailleurs un homme vertueux et chéri des phanis, troupes. Après plusieurs avantages remportés sur les et segq. Sarrasins, il s'étoit toujours montré aussi désintéressé 93.

An. 80

ronne impériale, qu'il protesta que, s'il est prévu ce qui devoit arriver, il se seroit absenté de l'église ce jour-là, malgré la solennité. Ce que dit Eginhard prouve tout au plus que Charlemagne étoit bien aise qu'on le crst ainsi. Mais le plus puissant prince ne peut assujet-tir la postérité à ces sortes de complaisances. En esset, Charles ne fit pas même ce qu'avoit fait autresois Jule César, lorsque Marc Antoine avoit voulu lui mettre la couronne sur la tête, quoique Jule la désirât bien avec autant d'ardeur que Charlemagne. Aussitôt après cette proclamation, Charles prit le titre de consul à l'imitation des empereurs; et il commença dès-lors à dater ses actes de l'indiction.

Telle est l'époque précise de l'extinction de l'empire grec en Occident. Jusque-là les empereurs avoient eu la supériorité d'honneur sur les rois; les rois, leur écrivant, leur donnoient les titres de pères et de seigneurs. Les premiers rois de France, et les rois goths en Italie, pour légitimer leur domaine sur tant de provinces enlevées à l'empire, ne faisoient pas difficulté de se subordonner en quelque sorte aux empereurs, en recherchant la qualité de patrices. Maintenant Charles, par le titre d'empereur, enlève au monarque de Constantinople tous ses droits sur Rome, toutes ses prérogatives d'honneur dans les contrées occidentales. Il commença à donner aux empereurs d'Orient le titre de frères; les actes publics de Rome furent datés des années de son empire; il exerça tout acte de souveraineté, donna des lois, rendit la justice, punit les crimes, accorda des grâces, fit battre monnoie à son coin, et approuva l'élection des papes, qu'il établit seigneurs de la ville et du duché, mais avec subordination à sa haute souveraineté. La conjoncture étoit favorable; c'étoit une femme qui tenoit les rênes de l'empire, et une semme odieuse par ses forfaits; elle avoit usurpé la couronne en faisant aveugler son fils; on l'appeloit la nouvelle

Athalie. D'ailleurs les Grecs ne faisoient plus que du mal en Italie, et le monarque françois les surpassoit en puissance. Ce prince, tant à titre de succession qu'à titre de conquête, se voyoit maître d'autant de pays qu'aucun empereur d'Occident en eût jamais gouverné. Les Gaules, l'Espagne jusqu'à l'Ebre, la Lombardie, la Rhétie, le Norique, l'Istrie, la Liburnie, la Pannonie jusqu'aux confins de la Bulgarie et de la Thrace, la Valachie, la Transilvanie, la Moldavie, toute cette vaste étendue de pays entre le Rhin, la Vistule, le Danube et la mer Baltique, que les Romains n'avoient jamais pu conquérir, obéissoient à ses ordres. Il possésédoit toutes les villes qui avoient été en dissérens temps la résidence des empereurs d'Occident, Trèves, Arles, Milan, Ravenne, dont Pépin s'étoit réservé le haut domaine; à Rome même son pouvoir éclipsoit les foibles restes de l'autorité impériale. Le sénat et le peuple romain se persuadèrent qu'ils étoient rentrés dans leurs anciens droits; et, selon la maxime que les papes avoient suivie pour l'élévation de Pépin sur le trône de France, ils crurent devoir réunir le titre à la puissance.

et par quels degrés les papes, affranchis par Charle-magne de la domination des empereurs d'Orient, vin-rent à bout ensuite de soustraire à la souveraineté de ses successeurs et la ville de Rome et tous les domaines qu'ils n'avoient reçus qu'à cette condition : je ne dois jeter les yeux que sur l'empire d'Orient. Il ne lui resta en Italie que Naples et la Calabre avec la Sicile. Dépouillés d'un si beau domaine, les empereurs grecs ne renoncèrent pas à leurs anciens droits, quoiqu'ils n'eussent pas la force de les faire revivre. Ils disputèrent longtemps à Charlemagne et à ses successeurs le titre d'empereur. Irène, qui se voyoit haïe de ses sujets, sacrifia son ressentiment au besoin qu'elle croyoit avoir de l'appui de Charlemagne. Il fallut du temps aux sou-

le monastère d'Héraclius, dans la ville de Cius, près du golfe de Nicomédie. L'abbé, refusant de lui donner l'habit monastique qu'il demandoit, Bardane se coupa lui-même les cheveux avec son épée; et, s'étant revêtu d'un méchant habit, il se rendit au port, où il trouva une barque envoyée par l'empereur pour le transporter dans l'île de Proté. Bardane y avoit autrefois bâti un monastère, et il y possédoit une petite terre qu'il prenoit plaisir à cultiver lorsqu'il n'étoit pas employé au service de l'empire. Il y prit l'habit de moine; il changea son nom en celui de Sabbas; et, résolu de consacrer à Dieu le reste de sa vie, il ne s'occupoit que de la prière et de la culture de son champ.

Il comptoit sur la parole de Nicéphore. Mais ce monstre de perfidie commença par le dépouiller de tous ses biens, et, malgré l'amnistie qu'il avoit donnée, il fit mettre en prison grand nombre de seigneurs, tant des provinces que de sa capitale, et confisqua leurs terres, sous prétexte d'avoir entretenu intelligence avec Bardane. L'armée rebelle s'étoit dissipée après la retraite de son chef; Nicéphore n'en fit aucune poursuite, parce qu'il n'auroit rien gagné à déponiller de misérables soldats. Bardane n'en fut pas quitte pour la perte de ses biens. Peu de jours après, une troupe de Lycaoniens, gens féroces, dont Nicéphore se servoit pour de cruelles exécutions, arrivent de nuit à l'île de Proté, se jettent dans le monastère, se saisissent de Bardane et lui crèvent les yeux. Ils se sauvent ensuite à Constantinople dans l'église de Sainte-Sophie, comme pour se mettre à couvert de la punition. C'étoit une ruse de Nicéphore pour faire croire qu'il ne leur avoit pas commandé cette violence. Tous les gens de bien de Constantinople en furent indignés; le patriarche surtout et les patrices se plaignoient amèrement qu'on eût violé une promesse dont on les avoit obligés d'être garans. Nicéphore, habile à se contrefaire, parut encore plus irrité que per-

sonne. Comme le parjure ne lui coûtoit rien, il jura en plein sénat qu'il n'avoit aucune part au traitement fait à Bardane, et qu'il en puniroit les auteurs. Mais, au lieu de tenir parole, il les fit évader secrètement, et ordonna d'informer contre quelques Lycaoniens qu'il savoit être innocens. Pour mieux jouer la douleur et l'affliction, il se tint sept jours enfermé dans son palais, sans se laisser voir à personne qu'à ses domestiques, poussant des sanglots et versant des larmes, qu'un long exercice de déguisement tenoit toujours prêtes à couler. Cependant tous ses artifices n'en imposèrent à personne, et ne firent qu'accroître la haine et le mépris. Bardane fut le seul qui lui pardonna sa perfidie; il lui sut même gré d'avoir coopéré à sa pénitence. Il ne cessa le reste de sa vie de se traiter en coupable avec plus de rigneur que n'auroit pu faire Nicéphore; s'abstenant de vin et d'huile; couvert d'une simple tunique, de peau en été, de poil de chèvre en hiver; la tête et les pieds nus au milieu des plus grands froids; ne vivant que de pain d'orge, qu'il faisoit lui - même cuire sous la cendre. Malgré tant d'austérités, il vécut assez pour voir sur le trône ce même Léon qu'il avoit tiré de l'obscurité. Il engagea sa femme Dominique, qu'il nomma Athanasie, avec une fille et plusieurs fils qu'il avoit, à se consacrer à Dieu dans l'état monastique, et à donner aux pauvres tout ce qui leur restoit de biens. Sa mémoire fut en vénération après sa mort, et la voix des peuples le mit au nombre des saints.

La révolution qui avoit ôté la couronne à Irène, et Eginh. a la révolte de Bardane, avoient suspendu la négociation Ado. ch des envoyés de Charlemagne. Il s'agissoit d'un partage Regin. ch entre les deux empires. Nicéphore congédia enfin Jessé con. et Hélingand, et les fit accompagner de trois députés, Sigel. A qui allèrent porter à Charlemagne les propositions de man. L. 9. leur empereur. Ils le trouvèrent à Saltz, sur la rivière regno de Sala en Thuringe, et le traité de partage sut arrêté mat. l. 1,

15, 16.

u Cange, entre les deux princes. L'Istrie la Liburnie, la Dal-. byz. p. matie, l'Esclavonie (c'étoit l'ancienne Pannonie entre D. Lièbe la Drave et la Save), la Croatie, qui contenoit alors ce l'empire qu'on nomma ensuite la Bosnie, demeurèrent à Charle-Charle- magne, qui s'en étoit rendu maître. Mais il laissoit à brégé de l'empereur d'Orient les îles qui hordoient la Dalmatie, , p. 452 ainsi que les villes maritimes de cette province, telles que Zara, Trau, Spalato; ce qui conservoit aux Grecs le domaine de la mer Adriatique, que les Vénitiens n'étoient pas encore en état de leur disputer. Cette nonvolle république croissoit à l'abri de l'empire, dont elle reconnoissoit la souveraineté; elle se bornoit à ce qu'on appelle le Dogado, qui contenoit Venise, Chiozza, Malamoco, Héraclée et Equilie. Ces deux dernières villes se détruisirent mutuellement dans ce temps-là par une guerre sanglante. Les Grecs possédoient encore le reste de la Vénétie, comme aussi dans l'Istrie Justinopolis, qu'on nomme aujourd'hui capo d'Istria. Quant à la Servie, entre les auteurs, les uns prétendent que par ce traité elle fut attachée à l'empire d'Orient; les autres, qu'elle entra dans le partage de Charlemagne. Je croirois plutôt que ce pays, qu'occupoient des princes particuliers depuis quatre-vingts ans par concession de l'empire, demeura dans le même état, jouissant d'une sorte d'indépendance. Les guerres continuelles des Sarrasins, celles des Bulgares, et les fréquentes révolutions civiles depuis le règne d'Héraclius, donnoient aux sujets éloignés du centre la facilité de s'en détacher; et ces peuples ne faisoient partie de l'empire grec que dans les registres de la chambre impériale. Les courses des François qui possédoient le bord septentrional de la Save, et les conquêtes que sirent dans ces contrées le armes de Charlemagne, ont fait croire à quelques-uns que la Servie devint une province de son empire. On en peut dire autant de la Dalmatie et de la Croatie. Ces peuples, soumis à Charlemagne, en étoient plutôt vassaux que sujets.

Nicéphore ne consentit qu'à regret à ces dispositions. Il regardoit l'Occident comme l'ancien patrimoine de l'empire, et le partage de la dignité impériale lui paroissoit une usurpation. Pour profiter des conjonctures, il envoya une flotte dans la mer Adriatique. Les villes maritimes de la Dalmatie préséroient la domination de Charles à celle de l'empereur grec, et l'évêque de Zara, joint au doge de Venise, étoit allé trouver Charles à Thionville pour lui offrir obéissance. A cette nouvelle, le patrice Nicétas, à la tête d'une armée navale, s'avança jusqu'a Venise; mais cette expédition n'eut pas de suite. Il reprit la ronte de Constantinople, après avoir fait une trève de quelques mois avec Pépin, fils de Charlemagne et roi d'Italie. Cependant le parti françois prévaloit dans Venise. Paul, nouvel amiral de l'empire grec, s'y rend avec sa flotte. Son dessein étoit d'y passer l'hiver et de faire quelque entreprise contre les François. ·Il envoie une partie de ses troupes s'emparer de Comacchio, dont Pépin étoit maître : la garnison les taille en pièces dans une sortie. En vain Paul veut ménager ann traité de paix entre les François et les Grecs; sa négociation est traversée par les Vénitiens mêmes, et il retourne a Constantinople. La présence de Pépin, qui campoit près de Venise avec une armée nombreuse, donnoit l'avantage au parti françois. Les Vénitiens firent avec ce prince un traité de paix, dont une des conditions étoit qu'ils n'auroient aucun commerce avec les Grecs, qu'ils ne leur donneroient ni n'en recevroient aucun secours. Mais bientôt ils se repentirent de cet engagement. Etablis sur la mer, ils ne pouvoient subsister par l'agriculture; le commerce faisoit toute leur ressource; et c'étoit s'en interdire les moyens que de se déclarer ennemis des Grecs, maîtres de la mer. Ils prennent donc le parti de se réconcilier avec la cour de Constantinople. Pépin, ayant découvert leurs démarches, les traite comme des perfides; il s'empare des villes de leur dépendance, attaque leurs îles, porte le ravage et l'incendie dans tous les lieux où il peut descendre; il force les habitans de se retirer tous dans Rialto qu'il assiége; mais sa flotte devient le jouet des vents et des barques légères des Vénitiens, qui rendent inutiles tous ses efforts. Il envoie quelques vaisseaux pour ravager la côte de Dalmatie. Mais Paul, gouverneur de Céphalonie, leur donne la chasse avec des forces supérieures. En même temps une troupe de Grecs, cantonnés dans les montagnes de l'Apennin, où ils s'étoient maintenus málgré la puissance des Lombards et celle des François, entre en Toscane, et ruine de fond en comble la ville de Populonie.

Charlemagne, pour sauver l'honneur de son fils, engage secrètement le pape à lui demander grâce pour les Vénitiens, et il ne se rend pas difficile à l'accorder. On leur permet le commerce avec les Grecs; les Vénitiens s'engagent à payer tous les ans un tribut au roi d'Italie; et les François se retirent. Dans ces conjonctures arrive à Aix-la-Chapelle un ambassadeur grec. Pépin venoit de mourir sans enfans mâles, et Charlemagne, qui se réservoit le titre de roi d'Italie, et qui ne le donna que deux ans après à Bernard, fils naturel de Pépin, écoute les plaintes de Nicéphore. Tous les historiens du temps s'accordent à dire qu'il rendit Venise à l'empereur grec; ce qui prouve la dépendance de cette république, alors soumise à l'empire d'Orient. La suite en fournit encore une nouvelle preuve. Charles, en renvoyant Arsafe, ambassadeur de Nicéphore, le fit accompagner de trois députés pour recevoir la ratification du traité. Il les chargea en même temps de remettre entre les mains de Nicéphore deux de ses sujets : l'un étoit Léon, écuyer de l'empereur grec, qui, s'étant échappé des prisons de Sicile, s'étoit réfugié à Rome; Nicéphore le redemandoit : l'autre étoit Obélério, doge de Venise, que les Vénitiens venoient de déposer, et qu'on envoyoit

à son seigneur comme un sujet perfide; ce sont les termes de Réginon. Ces députés n'allèrent à Constantinople qu'en 811; l'un d'eux étoit Hatton, évêque de Bâle, qui fit la relation de ce voyage.

C'étoit un malheur pour Nicéphore de se trouver Abulfara, placé entre les deux plus grands monarques qu'eussent Elmac produits depuis long-temps l'Europe et l'Asie. Charle-1.1,2,0 magne, du côté de l'Occident, resserroit les bornes de l'empire; Haroun-Raschid, le Charlemagne de l'Orient, lui portoit de rudes atteintes et ravageoit impunément les provinces voisines de la Syrie. Irène avoit acheté la paix de ce prince; Nicéphore, dont l'incapacité n'étoit remplacée que par une présomption grossière, écrivit au calife en ces termes : Nicéphore, empereur des Romains, à Haroun, roi des Arabes. Irène vous a payé une somme dont vous auriez dû payer le double. C'est un effet de la foiblesse et de la sottise d'une femme. Aussitôt après la lecture de cette lettre, ayez soin de me renvoyer ce que vous avez reçu : autrement l'épée décidera cette querelle. Cette sommation ridicule inspirant au calife plus de mépris que de colère, il lui renvoya sa lettre avec cette apostille: Je vais moi-même vous porter ma réponse. Il part en même temps, passe comme un éclair au travers de l'Asie, et pénètre jusqu'à Héraclée en Bithynie, mettant tout à seu et à sang. Nicéphore, aussi prompt à prendre l'épouvante que Haroun à la donner, demande la paix, et, plus foible qu'Irène, il s'offre à payer un tribut annuel. Haroun l'accepte et se retire : c'étoit la fin de l'automne. L'hiver qui survint étant fort rude, Nicéphore refusa de payer au terme convenu. Il se flattoit que les Sarrasins, n'osant se mettre en campagne au milieu des glaces et des neiges, il auroit le temps d'assembler des forces suffisantes pour s'affranchir d'une servitude si déshonorante. Haronn part malgré la rigueur de la saison, et traverse de nouveau l'Asie. Il approchoit du Bosphore,

lorsque Nicéphore, encore effrayé, lui envoie le tribut. Haroun, plus curieux de ménager ses troupes que de se venger d'un prince si méprisable, reprit le chemin de Syrie.

p. 477. sur le trône sa stupidité, son avarice et tous ses vices.

Au mois de décembre de cette année, il fit couronner

t. 2. solennellement dans Sainte-Sophie, par le patriarche
p. 178. Taraise, son fils Staurace, aussi foible et aussi mal fait
d'esprit que de corps. Cette association menaçoit l'empire d'un long avilissement. Mais les Bulgares, comme
nous le verrons, délivrèrent les Grecs des maux qu'ils
éprouvoient de la tyrannie du père, et qu'ils craignoient
du mauvais naturel du fils.

Le tribut qu'il falloit payer au calife coûtoit beaucoup plus à l'avarice de Nicéphore qu'à son honneur. Ce motif lui inspira du courage. Ayant réuni toutes les forces de l'empire, il voulut les commander en personne. Il passa en Asie, et marcha vers la Syrie. Haronn lui épargna la moitié du chemin, et vint à sa rencontre à la tête de cent trente-cinq mille hommes. Les deux armées se trouvèrent en présence au mois d'août près de Crase en Phrygic. La bataille fut très - sanglante. Selon les auteurs arabes, les Grecs y perdirent quarante mille hommes. Nicéphore y reçut trois blessures, et seroit resté prisonnier, sans les efforts de ses plus braves officiers, qui l'arrachèrent des mains des Sarrasins. Après cette victoire, Haroun ayant partagé son armée en plusieurs corps, porta le ravage dans toute l'étendue de l'Asie mineure. Il prit des villes, détruisit des forteresses qui faisoient la désense du pays. La plus grande perte que firent les Grecs, fut celle de la ville d'Héraclée en Bithynie; le calife la prit, y mit le seu, et en enleva seize mille prisonniers. Nicéphore, qui n'apercevoit le péril que lorsqu'il étoit proche, demanda la paix et paya le tribut. Le prince sarrasin s'engagea à rétablir Héraclée.

804, 5. p**h**. **p**.

urage. acin.

Les traités ne gênoient jamais Nicéphore. L'année suivante, les troubles survenus en Perse ayant appelé le calise au - delà du Tigre, l'empereur profita de son éloignement pour réparer Ancyre, presque ruinée dans les guerres précédentes, et pour relever les forteresses d'Andrase et de Thébase en Lycaonie, au pied du mont Taurus. S'imaginant que l'absence du calife laissoit la Syrie sans défense, il y envoya un corps de troupes légères pour la ravager; elles y furent si mal reçues, qu'il n'en échappa qu'un très-petit nombre.

Constantinople perdit l'année suivante le patriarche Ax. 806. Taraise. Il mourut le 25 février, après vingt-un ans Theoph. pl d'épiscopat. Tout l'empire le pleura comme un vrai Cedr. p. 477, successeur des apôtres. Nicéphore, grand comédien, 470. qui n'avoit guère consulté ce saint prélat pendant sa vie, 1.24. fit parade d'une extrême douleur à sa mort. Dans la p. 122, 126. cérémonie des obsèques, il se prosternoit sur le corps du défunt, il l'embrassoit, il le couvroit de sa pourpre; 286. il l'appeloit son maître, son père, son appui, son étoile, in vitá Plal'ange de ses armées, le fléau des ennemis par ses prières. L'église grecque a honoré la mémoire de Taraise par des dec. éloges plus solides en le mettant au nombre des saints. vita Tarasii L'empereur, qui prenoit assez volontiers le bon parti apud Bolland. 13. lorsque son avarice n'étoit pas intéressée, consulta les Mar. évêques, les sénateurs et les plus distingués d'entre les christ. t. 1, moines, sur le choix du successeur. Enfin il jeta les p. 240, 241. yeux sur un laïc renommé pour sa vertu, et qui portoit ecclés. l. 45, le même nom que lui. Le père de ce Nicéphore avoit été et suiv. secrétaire de Constantin Copronyme, et son attachement aux saintes pratiques de l'Eglise lui avoit attiré l'indignation de son maître. Copronyme le fit fouetter, lui ôta sa charge et l'envoya en exil. Quelque temps après, le croyant changé par le châtiment, il le rappela. et, le trouvant aussi ferme qu'auparavant, il lui fit souffrir plusieurs tourmens, et le bannit une seconde fois à Nicée, où il mourut. Sa veuve, qui avoit partagé

Zon. t. 2. Joël. p. 178.

Glycas, p. Theodorus tonis apud

Surium. 16. Ignatius in

avec lui toutes ses peines, éleva son fils avec soin, et le fit instruire de la religion et des sciences humaines. Elle se retira dans un monastère lorsqu'elle le vit revêtu de la même charge que son père. Nicéphore étoit éloquent, et faisoit usage de ses talens pour ramener au sein de l'Eglise ceux qui s'en étoient écartés. Il assista au concile de Nicée, où il sit la fonction de secrétaire. Quelque temps après il quitta la cour, et se retira dans une solitude au bord du Bosphore. Il y bâtit un monastère, où, sans prendre l'habit de moine, il s'exerçoit à la pratique de toutes les vertus monastiques. Irène l'en fit sortir pour le charger de l'administration du grand hôpital de Constantinople. L'empereur l'ayant proposé pour successeur de Taraise, il sut élu par le suffrage du clergé et du peuple. Il fallut lui faire violence pour le déterminer à consentir à l'élection. Il prit d'abord l'habit monastique, selon la coutume de ce temps-là. Ce fut Staurace, fils de l'empereur, qui lui coupa les cheveux. Après avoir passé en peu de jours par tous les degrés du sacerdoce, il sut sacré évêque le jour de Pâques, dans l'église de Sainte-Sophie.

Il se trouva deux hommes de grand mérite qui s'opposèrent au vœu universel; c'étoient le moine Platon et son neveu Théodore, abbé du monastère de Studé, le plus célèbre de Constantinople, et peuplé de sept cents moines. Tous deux respectables par leur vertu, ils étoient tous deux d'une fermeté inflexible, ennemis de tonte condescendance, aussi sévères pour les autres que pour eux-mêmes. Ils protestèrent contre l'élection, alléguant les canons qui défendent d'élever un laïc à l'épiscopat. On crut à la cour que le motif qui les animoit étoit le dépit d'avoir manqué cette place éminente, qu'ils désiroient pour eux-mêmes; mais la vertu de ces deux saints personnages ne permet pas d'adopter ce soupçou. L'empereur fit enlever Platon et le tint en prison près d'un mois; il traita de même Théodore et plusieurs de

ses moines; il vouloit même les bannir tous de Constantinople. On lui représenta que la destruction d'un monastère si illustre et si nombreux rendroit odieux le patriarchat de Nicéphore; il les mit donc en liberté. Mais bientôt l'ardeur de leur zèle leur, attira un nouvel orage. Sous le règne de Constantin, ils s'étoient séparés de Taraise, parce que ce patriarche ne s'étoit pas opposé avec assez de vigueur au divorce de l'empereur, et ils ne s'étoient réconciliés avec lui qu'après qu'il eut excommunié l'abbé Joseph, qui avoit donné au prince adultère la bénédiction nuptiale. Cet abbé avoit gagné les bonnes grâces de l'empereur Nicéphore dans la révolte de Bardane; c'étoit lui qui, par ses remontrances, avoit désarmé ce rebelle, et s'étoit rendu médiateur de la paix. En récompense de ce service, l'empereur engagea le nouveau patriarche à lever dans un concile la censure lancée par Taraise contre Joseph. Le même motif qui avoit retenu Taraise dans le divorce de Constantin porta Nicéphore à condescendre au désir de l'empereur. Il étoit à craindre que ce prince violent et peu religieux ne se vengeât sur l'Eglise du refus qu'auroit fait le prélat. Mais ce ménagement parut à Platon et à Théodore une prévarication criminelle. Ils protestèrent contre le décret du concile, et se séparèrent de communion d'avec ' le patriarche. Les moines de Stude se joignirent à leur abbé; et leur exemple attira dans le schisme une grande partie de Constantinople. L'empereur employa inutilement les sollicitations, les menaces, les mauvais traitemens. Enfin il fit assembler un concile nombreux, dans lequel Platon et Théodore furent excommuniés. Joseph, frère de Théodore et archevêque de Thessalonique, fut enveloppé dans la même condamnation; il fut chassé de son siége, mis en prison avec les deux autres, et peu de temps après ils furent relégués séparément dans les îles de la Propontide, où ils demeurèrent jusqu'à la fin du règne de Nicéphore. Leurs

moines, plusieurs abbés avec leur communanté, plusieurs évéques attachés aux mêmes sentimens éprouvèrent la même persecution.

oph.p.

win . l.

Haroun, ayant pacifié les troubles de la Perse, ne sonp. 477, gea plus qu'a se venger de l'infidélité ordinaire de Nimiscal, céphore , qui avoit l'année précédente violé le traité en attaquant la Syrie. Il entra sur les terres de l'empire avec une armée de trois cent mille hommes. Etant arrivé à Tyanes, il y bâtit une mosquée. Rien ne résistoit à ce torrent. Grand nombre de forterezes, celle qui portoit le nom d'Hercule, et qui passoit pour imprenable, Malécopée, Sidéropale, Thébase et Andrase, nouvellement réparées, furent emportées en peu de jours. Soixante mille hommes s'avancèrent jusqu'aux portes d'Ancyre, et portèrent le ravage dans tous les environs. Nicephore, hors d'état d'opposer des forces égales, trembloit au milieu de Constantinople. L'extrémité où il craignoit d'être réduit le rendit éloquent, et comme il ne manquoit pas de belles et sages maximes dont son hypocrisie savoit faire usage pour tromper les hommes, il écrivit au calife en ces termes : « Prince, à quoi bon « verser tant de sang et franchir tant de fois les bornes " de l'empire que von pèren ont établi? Votre prophète « ne vous a-t it pas recommandé de regarder les chré-" tiens comme vos frères? Nous sommes vous et moi « les maîtres de nos peuples, mais Dieu est leur père : " vous voit- il avec plaisir égorger ses enfans? Est-ce la " nécessité qui vous fait sortir de vos états? ne sont-ils pas assez étendus? Manquez-vous d'or et d'argent? « Vous possédez en abondance tout ce qui peut faire " l'objet de la plus insatiable ambition et de l'avarice la - plus avide. Si vos désira ne sont pas satisfaits, deman-« dez, nous ajouterons encore a vos immenses riches-« ses. Ne nous latiguous pas par des guerres éternelles, « comme si nous étions immortels; n'abrégeons pas " par le ser des jours que Dieu nous donne; laissous

 aux génies infernaux le soin de tourmenter les hom-« mes. Pensons que nous devons mourir et comparoître « devant un juge incorruptible qui nous demandera « compte de la vie du moindre de nos sujets. Une « guerre injuste rend le prince coupable d'autant d'ho-« micides qu'il y perd de ses sujets et qu'il y fait périr « d'ennemis. »

Ces réflexions, appuyées de présens considérables, apaisèrent Haroun. Il témoigna qu'il étoit prêt à entrer en négociation. On convint que les Grecs paieroient tous les ans trente mille pièces d'or. Mais ce qu'il y eut de plus humiliant, c'est que Haroun exigea par-dessus cette somme trois pièces d'or pour la tête de l'empereur, et trois pour celle de son fils. C'étoit reconnoître la souveraineté du calife par une sorte de capitation et d'hommage. Aussi Haroun se faisoit-il plus d'honneur de cette foible redevance que d'un tribut de dix mille talens; il se vantoit d'avoir asservi l'empire. On convint encore que les forteresses prises et détruites par les Sarrasins ne seroient pas rétablies. Mais à peine le calife fut-il éloigné, que Nicéphore, qui ne donnoit jamais sa paole que pour la violer, se hâta de les relever. Haroun, indigné de cette mauvaise foi, déclara qu'il alloit recommencer la guerre pour ne jamais faire de paix avec un prince si perfide. Il reprit Thébase, et fit partir une flotte chargée de troupes pour s'emparer de l'île de Cypre. Il y détruisit les églises, et emmena en esclavage la plupart des habitans.

Nicéphore, toujours malheureux contre les Sarrasins, An. 807. tourna ses armes contre les Bulgares. Il se mit en mar- Theoph. che avec son armée, mais il ne passa pas Andrinople. Hist. misce Arrivé dans cette ville, il découvrit une conjuration for- l. 24. mée contre lui par plusieurs de ses courtisans et de ses officiers. Les coupables furent interrogés, jugés, condamnés sur le lieu même. Il se contenta de les faire batre de verges et de les punir de l'exil, avec confiscation

de leurs biens. Nicéphore n'étoit pas gratuitement crnel; il laissoit volontiers la vie aux criminels, pourvu qu'il s'emparât de leur fortune. Après ce jugement, il reprit le chemin de Constantinople. Mais il voulut se dédommager aux dépens de ses sujets du butin qu'il avoit espéré faire sur les Bulgares. L'avarice le rendoit inventif; il imagina une vexation qui avoit échappé à tous ses prédécesseurs. La Thrace, pays fertile, mais souvent ravagé et désolé par les guerres, attiroit sans cesse de nouveaux habitans : il chargea un de ses écuyers nommé Bardane Anémas d'enregistrer tous ceux qui, n'étant pas nés en Thrace, étoient venus s'y établir, et de les réduire à la condition de serfs de l'empereur; en sorte que, tirant de leurs terres une subsistance modique, ils rapporteroient au fisc tout le reste du revenu. C'étoit se mettre à la place des propriétaires dans une grande partie de la Thrace.

eoph.p.

A peine Nicéphore fut-il de retour à Constantinople, .p. 478. qu'il apprit le ravage de l'île de Rhodes. Une flotte sarrasine ayant abordé à cette île au mois de septembre, avoit massacré les habitans et saccagé tout le pays. La capitale, défendue par une bonne garnison, avoit seule échappé à leur fureur. S'étant ensuite rembarqués, ils prirent et pillèrent la ville de Myre en Lycie. Ils voulurent briser le tombeau de saint Nicolas, autrefois évêque de cette ville, et dont la mémoire étoit en vénération dans tout l'Orient, croyant y trouver de grands trésors. Dieu ne permit pas que les cendres de ce saint évêque fussent profanées par ces infidèles. Ils se trompèrent de sépulture, et portèrent leurs coups sur un autre tombeau. Une horrible tempête, dont ils furent battus à leur retour, fut regardée comme un effet de la vengeance divine: presque tous leurs vaisseaux furent embrasés de la foudre ou engloutis dans les flots. Chumid leur chef eut beaucoup de peine à se sauver avec les débris de sa flotte.

L'empereur songeoit depuis long-temps à marier son Theoph. fils Staurace. Ce jeune prince étoit d'une laideur dif- 408. forme; et ce sut apparemment pour corriger ce désaut P. 121. dans sa race que Nicéphore fit chercher dans tout 1. 24. l'empire une beauté accomplie. Elle se trouva dans Athènes; c'étoit Théophano, parente d'Irène. L'empêchement le plus invincible de tous ne parut pas une difficulté à Nicéphore. Théophano étoit mariée depuis quelque temps, et habitoit avec son mari. Elle fut enlevée et transportée à Constantinople, où le nouveau mariage fut aussitôt célébré le 20 décembre. Le patriarche Nicéphore, aussi vertueux que Taraise, eut-il plus de foiblesse? et donna-t-il à cette union adultère la forme de sacrement? C'est sur quoi l'histoire garde le silence. Mais elle relève un fait encore plus scandaleux que ce mariage. Nicéphore avoit fait enlever avec Théophano deux autres filles qui l'égaloient en beauté; elles étoient destinées aux plaisirs du père; et pendant les fêtes qui suivirent la célébration, les amours effrontés du vieillard, qui se faisoit honneur de rajeunir pour la débauche, furent la fable de toute la ville.

Le mépris qu'il s'attiroit faisoit fréquemment oublier An. 808 à ceux qui l'approchoient de plus près ce qu'ils devoient à Theoph. leur souverain. Au mois de février de l'année suivante, Hist. misc il se forma une nouvelle conjuration. Plusieurs des l. 24. principaux seigneurs résolurent de mettre sur le trône le patrice Arsaber, alors questeur; ce qu'on pourroit appeler, selon nos usages, le chancelier de l'empire. C'étoit un personnage savant, expérimenté dans la conduite des affaires, et religieux, dit Théophane: mais comment une ambition poussée jusqu'à la révolte peut-elle se concilier avec la religion? Nicéphore, qui s'étoit lui-même élevé par une conjuration, étoit d'une merveilleuse sagacité pour pressentir ces sortes d'intrigues. Il éventa le complot, fit fouetter Arsaber, ordonna de lui couper les cheveux, et le confina dans un monas-

tère de Bithynie, comme dans une prison perpétuelle. C'étoit le traiter avec douceur; mais, ainsi que je l'ai déjà dit, il se contentoit de saisir les biens. La joie qu'il recevoit de l'accroissement de son trésor effaçoit le ressentiment du crime. Il condamna les complices à la mênie peine; et, pour grossir la confiscation, il enveloppa dans le châtiment tous ceux sur qui tombèrent ses soupçons : c'étoient ceux qui paroissoient les plus choqués de ses désordres, des seigneurs distingués, des moines vertueux, de saints évêques, de pieux ecclésiastiques; et entre autres le syncelle, le sacellaire, le garde des archives de la grande église, personnages respectés de toute la ville; ils étoient riches, c'en étoit assez aux yeux de Nicéphore pour être traités en criminels. L'empire se vit délivré, l'année suivante 809, d'un

**Д**и. 809. l. 24. 2, c. 6. M. de Guignes, hist. 1, p. 328.

Theoph. p. ennensi redoutable, qui avoit autant d'avantage sur Hist. miscel. Nicéphore par la générosité et la grandeur d'âme que Elmacin. 1. par les talens militaires. Harou-nRaschid mourut au mois de mars dans le Korasan. Ce fut le plus accompli des califes qui résidèrent à Bagdad. Nourri dans les des Huns, t. combats dès sa jeunesse, il porta sur le trône une valeur héroïque, tempérée par l'humanité et par son amour pour ses sujets. Aussi dévot que guerrier, pendant les vingt-trois ans de son règne, il fit huit ou neuf fois le pèlerinage de la Mecque; et les autres années il y envoyoit à sa place trois cents pèlerins, qu'il habilloit, et auxquels il fournissoit les frais du voyage. Il livra en personne huit batailles dont il sortit toujours vainqueur. On lisoit sur son casque cette inscription: Le pèlerin de la Mecque ne peut manquer de courage. Sévère dans le maintien du hon ordre, mais charitable et compatissant, il distribuoit tous les jours mille staters aux pauvres : le stater étoit une pièce d'or pesant une drachme. Il aimoit les savans, et dans ses pèlerinages il en menoit toujours cent avec lui. Jamais calife n'eut à sa cour tant de conseillers, de juges, d'astronomes, de poëtes. Son sceau portoit cette sentence: La grandeur et la puissance sont à Dieu. Il avoit entre ses semmes une jeune Egyptienne parfaitement belle, et qu'il aimoit tendrement : elle tomba malade; et, les médecins de Bagdad ne pouvant la guérir, il en envoya chercher en Egypte. Le patriarche orthodoxe d'Alexandrie étoit expert en cet art : il fit le voyage de Bagdad, guérit l'Egyptienne : et, pour le récompenser, Haroun fit rendre aux catholiques d'Alexandrie toutes les églises dont les jacobites s'étoient emparés. Haroun ne vécut que quarante-sept ans, et ses deux fils aînés se disputèrent la couronne par des guerres sanglantes. Pendant son règne, Hamid sit des conquêtes dans l'île de Crète.

Un autre ennemi moins puissant, mais plus formi- Theoph.

dable encore par sa proximité, étoit le roi des Bulgares. 410, 411

Crum, qui régnoit depuis deux ans, avoit d'abord Cedr. p. 47

Hist. misc. exercé ses forces contre les Abares. Il acheva de dé-1. 23. truire cette nation. Ce prince, aussi politique que guer- Zon. t. rier, faisant réflexion sur la grande puissance qu'avoient Suidas, ve possédée les Abares, auxquels les Bulgares eux-mêmes Βέλγαροι. avoient été soumis, voulut profiter de leurs fautes pour assurer les fondemens de sa domination. Il fit venir devant lui leurs prisonniers les plus avancés en âge, et leur demanda quelles étoient les causes de la ruine de leur nation. Alors un d'entre eux, dont les autres sembloient respecter la sagesse, élevant la voix avec modestie, lui répondit : « Prince, les causes de nos mal-« heurs sont celles qui renverseront toujours les plus flo-« rissans états ; les voici. Les hommes puissans en intri-« gues et en calomnies ontécarté du ministère les plus « sages et les plus capables : l'injustice et la corruption se « sont insinuées dans les tribunaux : le vin et la bonne « chère ont appesanti les corps et abruti les esprits : la « justice, les emplois, les dignités, la faveur, tout a été « vénal. Nous nous sommes nous-mêmes mis en com-

sermens res prus cerribics quar res cherre c enfans, qu'il les porte tous dans son cœur, pardonne leur faute, et qu'il n'en fera jam recherche. Il part ensuite pour Constantinop! le patrice Théodose, surnommé Salibaras, so secrétaire, pour découvrir par leurs accusa tuelles les auteurs de la sédition. Dès qu'ils retour, il les assemble hors de la ville, dans l Saint-Mamas, sous prétexte de leur payer le qui leur sont dues; il les fait environner de tr nombreuses; et, sans avoir égard à ses sermes damne les coupables au fouet et au bannisse pétuel, et les fait sur-le-champ transporter polis.

l. 24.

Les Esclavons, sujets des Bulgares, fais Hist. miscel. cesse des courses en Macédoine, en Grèce et l'Illyrie. Nicéphore résolut d'établir à de cette frontière un corps de soldats qui n'en jamais, et dont la postérité formeroit une ga tuelle. Ils furent choisis de toutes les province ordre de vendre leurs immeubles, et de se t avec leurs familles aux environs du Danul main aux una autoâma daulare da sa main a esclavage. Toutes les villes, toutes les campagnes reteutissoient d'imprécations contre l'empereur. On appeloit les Sarrasins et les Bulgares: on les invitoit à venir se rendre maîtres d'un empire qui n'étoit plus pour les habitans qu'un lieu d'exil et une vaste prison; on envioit le sort de ceux qui étoient morts dans les batailles. Il y en eut qui se pendirent de désespoir.

L'année suivante auroit été paisible, si l'avarice de Ni- Am. 8 céphore n'eût pas fait la guerre à ses sujets. Une armée Theore d'exacteurs, plus impitoyables que les Bulgares et les 413. Sarrasins, chargée de recueillir les nouveaux impôts, Cedr. p. infestoit les provinces, désoloit les familles, et partageoit Hist. m avec le prince la dépouille de la veuve et de l'orphelin. Zon. Les financiers avoient imaginé quantité de nouvelles P. 125. manières de tirer le sang des peuples. L'histoire en rapporte quelques-unes, et avertit que ce n'étoit qu'une partie des vexations mises en usage. On enrôla dans la milice tous les pauvres de chaque ville; et on força les autres habitans de payer pour eux les impositions, et de fournir pour l'équipement de chaque soldat dixhuit pièces d'or : c'étoit à peu près deux cent cinquante livres de notre monnoie. On augmenta tous les impôts, et on exigea en sus un dixième pour les frais du recouvrement. On fit payer les sommes remises par le fisc du temps d'Irène. On auroit pardonné au prince d'exiger des sommes considérables des intendans qui s'étoient enrichis dans les provinces, c'étoit une peine trop légère de la concussion; mais on ne lui pardonna pas de piller lui-même les provinces plus que tous les intendans. Les hôpitaux, les églises, les monastères qui étoient sous la . protection spéciale du prince, et qui avoient été fondés par ses prédécesseurs, furent les plus maltraités. Outre une taxe annuelle qu'il exigea pour chaque cheminée, et qu'il fit remonter jusqu'à la première année de son règne, il mit en ses mains les plus belles terres de ces communautés, sans les dispenser de la taille, en sorte

**36** 

qu'elles payoient pour ce qu'elles n'avoient plus. On força les navigateurs des côtes d'Asie, qui ne vivoient que du commerce de mer, d'acheter ces terres au prix que l'empereur voulut. Tous ceux qui, depuis vingt ans, avoient déterré par hasard quelque urne sépulcrale, quelque vase enfoui dans la terre, furent taxés comme ayant trouvé un trésor. Ceux qui, depuis vingt ans, avoient hérité de quelques biens, surent obligés d'en faire la déclaration pour être taxés à proportion de ce qu'ils avoient reçu, encore qu'il ne leur en restât plus rien. On fit payer deux pièces d'or pour chaque esclave. L'empereur avoit défendu l'usure par une loi : c'étoit pour en avois le privilége exclusif; il fit assembler les plus riches négocians de Constantinople, et leur mit à chacun entre les mains douze livres d'or, avec ordre de lui en payer l'intérêt à vingt pour cent. Des espions, répandus dans Constantinople comme dans une ville ennemie, tenoient registre de la dépense qui se faisoit dans chaque maison; on excitoit les esclaves à trahir lenrs maîtres; on encourageoit, on récompensoit les délateurs, et la fortune, le repos des plus illustres familles, étoient à la merci des derniers des hommes, qui forgeoient contreelles des calomnies toujours favorablement écoutées du prince. Personne ne jouissoit en assurance de son patrimoine; l'empereur sembloit s'établir propriétaire de tous les biens de l'empire. On rapporte un trait singulier de sa rapacité. Il y avoit à Constantinople un marchand de cire, d'une probité reconnue, qui s'étoit enrichi par son commerce. Nicéphore le manda, et lui dit : Mets la main sur ma tête et déclare-moi avec serment combien tu as amassé d'or. Le marchand n'osoit d'abord lever la main sur la tête de son prince; mais sur son ordre réitéré il obéit, et jura qu'il avoit cent livres d'or. Nicéphore lui commanda de les faire apporter, et le fit dîner avec lui. Au sortir de table il lui donna cent pièces d'or, qui faisoient treize

à quatorze cents livres de notre monnoie : Va, lui dit-il, je te décharge du reste; c'est autant d'inquiétude dont je te délivre. L'honneur d'avoir mangé avec son maître vaut bien ce que tu me laisses.

Tant de vexations et de rapines faisoient désirer la mort du prince, et portoient le désespoir dans tous les cœurs. Le premier d'octobre, un inconnu, vêtu d'un habit de moine, arracha l'épée d'un garde de la porte, et se jeta dans le palais pour aller tuer l'empereur. Deux officiers qui voulurent le saisir furent dangereusement blessés. Il fut cependant arrêté et mis à la question. On ne put tirer de sa bouche l'aven d'aucun complice; il seignit d'être possédé du démon, qui le jetoit dans des accès de fureur. Nicéphore se contenta de le faire enfermer avec les furieux qu'on tenoit enchaînés.

Il y avoit en Arménie un nombreux essaim de ma- Theoph nichéens qui se multiplioient de plus en plus, quoique 413, 414 Constant eût fait lapider leur chef, et que Justinien 11 Hist. mis en eût fait brûler un grand nombre. Ils avoient pris de- 24. puis quelque temps le nom de pauliciens, d'un certain p. 123, Paul qui s'étoit signalé entre eux, et qui avoit introduit quelque changement dans la secte de Manès. A ces hérétiques s'en étoient joints d'autres nommés athingans, sortis des montagnes de Pisidie et de Lycaonie, dont la doctrine étoit un mélange de l'impiété judaïque et des blasphèmes de Basilide et de Valentin. On croit que ces malheureux vagabons, connus aujourd'hui sous le nom de bohémiens, sont un reste des athingans. Nicéphore, né en Pisidie, ayant eu dès son enfance commerce avec eux, s'étoit entêté de leurs visions; il les regardoit comme de grands prophètes; il les avoit consultés dans la révolte de Bardane, et avoit pratiqué, par leur conseil, certaines cérémonies magiques. On dit qu'il renouvela en cette occasion ce bizarre sacrifice dans lequel le sacrificateur recevoit sur toute sa personne le sang du taureau immolé, ce que les païens avoient

nommé taurobole. Cette superstition, née en Perse; avoit passé dans tous les pays idolâtres; et Manès, Perse de nation, l'avoit transmise à ses sectateurs. C'étoit à ces pratiques extravagantes, et à d'autres semblables que Nicéphore attribuoit son succès. En récompense, il accordoit aux pauliciens toute faveur, et ces fanatiques formoient en Arménie un petit état qui se gouvernoit selon les lois de leur religion. La liberté dont ils jouissoient attiroit dans leur secte un grand nombre d'ignorans et de visionnaires. Les évêques, les moines, les personnages vertueux étoient suspects à Nicéphore; il les regardoit comme autant de censeurs de sa conduite; il suffisoit de se déclarer contre eux pour être assuré de sa protection. C'est ce qui procura ses bonnes grâces à un faux ermite nommé Nicolas, qui, s'étant bâti une cellule aux portes de Constantinople, ne cessa de prêcher une doctrine erronée et d'invectiver contre le culte des images. Quoique Nicéphore ne fût pas iconoclaste, il soutenoit cet hypocrite contre le patriarche, que Nicolas attaquoit avec impudence. Il ne pouvoit souffrir la paix et la concorde entre les chrétiens; il s'étudioit à semer entre eux des sujets de querelles dont il se faisoit juge, et qu'il décidoit toujours en faveur du mauvais parti. Politique ténébreux et pervers, il croyoit dérober la vue de ses débauches et détourner de dessus lui l'attention de ses sujets en les occupant à se déchirer les uns les autres. Sous son règne, les gens de guerre, qui prennent ordinairement le ton du prince sur le fait de la religion, traitoient en esclaves les évêques et les moines; ils se logeoient dans les maisons épiscopales et dans les monastères, vivoient aux dépens de l'Eglise et s'emparoient de ses biens. L'empereur blâmoit hautement les présens faits pour la décoration du culte divin; c'étoit, selon lui, perdre l'or et l'argent, dont l'unique usage étoit d'entrer dans son trésor. Il prétendoit que tous ses prédécesseurs n'avoient rien entendu au gouvernement de l'état; les Constantins, les Théodoses n'avoient été que des imbécilles; lui seul savoit régner. Athée dans le cœur, il nioit la Providence, et répétoit souvent qu'elle étoit dans la tête du prince, dont la prudence et la sagesse étoient l'unique ressort des événemens: présomption impie et insensée, dont cette même Providence qu'il outrageoit ne tarda pas de tirer une vengeance éclatante.

Un si méchant prince étoit mal servi par ceux-mêmes An. 811. dont les talens auroient pu lui faire honneur, s'il eût , Theoph. p. su s'en faire aimer. Léon, qui commandoit en Orient Cedr. p. 481, depuis qu'il avoit abandonné Bardane, s'étoit signalé Zon. t. 2, en plusieurs combats contre les Sarrasins. Il étoit alors Hist. miscel. dans la province d'Hélénopont, qui comprenoit une Auctor inpartie de la Paphlagonie et de la Cappadoce. Découragé certus post. par l'insensibilité d'un prince qui, tout occupé d'en- 428. tasser des trésors, ne savoit ni connoître ni récompenser le mérite, il se livroit aux plaisirs et négligeoit le 7,8. soin de sa province. Jeune et voluptueux, se voyant oublié de l'empereur, il oublioit lui-même tous ses devoirs. Les Sarrasins, dont les courses infestoient ces contrées, ayant appris qu'il avoit reçu treize cents livres pesant d'argent pour payer les troupes, et que cette somme étoit dans Euchaïtes, où Léon saisoit sa résidence, viennent tout à coup attaquer la ville. Léon, hors d'état de se défendre, prend la fuite, abandonne la ville et la caisse militaire; les Sarrasins s'emparent de l'une et de l'autre, et font prisonniers ce qui étoit resté de soldats. Une pareille lâcheté méritoit la mort. Nicéphore fit amener Léon à Constantinople; mais, ne considérant que la perte de l'argent, sans tenir aucun compte du reste, il se contenta de le faire battre de verges et de l'envoyer en exil.

L'affront qu'il avoit reçu deux ans auparavant dans Theoph. p.: son expédition contre les Bulgares lui tenoit au cœur. 414, 415, 416. Il résolut de le réparer cette année, et sortit de Con-Hist. misc. 1. 24.

p. 481. stantinople au mois de mai avec son fils Staurace. Pour fournir aux frais de cette guerre sans ouvrir son trésor, Nicolai il donna ordre au patrice Nicétas, grand logothète, d'augmenter les taxes imposées sur les églises et les monastères, et de faire payer à la rigueur les arrérages dus au fisc depuis huit ans ; ce qui causa une consternation générale. Comme Théodose Salibaras, son plus fidèle ministre, lui représentoit que le mécontentement étoit universel, et que, s'il lui arrivoit quelque malheur, ce seroit pour tout l'empire un snjet de joie : Que veux-tu? lui dit-il, Dieu m'a endurci le cœur comme à Pharaon; quel bien mes sujets pewent-ils espérer? pour toi, n'attends rien de moi que ce que tu vois. Si cette réponse n'est pas celle d'un insensé, ce ne peut être qu'une dérision impie de la parole de Dieu même. L'historien Théophane jure qu'il tient ce fait de la propre bouche de Théodose. L'armée étoit nombreuse; mais ce n'étoit qu'un amas confus de misérables enrôlés de force, dont la plupart n'avoient pour armes que des bâtons et des frondes : car, quoique Nicéphore retirât de ses sujets des sommes considérables pour l'armement et l'équipement des troupes, il obligeoit les soldats de s'équiper et de s'armer à leurs dépens. Aussi, au lieu de cette allégresse qui accompagne ordinairement le départ d'une armée, on n'entendoit dans celle-ci que murmures et malédictions. Quoiqu'il persécutat Théodore Studite, il le considéroit néanmoins autant que les pauliciens et les astrologues. Il l'envoya consulter sur le succès de la guerre : le saint abbé, adressant la parole à l'empereur, comme s'il eût été présent, répondit: Vous deviez vous repentir de vos fautes passées, au lieu d'en ajouter de nouvelles. Mais, puisque, non content de vous perdre, vous entraînez les autres dans le précipice, voici ce que vous annonce par ma bouche celui qui voit l'avenir comme le passe : vous ne reviendrez pas de ce voyage. Cette prédiction ne sit qu'irriter

Nicéphore, qui remit la punition de ce prophète insolent à son retour de la guerre.

L'armée étant arrivée au château de Marcelles, sur la frontière de Bulgarie, le roi, qui ne s'attendoit pas à cette irruption soudaine, demanda la paix. Nicéphore, fier de cette humble démarche de l'ennemi, et enorgueilli par les flatteries de son conseil, rejeta cette proposition avec hauteur. Il n'avoit pas encore quitté le château de Marcelles, qu'un de ses plus affidés domestiques emporta sa garde-robe avec cent livres d'or, et passa chez les ennemis; ce qui fut regardé comme un événement de mauvais augure. Après de longs détours par des chemins difficiles qui fatiguoient beaucoup l'ar-mée, l'empereur entra le 20 juillet sur les terres des Bulgares, répétant presqu'à chaque pas, je ne sais si c'est Dieu ou le diable qui m'entraîne, mais je me sens poussé par une force irrésistible. Les trois premières journées furent assez heureuses. Les Bulgares, se sentant beaucoup plus foibles, se contentoient de harceler l'ennemi par des courses, et étoient toujours repoussés. Ces foibles avantages paroissoient à Nicéphore des succès éclatans; il les attribuoit à sa fortune et à celle de son fils Staurace, qui, aussi stupide que son père, se croyoit un héros dès sa première campagne. Il insultoit ceux qui n'avoient pas été d'avis de s'engager dans la Bulgarie, et menaçoit de les châtier comme des traîtres. L'ordre étoit donné de ne laisser la vie à rien de ce qui respiroit sur les terres des Bulgares, pas même aux animaux, mais de ménager avec grand soin le butin, et de le réserver à l'empere. On brûla un des palais de Crum, après en avoir enlevé les meubles, qui furent déposés dans des magasins scellés du sceau de Nicéphore. De malheureux soldats, pour en avoir détourné quelques pièces de peu de valeur, eurent les mains et les oreilles coupées. Crum, hors d'état de résister, envoya dire qu'il étoit prêt à se soumettre à telles conditions qu'on

voudroit lui imposer, pourvu que l'empereur sortit du pays : il ne sût pas écouté.

Alors ce prince, animé par le désespoir, résolut de saire périr Nicéphore et toute son armée, ou de périr lui-même avec sa nation. Les Grecs étoient campés dans une plaine environnée de montagnes inaccessibles. Crum fait sermer toutes les gorges, tous les passages par de grands abattis de bois. Les Bulgares travaillèrent avec tant d'ardeur, qu'en deux jours et deux nuits les Grecs furent environnés d'un mur impénétrable; et Nicéphore étoit si négligent et si peu entendudans les opérations de la guerre, qu'il ne s'aperçut de cet ouvrage que lorsqu'il fut achevé. La surprise et la terreur rend toute l'armée immobile; l'empereur, le plus essrayé de tous, courant de toutes parts sans donner aucun ordre, s'écrioit à la vue des barrières qui fermoient chaque déulé, nous sommes perdus; il nous faudroit des ailes pour sortir d'ici. La nuit suivante, c'étoit celle du 25 juillet, les Bulgares mettent le seu à tout ce vaste contour, et entrant cux-mêmes par une des gorges, la scule qu'ils avoient laissée libre, ils fondent comme des furieux sur le camp des Grecs; ils laissent dans la plaine quelques troupes de cavalerie, pour couper aux fuyards le chemin des montagnes, dont l'accès étoit d'ailleurs presque impraticable. C'étoit une confusion et un carnage horrible. Au milieu des ténèbres d'une nuit épaisse, qui n'étoit éclairée que par les flammes, les Grecs, saisis d'épouvante et suyant de toutes parts, tomboient sous le cimeterre des Bulgares, ou, s'ils échappoient au fer ennemi, ils périssoient dans les feux qui leur femoient le passage. Nicephore y perdit la vie, et avec lui toute la cour de Constantinople: patrices, seigneurs, ministres, officiers de l'armée et du palais, un nombre infini de soldats. La sleur de la jeunesse, les forces de l'empire furent ensevelies dans cette nuit funeste; les armes, les équipages, la caisse militaire, les richesses des officiers furent

la proie des barbares. Crum, ayant fait couper la tête à Nicéphore, la fit planter au bout d'une pique et la donna en spectacle pendant plusieurs jours. Le crâne fut ensuite enchâssé en argent, et servit de vase à boire dans un grand festin, où se trouvèrent les seigneurs de sa cour et plusieurs princes étrangers qu'avoit attirés la renommée de sa victoire. Pendant que les Bulgares triomphoient, tout l'empire étoit en deuil; il étoit peu de maisons à Constantinople qui n'eût une veuve ou un orphelin. Au milieu de tant de pertes il ne restoit qu'une consolation; c'étoit d'être délivrés d'un monstre d'avarice et de dissolution, plus détesté encore que les plus odieux de ses prédécesseurs. Personne ne put dire avec certitude de quelle manière Nicéphore avoit perdu la vie. Quelques-uns disoient que ses propres soldats, pleins de rage, le voyant abattu par l'épée d'un Bulgare, l'avoient achevé à coups de pierres. Les mieux instruits des circonstances de sa mort auroient été ces infâmes libertins dont il se faisoit accompagner jusque dans les alarmes de la guerre; mais tous avoient péri ou par le fer des Bulgares, ou dans les flammes: juste punition de leurs horreurs.

Nicéphore avoit régné huit ans et près de neuf mois. Theoph. pis Son fils Staurace fut du petit nombre de ceux qui se 416, 417, 418. sauvèrent du carnage. Quoiqu'il fût blessé à mort, il Cedr. p. 482. Hist. miscel. eut cependant assez de force pour gagner Andrinople, l. 24. où se rassemblèrent les tristes débris de l'armée. Le patrice Etienne, commandant de la garde impériale, et Manas. p. 125. Manas. p. 126. Manas. p. 126. Manas. p. 127. Mactor in-Etienne, fidèle à ses maîtres, assembla ses soldats; et certus post. Theoph. p. 26. Anon. Band. imp. or. 1. contre le gouvernement de son père, et promet de ré-1, p. 28. Combesis ad parer les maux qu'il a faits. La haine que l'on portoit Theoph. p. 1666.

fam. byz. p. 1 28.

Du Cange, à Nicéphore couvrit l'indécence de cette censure; en applaudit à ce discours; on espéra, contre toute raison, qu'un mauvais fils pourroit être un prince estimable. Mais 'ceux qui jugeoient mieux de Staurace, à la tête desquels étoit Théoctiste, offroient secrètement la couronne à Michel, surnommé Rhangabé, grand-maître du palais.

Il étoit fils de Théophylacte, l'un des quatre grands officiers qui avoient conjuré contre Constantin Porphyrogénète, la première année de son règne. Michel avoit pris de son aïeul le surnom de Rhangabé. On n'auroit pu faire un meilleur choix, si les qualités qui font chérir un particulier suffisoient pour faire un grand prince. Il étoit biensaisant, généreux, sans ambition; toujours égal à lui-même, on pouvoit l'élever sans lui faire rien perdre de sa modestie, et de son affabilité naturelle à l'égard de ses inférieurs. La piété et la régularité de ses mœurs relevoient encore le prix des vertus humaines. Il se faisoit un devoir d'assister aux offices de l'église, et remplissoit même dans une église de Constantinople les fonctions de lecteur, espèce de dévotion qui n'avoit en ce temps-là rien de singulier ni de bizarre. Aux agrémens de l'esprit se joignoient les grâces de l'extérieur; il étoit d'une taille avantageuse, bien fait, et dans la force de l'âge. Quoique Nicéphore fût peu sensible au mérite, Michel s'en étoit fait aimer; ce prince l'avoit pris pour gendre et l'avoit revêtu de la dignité de maître du palais. C'étoit . lui donner le premier rang dans l'empire après son fils, qu'il avoit nommé Auguste. Procopia, fille de Nicéphore, ne ressembloit ni à son mari ni à son père. On voyoit en elle les vertus contraires aux vices de son père; mais on y retrouvoit aussi plusieurs vices opposés aux vertus de son mari. Elle étoit vraie, chaste, généreuse, ne faisant usage de ses biens que pour le soulagement des pauvres et pour de pieuses fondations; mais

elle étoit hautaine, opiniâtre, ambitieuse; elle vouloit gouverner son mari et tout l'empire. Elle se joignit à Théoctiste pour solliciter son mari à prendre la couronne, et Michel eut à combattre l'ambitiou de sa femme dans le refus qu'il fit de l'accepter. Il avoit servi fidèlement son beau-père, et ne s'étoit sauvé des mains des Bulgares qu'après avoir fait tous ses efforts pour le défendre. Il répondit à Théoctiste et à ses amis qu'il avoit juré fidélité à Nicéphore et à Staurace, et qu'il devoit au fils la même obéissance qu'il avoit rendue au père.

Etienne, opposé à Théoctiste, soutenoit fortement Staurace; il espéroit que ce prince guériroit de sa blessure. Il le fit porter en litière à Constantinople. Le patriarche, qui n'avoit pas les mêmes espérances, vint visiter Staurace; et croyant devoir lui donner les avis les plus salutaires dans l'extrémité où il le voyoit, il lui conseilla de se réconcilier avec Dieu en réparant les injustices de son père, qu'il reconnoissoit lui-même, et en restituant aux possesseurs légitimes les biens dont ils avoient été dépouillés. Staurace, plus disposé à imiter la rapacité de son père qu'à en perdre le fruit, répondit qu'il connoissoit l'état de ses finances, et qu'il ne pouvoit rendre au plus que trois talens; c'étoit alors à peu près la somme de trente mille livres d'aujourd'hui, portion infiniment petite et des trésors et des rapines de Nicéphore. Il n'est pas étonnant qu'il eût conçu une aversion mortelle contre Théoctiste et Michel: il pouvoit hair l'un comme son ennemi, l'autre comme son rival; mais, aussi ingrat que vindicatif, il ne haïssoit pas moins Etienne auquel il devoit la couronne, et le patriarche dont il n'avoit reçu que de bons offices. Il trouva moyen de les unir ensemble par les affronts dont il les accabloit également. Il n'aimoit pas davantage sa sœur Procopia. Sa femme Théophano, aussi méchante qu'elle étoit belle, lui avoit persuadé que sa sœur ne cherchoit qu'à le perdre. Théophano n'avoit point d'enfans, Michel seul lui faisoit ombrage; en le faisant périr elle se flattoit de pouvoir, à l'exemple d'Irène, devenir maîtresse de l'empire après la mort de son mari. Comme les douleurs de Staurace augmentoient de jour en jour, il en vint enfin à douter lui-même qu'il pût recouvrer la santé. Dans cette incertitude il désiroit de laisser la couronne à sa femme; ou, s'il ne pouvoit y réussir, d'abolir le gouvernement impérial, et de le changer en démocratie. C'eût été porter un coup mortel à l'empire dans l'état où il se trouvoit alors.

Pour exécuter un projet si bizarre, il falloit se dé-Theoph. p. 418, 419, p. 125, 126. Theoph. p. **4**28. 286.

faire de Michel, sur lequel tout l'empire jetoit les yeux, Cedr. p. 482. ou du moins le mettre hors d'état de profiter de la bien-Hist. misc. veillance universelle. Staurace crut qu'Etienne le servi-Zon. t. 2, roit volontiers en cette occasion. Il le fit donc venir le Manas. p. soir du premier octobre, et lui ordonna d'aller se saisir Juctor in- de Michel et de lui crever les yeux. Etienne lui reprécertus post. senta l'impossibilité de l'exécution; que Michel étoit l'idole du sénat et du peuple; sa maison, toujours remplie Theoph. p. d'amis, et si avantageusement située, qu'il pouvoit s'y désendre contre toute violence. Staurace, convaincu par Glycas, p. ces raisons, se réduisit à demander le secret sur la pro-Joël. p. 178. position qu'il venoit de faire. Etienne le lui promit, et vità Plato- se hâta d'aller avertir Michel qu'il falloit régner ou pé-Eginh. an- rir. Il court pendant toute la nuit chez le patriarche, Annal. fran. chez les sénateurs, chez les officiers revenus de la dé-Regino chr. faite; il leur expose la barbarie de ce malheureux prince, Herman. qui, près de rendre l'âme, est encore altéré du sang de ses contract.
Fleury, hist.
reilleurs sujets, et ne respire que pour donner des ordres eccles. 1.45, cruels. Il les invite à se rendre dans l'Hippodrome pour art. 53, 54. proclamer Michel empereur. Pendant ce temps-là le patriarche va trouver Michel; il lui fait donner par écrit une promesse de soutenir la foi, de protéger les personnes consacrées à Dieu, et de ne point répandre le sang des orthodoxes. Au point du jour Michel se rend

à l'Hippodrome, où le sénat et les principaux seigneurs l'attendoient. A son arrivée on le salue empereur; le patriarche le conduit à Sainte-Sophie; et, l'ayant fait monter dans la tribune, il lui met la couronne sur la tête au milieu des applaudissemens de tout le peuple. Dès que Staurace apprend cette nouvelle, il se fait couper les cheveux, et prend l'habit monastique des mains du moine Siméon son parent. Tremblant pour sa vie, il implore la protection du patriarche Nicéphore. Procopia et le nouvellempereur vont le rassurer; ils lui protestent qu'on aura pour lui tous les égards dus à sa naissance, et que l'état où le met sa blessure est la seule cause qui ait déterminé le sénat à le décharger du fardeau de l'empire. A quoi Staurace ne répondit que par un soupir que le dépit arrachoit de son cœur. Dix jours après Procopia fut couronnée et reçut le titre d'Auguste.

Cette heureuse révolution changea la face de l'état: L'avarice de Nicéphore, semblable à un vent brûlant, avoit desséché toutes les sources de la félicité publique. Michel ouvrit ses immenses trésors pour les répandre sur la ville et sur les provinces. Tout sembloit se ranimer, tout retentissoit des louanges du prince. Au moment de son couronnement, il fit de grandes largesses au patriarche, au clergé, au sénat et aux gens de guerre. Il rendit les biens usurpés, et fit une exacte recherche des injustices de son prédécesseur pour en effacer toutes les traces. Procopia partageoit les soins de sa générosité; et, mesurant ses libéralités sur les besoins, elle s'empressa de pourvoir à la subsistance des veuves et des orphelins, qui venoient de perdre leurs maris et leurs pères dans la guerre des Bulgares. Théophano, semme de Staurace, qui avoit fait de vains efforts pour la faire périr, voyant ses desseins renversés, s'étoit à regret jetée dans un monastère : Procopia, loin de se venger, la combla de biens; elle étendit même ses bien. faits sur les parens de cette princesse, que Nicéphore avoit laissé ramper dans l'indigence; elle leur donna pour demeure une des plus magnifiques maisons de la ville, dont ils sirent un monastère où Staurace sut enterré après sa mort.

Cedr. p. 485,

besis.

C'étoit la coutume des empereurs de signaler par Auctor in quelque grâce le commencement de leur règne. Léon certus post. l'Arménien étoit exilé; et quoiqu'il eût bien mérité une Theoph. p. Theoph. p. 428. peine encore plus sévère, cependant ce fut en sa faveur Theoph. p. que Michel voulut donner des marques de clémence. Il 5, 8, 4, aimoit Léon, en qui il avoit reconnu des talens supé-Orientalium rieurs. Il le rappela donc d'exil, le combla de bienfaits, Theophilum le fit patrice, commandant général des troupes d'Orient, apud Com- et l'honora de toute sa confiance. Mais Léon étoit un Generius.p. ingrat dévoré d'ambition, qui ne se servit de la bienveillance de son maître que pour s'ouvrir une voie à le supplanter. Il trouva même des scélérats qui l'y excitèrent et lui offrirent leurs services. L'ignorance de ces temps-là donnoit un grand crédit à cette espèce de charlatans, qui, après avoir trompé le peuple, parviennent à se tromper eux-mêmes et à se croire inspirés. Il y avoit à Constantinople une femme qui passoit pour être por sédée de l'esprit de Python; on en racontoit des prodiges. Tontes les fois qu'elle voyoit passer l'empereur Michel, elle lui crioit : Descendez, prince, descendez, cédez la place à un autre. Un prince moins patient que Michel auroit fait jeter dans la mer cette prophétesse; il se contenta de la faire enfermer. Un moine, nommé Jean le Grammairien, homme corrompu et grand ennemi du culte des images, connoissant le désir de Léon, se mit en tête de se servir de cette insensée pour faire Léon tout à la fois empereur et iconoclaste. Il suborne cette semme, et lui fait prédire que le successeur du prince régnant sera un puissant empereur, qui régnera trente ans avec gloire, et qui remportera de grandes victoires, pourvu sculement qu'il abolisse à jamais.le

culte idolâtre des images. Jean vient annoncer à Léon cette prédiction, dont étoit témoin un certain Nicéphore; il lui amène encore un anachorète, aussi renommé pour son esprit prophétique, et qui s'accordoit parfaitement avec la pythonisse. Léon, facile à persuader de ce qu'il désiroit avec passion, promet à Jean une haute fortune; il lui jure qu'il remplira avec zèle la condition à laquelle le ciel attache sa prospérité et sa gloire, et qu'il ne laissera subsister aucune image dans toute l'étendue de l'empire. Ces sourdes pratiques ne purent être si secrètes que Michel n'en eût quelque avis; il chargea Théodote, surnommé Cassitéras, un de ses écuyers, d'aller interroger la devineresse, et de lui en rendre compte. Théodote, aussi fourbe que Jean le Grammairien, après avoir entendu cette semme, rapporte à l'empereur que ce n'est qu'une malheureuse visionnaire, dont les discours ne sont qu'un tissu d'extravagances, et qui ne mérite que du mépris. Mais aussitôt il va trouver Léon, lui promet de le seconder dans ses vues, et tire de lui une promesse réciproque pour on avancement. Cependant Léon, attendant une occasion favorable, redouble à l'égard de l'empereur les apparences de zèle, et Michel prend plus de confiance que jamais dans sa fidélité.

Affligé de la division qui troubloit l'église de Constantinople, Michel s'empressa de réconcilier Théq-dore, Platon, l'archevêque de Thessalonique et les autres exilés, avec le patriarche Nicéphore. L'économe Joseph fut encore sacrifié à l'intérêt de la réunion; il fut une seconde fois chassé de l'Eglise. Le patriarche eut la liberté que le précédent empereur lui avoit toujours refusée, d'écrire au pape une lettre synodique, et de donner cette marque de communion au chef du corps épiscopal. Michel renvoya en même temps les trois ambassadeurs venus de la part de Charlemagne du vivant de Nicéphore. Il les fit accompagner d'un évêque et de deux

grands ossiciers, qui allèrent trouver Charles à Aix-la-Chapelle, conclurent avec lui le traité de paix, et le reconnurent pour empereur, lui donnant le même titre qu'ils donnoient à leur maître. A leur retour ils passèrent à Rome, où le pape, qui souhaitoit que cette paix fût solide et durable, leur mit solennellement entre les mains une copie du même traité dans l'église de Saint-Pierre. Ces ambassadeurs avoient aussi été chargés de demander à Charlemagne une de ses filles pour Théophylacte, fils aîné de Michel; mais cette affaire n'eut aucune suite. Théophylacte reçut le jour de Noël la couronne impériale des mains du patriarche, et à cette occasion Michel fit de riches présens tant à l'église qu'au clergé de Sainte-Sophie. Peu de temps après il décora du même honneur son second fils, qui portoit le nom de Staurace; mais ce jeune prince mourut l'année suivante.

Theoph. p. mourir, s'étoit retiré dans le monastère, où sa femme 420.
Cedr. p. 482. pleuroit la perte du diadème plus que celle de son Hist. miscel. mari. Sa plaie, que nul remède ne put guérir, s'air la contin. grissoit de jour en jour, et réndoit une odeur si infecte, que ses plus zélés domestiques n'osoient approcher de son lit. Enfin, consumé par les douleurs, il rendit l'âme le 11 janvier de l'année suivante 812, ayant survécu à son père cinq mois et demi, dont il en avoit régné deux mois et sept jours.

La piété de l'empereur étoit alarmée du progrès que faisoit en Arménie et dans le reste de l'Asie la secte monstrueuse des pauliciens : il tint conseil sur les moyens de les réprimer. Les uns vouloient qu'on employât les voies d'une douce correction ; qu'on travaillât à les éclairer plutôt qu'à les perdre ; qu'on leur laissât le temps de revenir de leurs erreurs, et d'expier leurs désordres par la pénitence ; que le clergé préservât les peuples du venin de l'hérésie par de solides in-

structions et par l'exemple d'une vie sainte et régulière. Hs ajoutoient que l'Eglise n'a que des armes spirituelles, et qu'elle ne peut infliger de peine capitale; qu'il ne lui est pas même permis de demander la mort de ceux qu'elle ne peut convertir, parce qu'elle ne doit pas fixer des bornes à la miséricorde divine, qui peut toujours amollir les cœurs les plus endurcis. Les antres opinoient à la mort: on ne pouvoit, à leur avis, trop sévèrement punir des hommes infâmes et opiniàtres, dont les discours séducteurs, quoique grossiers, corrompoient des provinces entières. On savoit par expérience, disoient-ils, que ces détestables hérétiques ne se convertissoient jamais : les laisser vivre c'étoit exposer le salut des autres. Ils s'appuyoient sur l'exemple d'Ananie et de Saphire, et sur un passage de saint Paul, mal interprété, pour conclure que l'Eglise peut armer les princes contre les hérétiques. Le patriarche étoit à la tête de cet avis, comme le dit expressément Théophane. Ce grave historien censure lui-même avec aigreur le sentiment contraire; il le traite de doctrine nouvelle, opposée à celle des Apôtres : ce qui prouve seulement qu'un zèle amer méconnoît la douceur de l'Evangile, et qu'il voudroit s'autoriser de l'exemple des Apôtres. dont les paroles et la conduite ne respirent qu'indulgence et humanité. L'empereur, aussi irrésolu qu'auparavant, flottant entre ces deux avis, fit trancher la tête aux plus hardis des pauliciens, et épargna le reste.

La défaite de Nicéphore avoit relevé le courage des Theoph Bulgares. Crum conçut l'espérance de s'étendre en 420, 421. Thrace, et vint assiéger Dévelt, ville ancienne, autre- l. 24. fois colonie romaine, qui se rendit au bout de quelques  $Z_{p,126}$ . jours. La ville sut ruinée, et les habitans transportés Ortelius dans l'intérieur de la Bulgarie. Pour arrêter les progrès de ces barbares, Michel se mit en marche le 17 juin: Procopia l'accompagna jusqu'à Zurule, à moitié chemin entre Constantinople et Andrinople : c'est aujour-

1

d'hui Ciorlo ou Zorli. Peut-être même ne l'auroit-elle pas quitté alors, si les murmures des soldats ne lui eussent pas fait appréhender des suites plus fâcheuses. C'est donc d'une semme, disoient-ils, que nous prendrons l'ordre! c'est une femme qui nous rangera en bataille et qui nous donnera le signal! les aigles romaines vont se courber devant la nouvelle Sémiramis: elle a droit sans doute de nous commander, puisqu'elle commande à notre maître. Ces railleries insolentes couroient de bouche en bouche; et les ennemis secrets de Michel aigrissoient de plus en plus la mauvaise humeur des soldats. On peut soupçonner que Léon étoit, par ses émissaires, l'auteur caché de ces murmures. Le départ de Procopia ne les apaisa pas, et Michel comprit hien qu'il ne pouvoit attendre d'une telle armée que mutinerie et désobéissance. Il prit donc le parti de retourner à Constantinople.

Cette retraite attira les Bulgares. Assurés de ne point trouver de résistance, ils s'étendirent hardiment dans la Thrace et dans la Macédoine. Les garnisons et les habitans des villes n'étoient pas mieux disposés que les soldats de l'armée. Deux raisons produisoient ce mécontentement général en ces provinces : elles étoient peuplées de ces malheureuses familles que Nicéphore avoit arrachées du sein de leur patrie pour les transplanter en ces contrées. Aussi, à l'approche des Bulgares, Anchiale, Bérée, Nicée, Philippopolis, Philippes, Strymon ( c'étoit l'ancienne Amphipolis, qui avoit pris le nom du fleuve), demeurèrent désertes. Tons les nouveaux habitans prirent la fuite pour retourner dans les pays de leur naissance. D'ailleurs la Thrace et la Macédoine étoient remplies d'iconoclastes qui regrettoient le règne de Constantin Copronyme. Ils honoroient la mémoire de ce prince, qu'ils appeloient le fléau des Bulgares, quoiqu'il eût été aussi souvent vaincu que vainqueur. Ils portoient même le fanatisme jusqu'à le

mettre au nombre des saints; et comme plusieurs de ses fils vivoient encore à Panorme, dans la Chalcidique, où ils traînoient une malheureuse vieillesse, on formoit le dessein de les enlever et de les proclamer empereurs, tout aveugles qu'ils étoient. Michel, averti de ces mouvemens secrets, fit transporter ces princes dans une île de la Propontide, sans vouloir faire des recherches qui l'auroient obligé à répandre du sang contre son inchination.

Comme les iconoclastes de Constantinople entroient dans ces complots, il en fit arrêter un grand nombre, qu'il se contenta de châtier légèrement. Il fit couper la langue à un faux ermite qui avoit abattu publiquement une image de la sainte Vierge en prononçant d'horribles blasphèmes. Le chef de ces furieux étoit cet imposteur nommé Nicolas, dont j'ai déjà fait mention; il sut arrêté par ordre de Michel; et comme ce misérable émoignoit du repentir et promettoit de faire pénitence, l'obtint grâce de la vie; on le promena par toute la ville, confessant hautement ses crimes, et il fut enermé dans un monastère. Grand nombre de pauliciens t d'athingans s'étoient rendus à Constantinople et comnençoient à infecter le peuple de leurs erreurs. Michel :hargea Léon d'en purger la ville. Léon s'acquitta avec accès de cette commission: ils furent proscrits et chasés par édit. Le prince fit ensuite assembler les soldats lans le palais de Magnaure; il leur reprocha leur muinerie et leur ingratitude à l'égard d'un prince qui les :hérissoit, et qui ne leur avoit donné aucun légitime mjet de plainte; il leur représenta le mépris qu'ils s'atiroient de la part des Bulgares et la honte dont ils covroient l'empire; et comme il savoit que plusieurs l'entre eux étoient encore attachés à l'hérésie, il justifia e culte des images en leur exposant la doctrine de l'Eglise, et leur dit à ce sujet tout ce qu'un prince doit avoir et que des soldats peuvent entendre. Ce discours.

que la tendresse pour ses sujets rendoit pathétique, sit sur leurs cœurs une telle impression, que, sondant en larmes, ils demandèrent pardon de leur saute, et protestèrent qu'ils étoient prêts à la réparer au prix de tout leur sang.

Cependant, l'empereur n'osant encore se fier à cette oph. p. , 425, ardeur passagère, remit à l'année suivante à éprouver on. t. 2, la sincérité de leur repentir. D'ailleurs il avoit alors miscel. une autre guerre à soutenir en Orient. Il y envoya Léon, nés. p. 4. qu'il savoit être le plus habile de ses généraux, et qu'il croyoit le plus sidèle. Thébith, à la tête d'une armée de Sarrasins, ravageoit l'Asie: Léon lui livra bataille, lui tua deux mille hommes, mit le reste en suite, et demeura maître des chevaux et d'un grand butin. Ce succès augmenta sa réputation : on comparoit sa victoire avec l'expédition infructueuse de l'empereur. Les Sarrasins ne purent alors prendre leur revanche. Pendant que les deux fils d'Haroun Raschic se disputoient la dignité de calife, quatre tyrans, profitant de leur querelle, déchiroient leur empire, et s'étoient emparés de la Syrie, de la Palestine, de l'Egypte, et de l'Afrique. Ces provinces, désolées par les armes de tant de concurrens, étoient devenues le théâtre des plus affreux désordres: massacres, incendies, viols, rapines, chaque ville, chaque village éprouvoit toutes les horreurs d'une place prise de force par des barbares. Les églises profanées, les monastères détruits n'étoient plus que les tombeaux des chrétiens, qui furent les premières victimes de ces fureurs. Ceux qui échappèrent, prêtres, moines, laïcs, se réfugièrent dans l'île de Cypre, d'où la plupart passèrent à Constantinople. L'empereur et le patriarche les reçurent avec bonté; ils leur donnèrent pour habitation un grand monastère, et leur fournirent de quoi satisfaire à tous les besoins de la vie; ils envoyèrent des secours d'argent à ceux qui étoient demeurés en Cypre.

: Le roi des Bulgares, maître d'une partie de la Thrace Theoph et de la Macédoine, alla dans le mois d'octobre mettre et ibi d le siège devant Mésembrie. Cependant, comme il au- besis. mi roit bien voulu jouir tranquillement de ses nouvelles l. 24. possessions, il envoya proposer la paix à l'empereur aux Theoph. mêmes conditions auxquelles elle avoit été conclue sous 8,9. le règne de Théodose III. Il y ajoutoit deux articles: 487.

premièrement qu'on lui rendît les transfuges, et il Zon. t.
p. 126, comprenoit sous ce nom les sujets de l'empire qui, ayant été pris dans la guerre, avoient trouvé moyen de s'échapper et de revenir dans leur patrie; à cette condition, il consentoit à rendre les prisonniers qu'il avoit entre les mains. Secondement, il vouloit que les marchands grecs qui venoient commercer en Bulgarie, fissent, en entrant dans le pays, la déclaration de leurs marchandises pour payer la taxe qui seroit imposée, sous peine de confiscation de tous leurs effets. Il faisoit dire en même temps à l'empereur que, s'il différoit d'accepter ces conditions, les Bulgares alloient saccager Mésembrie. L'article des transfuges étoit le seul qui sît difficulté. Il arrêta long-temps le conseil et causa de grands débats. Le gouvernement étant chez les Bulgares sévère jusqu'à la cruauté, ceux qui craignoient quelque châtiment se réfugioient à Constantinople et s'y faisoient baptiser; ils y attiroient plusieurs de leurs compatriotes, en sorte que le roi bulgare craignoit de voir dépeupler ses états. On avoit reçu un assez grand nombre de ces transfuges; mais les Bulgares avoient encore un beauconp plus grand nombre de prisonniers grecs; et cette raison, jointe à la crainte d'une guerre sanglante, déterminoit l'empereur et une partie du conseil à opiner en faveur de l'échange. Ils considéroient qu'étant obligés d'opter entre le salut des Grecs prisonniers et celui des Bulgares transfuges, ils ne devoient pas balancer; qu'à la vérité les transfuges, rendus aux Bulgares, ne devoient s'attendre qu'à la mort; mais que les Grecs

abandonnés à leur merci ne servient pas traités moins cruellement, et que, dans cette égalité de péril, il falloit, comme dans un naufrage, sauver préférablement ceux qui devoient être les plus chers. Quant à ce petit nombre de Grecs échappés des prisons, en même temps qu'on les rendroit à Crum, on pourroit les racheter à prix d'argent, et que le roi, satisfait sur tout le reste, ne se rendroit pas dissicile sur cet article. De plus, en perdant quelques transfuges on acquéroit la paix; au lieu que, dans l'autre partie, outre la perte de tant de compatrioles, on s'attiroit une guerre très-facheuse dans l'état où se trouvoit l'empire. Telles étoient les raisons de ceux qui vouloient que les propositions de Crum sussent acceptées. Mais Théodore Studite et Théodiste, l'âme de tous les conseils, et que le foible empereur n'osoit jamais contredire, s'élevèrent avec force contre cet avis : « Ne seroit-ce pas (disoient-ils ) une « insigne lacheté que de trahir des malheureux qui sont « venus chercher un asile? Ils y ont embrassé la soi; ils « ne sont plus transfuges : renouvelés par les eaux du bap-« tême, Constantinople est devenue leur patrie; cette « ville est encore plus pour eux, c'est un sanctuaire. « Ils se sont jetés entre les bras de Jésus-Christ même: « les en arracherons-nous pour les livrer à la cruauté " d'un roi infidèle et barbare? Et nos compatriotes, nos « frères, qui ont eu le bonheur de recouvrer la liberté, « les punirons-nous d'une évasion légitime? Devien-« drons-nous leurs bourreaux pour les traîner sons le « glaive dont la Providence divine les a sauvés? Ne nous « flattons pas de les racheter; le prince inhumain ne « les demande que pour se désaltérer de leur sang. Com-« ment ce roi cruel ose-t-il exiger de nous un pareil « sacrifice? Quel est le droit des nations qui autorise « cette barbarie? En est-il un exemple chez les peuples " les plus sauvages? Mais, dira-t-on, nous allons donc " abandonner nos frères prisonniers? Eh quoi! devons"nous donc les délivrer par un double crime? Ces ré
"fugiés devenus chrétiens, ces sujets de l'empire échap
"pés des cachots et rendus à leur patrie sont-ils moins

"nos frères? C'est avec le fer qu'il faut affranchir d'es
"clavage nos compatriotes. Mais, si nos armes ne peu
"vent les délivrer, ils mourront : mourons nous
"mêmes, si nous ne savons plus vaincre, plutôt que de

"nous déshonorer par une lâcheté aussi honteuse qu'elle

"seroit criminelle. "Tous les sénateurs se rangèrent
à cet avis.

Pendant ces délibérations Crum pressoit le siège de Mésembrie. La place étoit forte, mais la garnison manquoit de courage et étoit mal secondée par les habitans. Le déserteur arabe dont j'ai parlé servoit les Bulgares avec zèle, leur enseignant la construction et l'usage des machines propres à battre des murailles. La ville ne tint que quinze jours. Le lendemain du dernier conseil, second de novembre, on apprit que les Bulgares étoient dans Mésembrie. Cette place, importante par sa situation, par ses richesses, par les munitions de guerre qu'on y avoit amassées comme dans un dépôt assuré, étoit un des boulevarts de Constantinople. Les Bulgares y trouvèrent beaucoup d'or, beaucoup d'argent, et, ce qui n'étoit pas moins estimable, trente-six tubes d'airain pour lancer le feu grégeois, avec quantité de matières. toutes préparées.

Après la prise de Mésembrie, Crum, irrité d'appren- Am. 813. dre que ses propositions étoient rejetées, envoya dire à Theoph. p. 424 et seqq. l'empereur que, puisqu'il ne vouloit point de paix, il Auctor indevoit s'attendre à toutes les horreurs d'une guerre, où certus post. Theoph. p. l'on n'épargneroit ni les hommes, ni les animaux, ni 428 et seqq. Contin. les fruits de la terre, et que l'épée des Bulgares alloit Theoph. p. faire de la Thrace un vaste désert. Sa colère ne lui per- 9 et seqq. Cedr. p. 483 mit pas d'attendre le printemps. Il part dès les premiers et seqq. Zon. t. 2, jours de février, portant partout le feu et le ravage. p. 127, 128, Queique Michel n'eût pas été d'avis de continuer la 150.

p. 445. Syméon. p.

TOS,

Hist. miscel. guerre, il ne se laissa pas effrayer des bravades du roi Leogramm. bulgare; il se mit en marche le quinze de février, et s'avança jusqu'à Andrinople avec ce qu'il avoit de troupes. Il n'eut pas besoin d'aller plus loin; un événement im-Manas. p. prévu arrêta la fureur de Crum, et lui sit plus de mal Joël. p. 178. qu'une sanglante bataille. La maladie se mit dans ses troupes et le força de regagner ses états, après avoir Genésius, p. perdu les deux tiers de son armée. Michel revint à Constantinople; et, attribuant ce succès inespéré à l'inter-Du Cange, cession de Taraise, pour lequel il avoit une singulière voce Izará-vénération, il alla rendre grâces à Dieu près de la sépulture de ce saint patriarche, dont il fit couvrir le tombeau de lames d'argent du poids de quatre-vingtdix livres.

L'empereur résolut de profiter de la foiblesse à laquelle la maladie avoit réduit les Bulgares, et de faire un dernier effort pour accabler de si opiniâtres ennemis. En attendant la saison propre à tenir la campagne, il travailla à réunir toutes les forces de l'empire. Il connoissoit si peu Léon, qu'il lui manda de se rendre à Constantinople pour l'aider de sa valeur et de ses conseils. Ses ordres envoyés dans l'Asie rassemblèrent toutes les troupes depuis l'Euphrate jusqu'au Bosphore. Cette nombreuse jeunesse paroissoit pleine d'ardeur, à l'exception des Cappadociens et des Arméniens que Léon commandoit. Ce perfide leur avoit inspiré les sentimens de mépris qu'il avoit lui-même pour l'empereur. Michel partit au commencement de mai. On n'avoit vu depuis long-temps une si belle armée : tous les chemins retentissoient de vœux. Le peuple de Constantinople, qui suivoit l'empereur l'espace de plusieurs lieues, étoit rempli des plus heureuses espérances. Mais Procopia, qui seule vouloit ignorer le mauvais esset que produisoit sa présence, se croyant toujours nécessaire, accompagna encore l'armée jusqu'à Héraclée. Cette princesse, plus hardie qu'adroite, ne cachoit pas assez l'ascendant qu'elle avoit sur son mari;

on lui attribuoit toutes les fautes du prince : en se rendant odieuse, elle le rendoit méprisable. Ce fut donc à contre-temps qu'elle s'avisa de haranguer les troupes, et de leur recommander l'honneur de l'empire et la conservation de la personne de l'empereur. Cet encouragement, loin d'animer les soldats, renouvela les railleries et les murmures. Lorsqu'elle se fut retirée, la conduite de Michel n'effaça pas ces préventions peu avantageuses. Au lieu de travailler à reprendre Mésembrie, et de faire les dispositions nécessaires pour s'assurer du succès de la campagne, il demeura campé aux portes d'Andrinople. Peu instruit des moyens de faire subsister une armée, et trop soible pour maintenir la discipline, ses soldats, qui manquoient de vivres, pilloient les provinces et causoient plus de dommage que n'auroient fait les ennemis. Il ne savoit pas même choisir ceux dont il devoit prendre conseil. Des courtisans nourris à l'ombre du palais, et qui n'entendoient rien aux opérations militaires, lui persuadoient que l'ennemi ne paroîtroit pas de toute la campagne, et n'oseroit se présenter devant lui. Crum leur donna bientôt le démenti : il avoit employé ce temps à recruter ses troupes; mais, malgré ses efforts, il n'avoit pu mettre sur pied qu'une armée fort inférieure en nombre à celle de l'empereur. Il vint les premiers jours de juin camper à Bersinicie, éloignée de dix lieues du camp des Grecs.

Cependant la ville de Constantinople adressoit au ciel les plus ardentes prières pour la prospérité des armes de l'empereur. Le patriarche, à la tête d'un peuple nombreux, faisoit tous les jours des processions aux principales églises. La cabale des iconoclastes, jointe à celle des pauliciens, forma secrètement le complot de relever leur secte par quelque prestige éclatant qui pût en imposer à la simplicité du peuple, toujours prêt à crier au miracle. La procession s'étant rendue à l'église des Apôtres, où Constantin Copronyme étoit enterré, tout à

coup son tombeau s'ouvre avec grand bruit, et ceux du complot s'écrient de concert : Lève-toi, grand prince, cours secourir l'état prêt à périr. En même temps mille voix s'élèvent: Le voici, disoient-ils, nuvrez-lui le passage; le voyez-vous monté sur son cheval de bataille; 'il va fondre sur les Bulgares; fuyez, barbares, devant le souveur de l'empire. Le peuple, estrayé, croit voir ce qu'il ne voit pas : chacun se vante de l'avoir vu, chacun va raconter ce prodige à sa famille, et jure à ceux qui étoient absens la vérité de cette étrange apparition. On décrit le cavalier, le cheval, l'habillement et les armes. Le préset de la ville, moins crédule, fait arrêter ceux qui avoient crié les premiers; on les interroge; ils protestent que le tombeau s'est ouvert de lui-même par un pur esset de la puissance divine. On prépare à leurs yeux les instrumens des tortures. A cette vue ils se troublent, ils balancent dans leurs réponses, et enfin ils avouent l'artifice. On leur attache au cou les leviers dont ils s'étoient servis pour détacher la pierre du sépulcre; ils sont promenés ainsi par toute la ville, faisant eux-mêmes à haute voix l'aveu de leur imposture; et le peuple eut le chagrin d'être détrompé.

Crum ne demeura pas long-temps à Bersinicie; il vint camper près d'Andrinople, à l'entrée d'une plaine bordée par des hauteurs où s'étendoit le camp des Grecs. Les deux armées restèrent en présence pendant quinze jours, et ne cessèrent d'essayer leurs forces par de petits combats où les Grecs avoient toujours l'avantage. Les chaleurs de l'été, qui furent excessives cette année, faisoient périr grand nombre d'hommes et de chevaux; et quoique la perte fût à peu près égale de part et d'autre, elle étoit plus sensible dans le camp des Bulgares à cause de leur petit nombre. Le dessein de Michel étoit de laisser les Bulgares se consumer peu à peu sans en venir à une action générale. Qu'est il besoin, disoit-il, de livrer une bataille dont l'événement est toujours incer-

tain, puisqué nous sommes assurés de détruire l'ennemi sans coup férir? Mais plus il témoignoit d'éloignement pour le hasard d'un combat, plus les soldats et les officiers mêmes montroient d'empressement et d'ardeur. Léon, résolu de faire perdre la bataille, et de sacrifier et l'empereur et l'armée à son ambition, excitoit sourdement les murmures des soldats; il taxoit de timidité les délais de l'empereur; il le pressoit, il l'assuroit de la victoire; c'étoit, disoit-il, déshonorer l'empire, c'étoit avouer hautement la supériorité des ennemis. Aplacès, commandant des troupes de Macédoine, guerrier fougueux, mais fidèle, et mieux intentionné que Léon, se joignoit à lui pour demander le combat : « Jusqu'à quand (disoit-il) demeurerons-nous à rien - « faire? Attendons-nous que les ardeurs de la saison - « aient fait périr jusqu'au dernier de nos soldats? Per-« mettez-nous de faire usage de nos armes et de notre « courage : les forêts, les défilés, les lieux impratica-« bles ont quelquefois favorisé les Bulgares : ce champ « de bataille est une plaine découverte et unie qui ne « promet l'avantage qu'à la vraie valeur. Je marcherai e le premier, et cette épée ouvrira le chemin de la victoire. Pouvons-nous craindre un ennemi qui ne fait « pas la dixième partie de notre armée? » Les soldats, animés par l'exemple de leurs commandans, menaçoient de se jeter hors du camp et d'aller sans ordre fondre sur l'ennemi.

Michel, forcé de combattre, range en bataille son armée. Crum en fait autant de son côté; inférieur dans tout le reste, il avoit l'avantage d'être craint et estimé de ses soldats, et il mettoit sa confiance dans le mépris que les Grecs faisoient de leur chef. Les deux princes, courant de rang en rang, encouragent leurs troupes, l'empereur, par la honte de céder à un foible ennemi, le roi des Bulgares, par la gloire de vaincre une armée plus nombreuse, mais qui comptoit plus d'hommes que

de soldats. Ils demeurèrent en présence une grande partie du jour, les Grecs postés à l'avantage sur le penchant des collines, les Bulgares dans la plaine. C'étoit le 22 juin, et un soleil ardent convroit de sueur les hommes et les chevaux. Enfin Michel donne le signal. Aplacès, qui commandoit une des ailes, à la tête des Thraces et des Macédoniens, s'élance avec fureur sur les Bulgares: tout plie devant lui. En vain Crum, le plus brave de son armée, volant de toutes parts, rallie les suyards, les ramène à la charge, les anime de paroles et d'exemple; il alloit succomber sous les efforts d'Aplacès, lorsque Léon, voyant contre son gré la victoire se déclarer pour l'empereur, prend la fuite et entraîne après lui les troupes orientales qu'il commandoit. Le courage revient aux Bulgares; les Grecs, abandonnés, prennent l'épouvante; tout suit à la suite de Léon, dont on connoît la valeur et qu'on ne croit pas effrayé en vain. Aplaces s'efforce inutilement de les retenir; il meurt en combattant. Les Bulgares, étonnés de cette suite imprévue, dont ils ne peuvent deviner la cause, demeurent d'abord immobiles; ils s'imaginent que c'est un stratagème pour les attirer et revenir sur eux: mais hientôt, voyant les Grecs dispersés se sau ver en désordre au travers des rochers et des vallons, ils se mettent à la poursuite. Les fuyards, n'osant tourner visage, démontés pour la plupart, prennent pour ennemis leurs propres escadrons, dont ils entendent le bruit derrière eux; ils se pressent, ils se renversent et s'écrasent les uns les autres dans les gorges des montagnes. Tous les chemins sont jonchés de casques, de cuirasses, d'hommes et de chevaux expirans; ceux qui échappent au vainqueur se sauvent dans Andrinople, où Michel, qui lui-même ignoroit la trahison de Léon, s'étoit retiré, n'imputant son malheur qu'à la lâcheté des troupes, et accablant de reproches les officiers et les soldats. Les Bulgares, chargés des armes des vaineus comme d'autant de trophées, traînant après eux une multitude de prisonniers, retournèrent à leur camp, épuisés euxmêmes de chaleur et de fatigue.

L'empereur, plongé dans la plus amère douleur, reprit le chemin de Constantinople, laissant Léon dans Andrinople avec les débris de l'armée pour arrêter les Bulgares. Prévenu en faveur de ce perfide, qu'il avoit comblé de bienfaits, il ne le soupçonnoit pas d'être cause de la déroute, et personne n'osoit l'en instruire. Cependant, comme il rentroit dans Constantinople le 24 juin, Jean Hexabule, qu'il avoit chargé du gouvernement de la ville en son absence, homme sage et plus hardi que les autres, lui demanda à qui il avoit laissé le commandemant des troupes; et sur la réponse de Michel: Prince, lui dit-il, vous ne pouviez plus mal choisir; si vous m'en croyez, rappelez ce traître; il n'est capable que d'abuser de votre confiance. Michel justifioit Léon et faisoit l'éloge de sa fidélité, lorsqu'il apprit que le perfide avoit soulevé l'armée. A peine Michel étoit-il sorti d'Andrinople, que Léon, profitant de ce moment critique pour exécuter ce qu'il méditoit depuis long-temps, fit courir ses émissaires, qui trouvèrent les soldats disposés à écouter tout ce qu'on leur diroit contre Michel. C'en est fait de l'empire, disoient-ils, si vous n'avez que Michel pour le soutenir. Que peut faire une troupe de lions commandés par un cerf timide? Il fuit, il va cacher sa honte entre les bras de sa femme qui le gouverne, et dont nous sommes les esclaves. Il nous laisse en proie aux Bulgares vainqueurs, qui vont bientôt nous arracher ce qui nous reste de vie, si vous ne choisissez un chef plus capable de vous défendre. Ces discours séditieux soulevèrent tous les esprits; on s'assemble, on proclame Léon empereur. Le rusé politique, auquel on donna dans la suite le surnom de Caméléon, feint de refuser la couronne; encore incertain du succès il se ménage une excuse. Alors Michel le

de soldats. Ils demeurèrent en présence une grande partie du jour, les Grecs postés à l'avantage sur le penchant des collines, les Bulgares dans la plaine. C'étoit le 22 juin, et un soleil ardent couvroit de sueur les hommes et les chevaux. Enfin Michel donne le signal. Aplacès, qui commandoit une des ailes, à la tête des Thraces et des Macédoniens, s'élance avec fureur sur les Bulgares: tout plie devant lui. En vain Crum, le plus brave de son armée, volant de toutes parts, rallie les fuyards, les ramène à la charge, les anime de paroles et d'exemple; il alloit succomber sous les efforts d'Aplacès, lorsque Léon, voyant contre son gré la victoire se déclarer pour l'empereur, prend la fuite et entraîne après lui les troupes orientales qu'il commandoit. Le courage revient aux Bulgares; les Grecs, abandonnés, prennent l'épouvante; tout fuit à la suite de Léon, dont on connoît la valeur et qu'on ne croit pas effrayé en vain. Aplacès s'efforce inutilement de les retenir; il meurt en combattant. Les Bulgares, étonnés de cette fuite imprévue, dont ils ne peuvent deviner la cause, demeurent d'abord immobiles; ils s'imaginent que c'est un stratagème pour les attirer et revenir sur eux: mais hientôt, voyant les Grecs dispersés se sau ver en désordre au travers des rochers et des vallons, ils se mettent à la poursuite. Les fuyards, n'osant tourner visage, démontés pour la plupart, prennent pour ennemis leurs propres escadrons, dont ils entendent le bruit derrière eux; ils se pressent, ils se renversent et s'écrasent les uns les autres dans les gorges des montagnes. Tous les chemins sont jonchés de casques, de cuirasses, d'hommes et de chevaux expirans; ceux qui échappent au vainqueur se sauvent dans Andrinople, où Michel, qui lui-même ignoroit la trahison de Léon, s'étoit retiré, n'imputant sou malheur qu'à la lâcheté des troupes, et accablant de reproches les officiers et les soldats. Les Bulgares, chargés des armes des vaincus comme d'autant de trophées, traînant après eux une multitude de prisonniers, retournèrent à leur camp, épuisés euxmêmes de chaleur et de fatigue.

L'empereur, plongé dans la plus amère douleur, reprit le chemin de Constantinople, laissant Léon dans Andrinople avec les débris de l'armée pour arrêter les Bulgares. Prévenu en faveur de ce perfide, qu'il avoit comblé de bienfaits, il ne le soupçonnoit pas d'être cause de la déroute, et personne n'osoit l'en instruire. Cependant, comme il rentroit dans Constantinople le 24 juin, Jean Hexabule, qu'il avoit chargé du gouvernement de la ville en son absence, homme sage et plus hardi que les autres, lui demanda à qui il avoit laissé le commandemant des troupes; et sur la réponse de Michel: Prince, lui dit-il, vous ne pouviez plus mal choisir; si vous m'en croyez, rappelez ce traître; il n'est capable que d'abuser de votre confiance. Michel justifioit Léon et faisoit l'éloge de sa fidélité, lorsqu'il apprit que le perfide avoit soulevé l'armée. A peine Michel étoit-il sorti d'Andrinople, que Léon, profitant de ce moment critique pour exécuter ce qu'il méditoit depuis long-temps, fit courir ses émissaires, qui trouvèrent les soldats disposés à écouter tout ce qu'on leur diroit contre Michel. C'en est fait de l'empire, disoient-ils, si vous n'avez que Michel pour le soutenir. Que peut faire une troupe de lions commandés par un cerf timide? Il fuit, il va cacher sa honte entre les bras de sa femme qui le gouverne, et dont nous sommes les esclaves. Il nous laisse en proie aux Bulgares vainqueurs, qui vont bientôt nous arracher ce qui nous reste de vie, si vous ne choisissez un chef plus capable de vous défendre. Ces discours séditieux soulevèrent tous les esprits; on s'assemble, on proclame Léon empereur. Le rusé politique, auquel on donna dans la suite le surnom de Caméléon, feint de refuser la couronne; encore incertain du succès il se ménage une excuse. Alors Michel le

lui-même; et dans la suite, lorsqu'il prit la pourpre après en avoir dépouillé Léon, on se rappela cette frivole circonstance comme un présage. On se ressouvint encore que Léon montant alors les degrés du palais, Michel avoit marché sur le bord de sa robe, et l'avoit fait marcher en arrière: tant il est facile de trouver après coup de petits pronostics des grands événemens.

Michel Rhangabé, incertain de son sort, se tenoit renfermé avec sa famille dans l'église de la Sainte-Vierge. Léon, n'osant le faire périr, le relégue dans un monastère d'une île de la Propontide, où H lui assigna une pension qui fut mal payée; en sorte que cet empereur, détrôné, et dépouillé même de son patrimoine, manquoit souvent du nécessaire : ce qui ne l'empêcha pas de vivre encore trente-deux ans, sous le nom d'Athanase, dans une austère pénitence, oublié de tout l'empire, mais n'ayant pas régné assez long-temps pour s'être oublié lui-même. Léon, sans le vouloir, lui rendit sa disgrâce moins amère en le séparant de sa fermme. C'étoit l'affranchir des reproches éternels d'une épouse hautaine et ambitieuse; mais Michel, loin de sentir ce bon service, parut regretter encore ce surcroît de pénitence. Elle fut enfermée dans un monastère qui portoit son nom, et qu'elle avoit elle-même sondé dans Constantinople. Michel avoit en trois fils et deux filles. Staurace, son second fils, couronné en même temps que son siné Théophylacte, étoit mort avant que son père sat détrôné. Théophylacte, et Nicétas, le dernier des trois, furent faits ennuques, et enrent la liberté de vivre avec leur pere sous l'habit monastique. Le premier prit le nom d'Eustatius; il étoit alors dans sa vingtierne année, et survécut son pere de cinq ans. L'autre, âgé de quatorze ans, prit le nom d'*lgnace*, et devint dans la suite patriarche de Constantinople. Il se rendit célebre par la saintelé de sa vie, et par sa fermeté dans une injuste persécution. Il n'avoit encore que dix ans, lorsque l'emappelle le plus sidèle de ses domestiques et lui met entre les mains son diadème, sa pourpre et sa chaussure d'écarlate; c'étoient les marques de la dignité impériale: Allez, lui dit-il, porter à Léon ces ornemens, et dites-lui de ma part qu'il peut venir sans crainte se loger dans le palais. En même temps il se sait couper les cheveux; et ce bon prince, plus capable d'obéir que de commander, après avoir paru sur le trône impérial un an, neuf mois et neuf jours, prend l'habit de moine, qu'il auroit dû porter toute sa vie. Il se retira avec sa semme et sa samille dans l'église de Notre-Dame du Phare.

Cependant Léon s'avançoit suivi de l'armée et accompagné d'une foule d'habitans, qui, ayant appris la résolution de Michel, accouroient au-devant de lui. Il trouva un tribunal dressé devant la Porte dorée; il y monta, et sut proclamé empereur par un concert unanime du sénat et du peuple. Le patriarche Nicéphore lui présenta, selon l'usage, une formule de serment par laquelle il s'engageoit à protéger l'Eglise, à maintenir la doctrine catholique, et en particulier le culte des images. Il la signa sans balancer, quoiqu'il n'eût pas dessein d'accomplir ce qu'il promettoit. Il entra dans la ville le lendemain onzième de juillet, au milieu des acclamations du peuple. Il se transporta d'abord à Sainte-Sophie, où il reçut la couronne des mains du patriarche. On rapporte que les cheveux de Léon étoient si rudes, que Nicéphore, lui posant la couronne sur la tête, se sentit piquer comme par des épines; ce qui est rèlevé par les plus graves historiens de ce temps-là, comme un symbole de son caractère dur et impitoyable. Léon marcha ensuite au palais, et, s'arrêtant dans le vestibule devant une image de Jésus-Christ pour y faire sa prière, selon la coutume des empereurs à leur première entrée, il quitta son habit de guerre, qui étoit une casaque rouge courte et sans ceinture, et le mit entre les mains de Michel le Bègne. Michel s'en revêtit

# TABLE

#### DU SIXIÈME VOLUME DE L'HISTOIRS DU BAS-EMPIRI

## LIVRE CINQUANTE-SIXIÈME.

## HÉRACLIUS.

(Ce règne comprend les livres 56, 57 et 58.)

Mauvais état de l'empire en Orient, 1. Etat de l'Occident, 2. Naissance d'Epiphanie, fille d'Héraclius, ihid. Naissance du jeune Héraclius, et mort d'Éudocie, 3. Juste punitions de Vitulin, 4. Conspiration des Juiss à Tyr, 5. Les Romains dépouillés d'une partie de ce qu'ils possédoient encore en Espagne, 6. Second mariage d'Héraclius, 7. Les Perses prennent Jérusalem, 8. Charité de saint Jean l'Aumonier, y. Ravage de l'Egypte, ib. Ambussade d'Héraclius à Chosroës, 10. Troubles en Italie, 12. Distributions de pain abolies à Constantinople, 13. L'empereur veut se retirer en Afrique, 14. Conversion d'un prince de la nation des Huns, 15. Persidie des Abares, ilid. Paix avec les Abares, 17. Etablissement des Croates, ibid; et des Serves, 18. Embarras d'Héraclius, 19.

Héraclius se prépare à man contre les Perses, 21. Comme ment de l'histoire des musulm 22. Origine de Mahomet, il Etat de la Mecque lorsque homet s'érigea en prophète, Religion de la Mecque, 24... nesse de Mahomet, 25.º Doi projet de Mahomet, 26. Il j pare les esprits, 28. Il préche religion, 29. L'Alcoran, 30. les miracles de Mahomet, Hégire, 32. Succès de Mahon 33. Conquête de l'Arabie, Mahomet rebuté par Chosk 36. Il traite avec Héraclius, Première guerre des musulm contre l'empire, 38. Récit de rent des auteurs grecs, 39. sertion d'un grand nombre d rabes qui se joignent à Mahom 40. Autre expédition de Mai met, ibid. Progrès du mahor tionie, 41.

## LIVRE CINQUANTE-SEPTIÈME.

Disgrace de Crispe, 43. Départ d'Héraclius, 45. Il exerce ses troupes, 46. Première campagne d'Héraclius, 47. Défaite des Perses, 48. Second ampagne d'Héraclius, 49 Prise de Tauris, nommée alors Ganzac, 51. Fin de la seconde campagne, 52. Les Romains chassés entièrement de l'Espagne, 53. Troisième campagne d'Héraclius, ibid. Seconde et troisième batailles, 55. Nouvelle défaite des l'erses, 56. Qua-. trième campagne d'Héraclius, 58. Combat du Sarus, 59. Emeute à Constantinople, 61. Cinquième campagne d'Héraclius, 62. Origine des Khazars, 63. Alliance d'Héraclius avec les Khazars, 64. Les Perses et les Abares viennent assiéger Constantinople, 65. Députation inutile, 65. Attaque de la ville, 66. Proposition du kan reje:ées, 67. Tentative inutile des Abares pour se joindre aux Perses,

69. Les Abares repoussés par mer et par terre, 70. Retraite des Abares, 71. Les Khazars abandonnent Héraclius, 72. Sixième campagne d'Héraclius, 73. Bataille du Zab. 74. Suites de la bataille, 76. Marche d'Héraclius, ibid. Pillage du palais de Dastagerd , 77. Fuitc de Chosroës, ibid. Révolte de Sarbar, 78. Mouvemens d'Héraclius, 79. Révolte de Siroës contre son père Chosroës, S1. Mort de Chosroës, 82. Paix de Siroës uvec Héraclius, 83. Retour d'Héraclius, 84. Mort de Siroës, ibid. Entrée d'Héraclius à Constantinople, ibid. Héraclius reporte la croix à Jérusalem, 86. Ambassade de Dagobert à Héraclius, 88. Naissance de Constant, ibid. Héraclius retombe dans l'inaction. ibid. Naissance de l'hérésie des monothélites, 89. Le pape Honorius trompé par Sergius, 90. Ecthèse d'Héraclius, 91.

## LIVRE CINQUANTE-HUITIÈME.

Adaloald, roi des Lombards, 93. Héraclius évite la guerre avec les Lombards, 94. Massacre de Tason, duc de Frioul, 95. Rotaris roi des Lombards, 96. L'exarque pille le palais de Latrun, 97. Punition de Maurice, 98. Mort de Mahomet, 99. Pouvoir des successeurs de Mahomet, 100. Abubècre lui succède, ibid. Les Musulmans attaquent l'Irac arabique, 101. Isdegerd in dernier roi de Perse, 103. Conquete de l'Irac, ibid. Abubècre entreprend la conquête de la Syrie, 104. Premier avantage des musulmans, 105. Amrou et Caled envoyés en

Syrie, ibid. Les Sarrasins devant Bostra, 106. Prise de Bostra, 108. Prise de Gaza, 109. Les Sarrasins vont assiéger Damas, 110. Théodore, frère de l'empereur, battu par les Sarrasins, 112. Marche de Théodore et de Baane, 113. Caled marche aux Romains, ibid. Bataille d'Ainadin, 114. Batuille d'Emèse, 115. Prise de Damas, 116. Aventure d'un habitant de Damas, 118. Massacre des fugitifs, 119. Mort d'Abubècre, ibid. Omar calife, 120. Héraclius reporte la sainte croix à Constantinople, 121. Alliance des Bulgares, 122. Massacre du

1

monastère d'Abilkodos, 123. Sévérité d'Omar, 125. Mouvemens des Sarrasins en Syrie, ibid. Prise de Kennesrin, 127. Prise de Balbec, ibid. Prise d'Arrestan, de Hama et de Schizar, 128. Prise d'Emèse, ibid. Approche de l'armée romaine, 130. Omar envoie du secours aux Sarrasins, 131. Conférence de Caled et de Munuel, ibid. Bataille d' Yarmouc, 133. Seconde journée, 134. Défaite des Romains, ibid. Prise de Jérusalem, 136. Arrivée d'Omar, ibid. Capitulation de Jérusalem, 137. Omar entre dans Jérusalem, 139. Prise d'Alep, 141. Prise du château d'Azaz, 143. Perfidie d' Yukinna, 144. Constantin veut faire assassiner Omar, 145. Prise

d'Antioche, 146. Expédition dans les montagnes de Syrie, ibid. Amrou marche à Césarée, 147. Entrevue de Constantin et d'Amrou, 148. Bataille de Césarée, 149. Prise de Tripoli, de Tyr et de Césarée, ibid. Réduction entière de la Mille 150. Peste en Syrie, 151. Conquête de la Mésopotamie, ib. Fondation de Cufa, 152. Intrigues de Cyrus avec ks musulmans, 153. Amrou entre en Egypte, 154. Projet absurde de Cyrus, 155. Siège de Mesra, ibid. Prise de cette ville, 156. Amrou assiége Alexandrie, 158. Députation inutile de Cyrus aux Sarrusins, 159. Mort d'Héraclius, 160.

## LIVRE CINQUANTE-NEUVIÈME.

# CONSTANTIN III. HÉRACLÉONAS. CONSTANT II.

Martine veut régner, et est rejetée par le peuple, 161. Conduite de Constantin, 162. Sa mort, 163. Règne d'Héracléonas, ibid. Révolte de Valentin, 164. Constant couronné, 165. Fuite de Pyrrhus, 166. Valentin Cesar, ibid. Punition de Martine et d'Héracléonas, ibid. Prise d'Alexandrie, 167. Ordre établi en Egypte, 168. Incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, 169. Etat de l'église d'Alexandrie sous les Sarrasins, 170. Nouvelle ville et nouveau canal en Egypte, ibid. Constant implore l'assistance du sénat, 171. Affaires d'Italie, 172. Institution du code lombard, 174. Constant envoie des présens à l'empereur de la Chine, 175. Révolte apaisée,

ibid. *Othman succède à Omar,* 176. Conquête de la Perse par les musulmans, 178. Prise de Modin, 179. Bataille de Gialoula, 180. Progrès des Sarrasins en Perse, ibid. Mort d'Isdegerd, 181. La Perse soumise aux Sarrasins, 182. Alexandrie reprise par les Romains, et ensuite par les musulmans, 183. Entreprise des musulmans sur l'Afrique, 184. Première entrée des Sarrasins en Afrique, 185. Bataille d'Yucoubé, 186. Autres combats, 187. Défaite des Africains, 188. Progrès des Sarrasins, 189. Ils so retirent, 190. Les Sarrasins entrent dans l'ile de Cypre, ibid. Destruction d'Arade, 191.

#### LIVRE SOIXANTIÈME.

#### CONSTANT II.

Constant favorise les monothélites, 192. Inconstance de Pyrrhus, 193. Type de Constant, ibid. Le pape condamne le Type, 195. Entreprise de Constant contre le pape, ibid. Les Sarrasins en Nubie, en Sicile, en Arménie et à Rhodes, 196. Attentat contre le pape, 197. Enlèvement du pape, 198. Voyage de Martin, 200. Martin à Constantinople, 201. Horribles traitemens faits à Martin, ibid. Pyrrhus remonte sur le siège de Constantinople, 203. Exil et mort du pape, 204, Eugène pape, ibid. Persécution de saint Muxime, 205. Il est condamné, 206. Mort de saint Maxime, 207. Bataille navale où Constant est vaincu par les Sarrasins, 208. Mort d'Othman, 210. Ali et Moavia se disputent la dignité de

calife, ibid. Moavia calife, 212. . Vitalien pape, 213. Expédition contre les Esclavons, ibid. Paix avec Moavia, 214. Constant fait tuer son frère, ibid. Grimoald usurpe la couronne de Lombardie, 215. Aventures de Pertharite, 216. Générosité de Grimoald, 218. Victoire de Grimoald sur les François, 219. Constant passe en Italie, ibid. Il attaque Bénévent, 220. Il lève le siège, 222. Son voyage à Rome, 225. Progrès des Lombards, 224. Suite du règne de Grimoald, ibid. Conquêtes des Sarrasins, 226. Seconde expédition des Sarrasins en Afrique, ibid. Affaires de l'Eglise, 228. Révolte de Sapor, 229. Les Sarrasins, prennent et perdent Amorium, 231. Mort de Constant, ibid.

## LIVRE SOIXANTE-UNIÈME.

## CONSTANTIN IV, DIT POGONAT.

nstantin venge la mort de son père, 232. Descente des Sarrasins en Sicile, 234. Sédition punie, ibid. Troisième expédition des Sarrasins en Afrique, 234. Fondation de Caïroan, 236. Conquêtes d'Oucha, 237. Les Sarrasins perdent leurs nouvelles conquêtes, 238. Pertharite roi des Lombards, 240. L'empereur apaise les différends entre le pape et les archevéques de Ravenne, ibid. Flotte des Sarrasins, 241. Invention du feu

grégeois, 242. Commencement du siège de Constantinople, 245. Divers événemens de cinq années, 246. Défaite des Sarrasins, 247. Paix avec Moavia, 248. Nouveaux princes de Byblos, ibid. Origine des Maronites, 250. Jean Maron, patriarche des Maronites, 251. Progrès des Maronites, 253. Origine du nom de Mardaïtes, 254. Suite de l'histoire des Maronites, ibid. Nouvelles victoires des Maronites sur les

Sarrasina, 255. Ilistoira des Bulgares, 256. Bulgares établis au
bord du Panuba, 258. Manvais
succès de la guerre contre les Bulgares, 259. Constantin assantis e
un côncila, 260. Sixiema concila
général, 262. Fin du concila,
263. Yézid succède à Moavia,

265. Constantin ôte à see deux fières le titre d'Auguste, 266. Troubles chez les Survasins, 267. Le pape lienolt et adopte les fils de Constantin, 268. Mort de Constantin Poponut, ibid. Nouvelle division de l'empire, 269.

## LIVRE SOIXANTE-DEUXIÈME.

# JUSTINIEN II, et une seconde vois, dit alors RHINOTMÉTE. LÉONCE. TIBÈRE II. FILÉPIQUE.

Premiera auccèa da Justinien , 271. Mardaites transportés hors de leur paya, 272. Affaires de l'Eglian, 274. Guerra contra lea Bulgares , 276. Quatrième as pédition den Sarravina on Afrique, 277. Defaite den Surraeine, 278. Aban. don de l'ile de Cypre, 279. Premiere monnoie des Sarrasins 280. Guerre contre les Surrusins, 281. Etablissement du carage, 282. Concile in trullo, 283. Vains efforts de l'empereur pour engager ·le pape à souscrire au concile, 284. Les Sarrasins s'emparent de l'Arménia, 285. Cruautés de Justinien et de ses ministres, 286. Révolution à Constantinople , 287. Justinien détrôné, 289. Massacre à Ravenne, 200. Premier doge de Vanisa, 290. Cinquiemo expedition des Sarrasins en Afrique, 292. Succès de Hassan , 293. Carthage reprise par les Romains, 294. Les Surrasins la reprennent et en demeurent les maltres, ibid. Tradition romanerque des untourn araben , 295. Léones dé-Pront par Absimare, 298. Irrup-

tion das Ramains en Syria, 297. Lapidition des Sarrasine, ibid. Hardane exile , 298. Affaires d'I. talia, ibid. Succès divers des Surrasins et d'Héraclius , 300. Aventures de Justinian dans son azil, 301. Il sa réfugio ches las Bulgares, 302. Justinian rėtabli, 303. Cruelle vengrance de Justinien, 304. Suite des cruantés de Justinien, 305. Justinien défait par les liulgares , 306 . Prise de Tyanes par las Sarrasins , 307. Cruauté exarche our Ravonna , 308. Voyage du papa à Constantinople, 310. Hardiemo des Sarravins , Vangaunce da Justinien contre, Cheraunites , 313. Hávolte de Havenna, 314. Bardana nomina ampercur à Chersone , 315. Seconde entreprise contre cette ville , 316. Justinion massacré , 317. Filepique protége les monothélites, 319. L'Occident rejette l'hérésie, 3 ac. Félix renvoy à à Ravenne. 3x1. Irruption des Bulgares et des Sarrasine, ibid. l'ilépique détrôné, 322.

### LIVRE SOIXANTE-TROISIÈME.

# ANASTASE II. THÉODOSE III. LÉON III, DIT L'ISAURIEN.

Anastase 11, empereur, 324. Il se déclare pour la doctrine catholique, 325. Commencemens de Léon l'Isaurien, ibid. Expédition de Léon dans le pays des Alains, 326. Son retour à Constantinople, 327. Préparatifs contre les Sarrasins, 328. Germain transféré de Cyzique à Constantinople, 329. Flotte envoyée pour détruire les préparatifs des Sarrasins, ibid. Elle se mutine, 350. Anastase détrôné, 331. Règne de Théodose 111, 352. Léon proclamé empereur par les habitans d'Amorium, 333. Léon se tire des mains des Sarrasins, 354. Léon reconnu empereur à Constantinople, 335. Liutprand roi des Lombards, 336. Grégoire 11, pape, 338. Grande inondation du Tibre, 339. Les Sarrasins viennent assieger Constantinople, ibid. Siége par terre et par mer, 341. Destruction des deux flottes ennemies, 343. Kevolte apaisée en Sicile, ibid. Suite du siège, 344. Retraite et destruction totale de l'armée sarrasine, 346. Joie des Romains, et colère du calife, ibid. Naissance de Constantin Copronyme, 347. Entreprise et mort d'Anastase, 348. Léon persécute les Juiss et les montanistes, 349. Les Sarrasins maitres de la Sardaigne, ibid. Expédition des Sarrasins, 350. Naissance d'une ile nouvelle, ibid. Léon forme le dessein d'abolir le zulte des images, 352. Motifs qui

l'y excitoient , 353. Edit de Léon , 554. Troubles excités par cet édit , 355. Germain résiste à l'empereur, 356. Jean Damascène combat pour la doctrine de l'Eglise, 557. Léon veut se défaire du pape, 359. Révolte de la Grèce, 361. Les Sarrasins attaquent Nicee, ibid. Nouvelles entreprises de l'empereur contre le pape, 362. Zèle des Romains pour le pape, 363. Liutprand prófite de ces troubles, ibid. Efforts inutiles de l'exarque pour faire périr le pape, 364. Kavenne reprise par l'exarque, 365. Liutprand se ligue avec l'exarque, ibid. Le pape implore le secours de Charles Martel, 366. Liutprand slėchi par le pape, 367, Révolte apaisée par le pape, 368. Germain dépouillé de l'épiscopat, 569. Léon fait brûler la bibliothèque et les bibliothécaires, 370. Troubles à Constantinople, 571. Divers martyrs, 372. Mort de Grégoire 11, 575. Apologie de Grégoire 11, 374. Conduite du pape Grégoire 111, 577. Expeditions des Sarrasins, 378. Concile de Rome, ibid. Vaine entreprise de Léon contre l'Italie, 579. Vengeance de Léon, 380. Mariage de Constantin Copronyme, 381. Diverses expéditions des Sarrasins, ibid. Tremblement de terre à Constantinople, 382. Le pape a recours à Charles Martel, 383. Entreprise sur Bologne, 385. Mort de Léon, ibid.

## LIVRE SOIXANTE-QUATRIÈME.

## CONSTANTIN V, DIT COPRONYME.

Politique des papes, 387. Paix entre le pape et Liutprund, 388. Le pape réconcilie Liutprand avec l'empire, 389. Impiété de Constantin, 300. Révolte d'Artabaze, 392. Artabaze empereur, ibid. Défaite d'Artabaze, 394. Constantin assiège Constantinople, 395. Suite du siège, ibid. Prise de Constantinople, 396. Conduite du pape à l'égard de Constantin, Exploit de Constantin, 398. ibid. Horrible peste, 399. Vaine entreprise des Sarrasins sur l'ile de Cypre, 400. Conduite du pape Zacharie, ibid. Commencemens des Abassides, 401. Zacharic contribue à l'élection de Pepin, 402. Extinction de l'exarchat, 403. Entreprise d'Astolf sur Rome, ibid. Députation de l'empereur au roi des Lombards, 404. Négociation du pape avec Pépin, 405. Le pape à Pavie, 406. Il vient en France, 407. Guerre de Pépin contre Astolf, 408. Concile qui condamne le culte des images, 410. Constantin patriarche de Constantinople, 411. Clôture du concile, ibid. Astolf recommence la guerre, 412. Il assiège Rome, 413. Pépin en Italie, 414. Dona-

tion de Pépin au saint-siège, h 15. Caractères de cette donation, 416. Didier roi des Lombards, 417. Etat do l'empire, 418. Intrigues de Didier et du pape auprès de Pépin et de l'empereur, 420. Conduite du pape à l'égard de Didier, 421. Paix entre le pape et le roi des Lombards, 422. Guerres de Constantin, 423. Martyred' André le Calybite, 424. Persécution d'Etienne, 426. Guerre des Bulgares, ibid. Troubles chez les Bulgares, 427. Froid excessif, 428. Opiniatreté de l'empereur, 430. Conduite de l'empereur à l'égard des Bulgares, 431. Expédition malheureuse contre les Eulgares, 432. Persécution, 433. Les moines diffamés par la malice de l'empereur, 434. Traitement outrageux et cruel de plusieurs seigneurs, ibid. Le patriarche Constantin déposé, 435. Profunction des reliques, 436. Dégradation du patriarche Constantin, 437. Sa mort, 438. Etienne à Constantinople, ibid. Son martyre, ibid. Redoublement de persécution, 440. Débauches de Constantin, 4/11. Autres événemens dans l'empire d'Orient, 442.

## LIVRE SOIXANTE-CINQUIÈME.

## CONSTANTIN V, DIT COPRONYME. LÉON IV, DIT CHAZARE.

Copronyme demande en mariage pour son fils, Gisèle, fille de Pépin, 444. Constantin intrus sur le saint-siège, 446. Election du pape

Etienne, ibid. Députation d'Etienne à Pépin, 447. Concile de Rome, 448. Nouveaux troubles à Rome, ibid. Didier vient à Rome, 449. Mort de Christophe, 451. Ruse de Didier, ibid. Mort de Serge, 451. Mort de Paul Afiarte, 453. Mariage de Léon et d'Irène, 454. Didier táche de mettre les rois françois dans ses intérêts, ibid. Mariage de Charles et de Désidérate, 455. Violences de Lachanodracon, 456. Défaite des Romains en Asie, 458. Politique du pape Adrien, ibid. Artifice inutile de Didier, 459. Le pape implore le secours de Charles contre Didier, 460. Il arrête Didier par la crainte de l'excommunication, ibid. Charles passe en Italie, 461. Il va à Rome, 462. Il confirme la donation de Pépin,

463. Contenu de la nouvelle donation, 464. Erreur de Sigebert, 465. Prise de Pavie et de Vérone, ibid. Extinction du royaume des Lombards, 466. Vaine entreprise d'Adalgise, 467. Guerre des Sarrasins, 468. Guerre de Bulgarie, ibid. Constantin trompé par le roi des Bulgares, 470. Mort de Constantin, ibid. Réflexions sur la mémoire de Constantin Copronyme, 471. Enfans de Constantin, 472. Bonne conduite de Léon au commencement de son règne, 473. Le jeune Constantin Auguste, ibid. Conspiration de Nicéphore, 475. Le roi des Bulgares se réfugie auprès de l'empereur, ibid. Guerre des Sarrasins, 476. Vaines tentatives des Sarrasins, ibid. Défaite des Sarrasins, 478. Mort de Léon, ibid.

#### LIVRE SOIXANTE-SIXIÈME.

# CONSTANTIN VI, DIT PORPHYROGÉNÈTE: IRÈNE.

Conspiration découverte, 480. Sentimens de l'impératrice sur la religion, 481. Rotrude, fille de Charlemagne, fiancée avec Constantin, 482. Défaite des Sarrasins, 485. Révolte en Sicile, ibid. Guerre des Sarrasins, 484. Guerre contre les Esclavons, 486. Irène rétablit plusieurs villes en Thrace, ibid. Mort de Paul, patriarche de Constantinople, 487. Taraise refuse le patriarchat, 488. Discours de Taraise, 489. Il est ordonné patriarche, 491. Préparatifs du concile, ibid. Violences des iconoclastes pour empêcher le concile, 492. Irène casse sa garde, 493. Le concile est convoqué à

Nicée, 494. Septième concile général, 495. Belle action de Taraise, 496. Affaires d'Italie, 497. Rupture du mariage de Rotrude avec Constantin, 499. Entreprise et défaite d'Adalgise, 500. Mariage de Constantin, 501. Mauvais succès contre les Sarrasins et les Bulgares, 502. Irène s'empare seule du commandement, ibid. Flotte romaine battue par les Sarrasins, 504. Irèné dépouillée de l'autorité, 505. Guerre contre les Bulgares et les Sarrasins, 506. Irène rétablie, ibid. L'empereur battu par les Bulgares, 507. Conjuration punie, 508. Révolte des troupes d'Arménie, ibid. Elles

sont vaincues et punies, 507. Grimoald répudie la cousine germaine de l'empereur, ibid. Concile de Francfort, 510. Constantin répudie Marie, ibid. Expédition en Asie, 512. Mariage de Théodote, ibid. Suites de ce mariage, 513. Insolence de Constantin, 514. Complot formé par Irène contre son file, 515. Constantin s'enfuit de Constantinople, 516. Sa mère lui fait crever les yeux,. 517. Gouvernement d'Irène seulog 518. Nouveau mouvement et nouvelle punition des fils de Copronyme, 519. Jalousie de Staurace et d'Aëce, 520. Irruption des Sarrasins, ibid. Brouilleries à la cour de Constantinople, 521.

Mort de Staurace, 522. Grande révolution dans l'empire, ibid. Premières causes d'aliénation entre les Komains et les Grecs, 525. Progrès de cette aliénation, 524. Autorité de Charlemagne dans Rome . 525. Charlemagne élu empereur, 507. Extinction de l'empire grec en Occident, 528. Réclamation des empereurs d'Orient, 529. Négociation de Charlemagne avec les Grecs, 530. Alliance de Charlemagne avec Irène, 551. Conjuration contre Irène, 531. Nicéphore empereur, 534. Nicéphore trompe Irenc., 535. Die cours d'Irene à Nicephore, 536. Fin d'Irène, 557.

#### LIVRE SOIXANTE-SEPTIÈME.

# NICÉPHORE. STAURACE. MICHEL RHANGABÉ. LÉON V, DIT L'ARMÉNIEN.

Caractère de Nicéphore, 538. Burdane proclamé empereur, 539. Succès de la révolte, 541. Bardane se fait moine, 542. Traitement que lui fait Nicephore, ib. Traité de Nicéphore avec Charlemagne, 543. Les Grecs et les François se disputent la souveraineit de Venise, 544. Conclusion de la paix entre l'empire grec et les François, 546. Fierté ridicule de Nicéphore, 547. Staurace, sils de Nicéphore, couronné, 548. Nicéphore battu par les Sarrasins, ibid. Nicéphore succède au patriarche Taraise, 549. Opposition de Ploton et de Théodore Studite, 550. Guerre contre les Sarrasins, 552. Paix hontcuse faite et rompue par Nicéphore, 553.

Conjuration découverte, ib. Les Sarrasins ravagent l'ile de Rhodes, 554. Mariage de Staurace, 555. Nouvelle em juration, ibid. Mort de Haroun Raschid, 5%. Crum, roi des Bulgares, 55%. Guerre de Bulgares, 558. Micéphore établit une garde perpétuelle sur la frontière d'Esclavonie, 560. Exactions de Nuephore, 561. Assassin arrété, 565. Dérèglement d'esprit de Nuie. phore, ibid. Les Sarrasins s'emparent de la caisse militaire de Léon, 565. Nicéphore se prépare à marcher contre les Bulgares, 566. Guerre contre les Bulgares, 567. Mort de Nicephore. 568. Staurace empereur, 569. Michel resuse la couronne, 570. Gouvernement de Staurace, 571. Michel empereur, 572. Gouvernement de Michel, 573. Sourdes intrigues de Léon, 574. Paix rétablie, 575. Mort de Staurace, 576. Consultation sur les pauliciens, ibid. Marche inutile de Michel, 577. Succès des Bulgares, 578. Les iconoclastes réprimés à Constantinople, 579. Guerre contre les Sarrasins, 580. Propositions du roi des Bulgares, 581. Prise de

Mésembrie, 583. L'empereur marche vontre les Bulgares, ibid. Il se met une seconde fois en campagne, 584. Imposture des iconoclastes, 585. Michel veut en vain éviter le combat, 586. Bataille d'Andrinople, 588. Léon proclamé empereur, 589. Michel abdique l'empire, 590. Entrée de Léon à Constantinople, 591. Traitement fait à Michel et à sa famille, 592.

FIN DE LA TABLE.

SH-

**Y**5

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

| • |  |  |
|---|--|--|



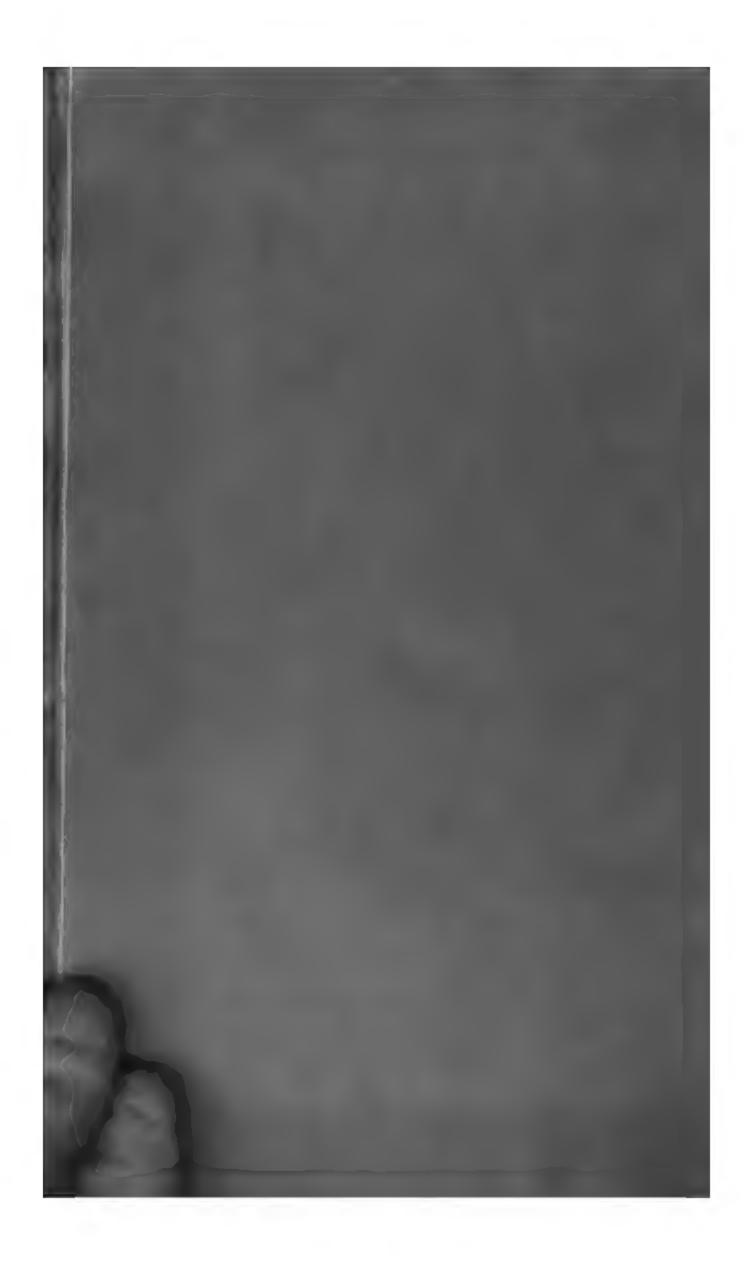



